# DIEU MAINTENANT

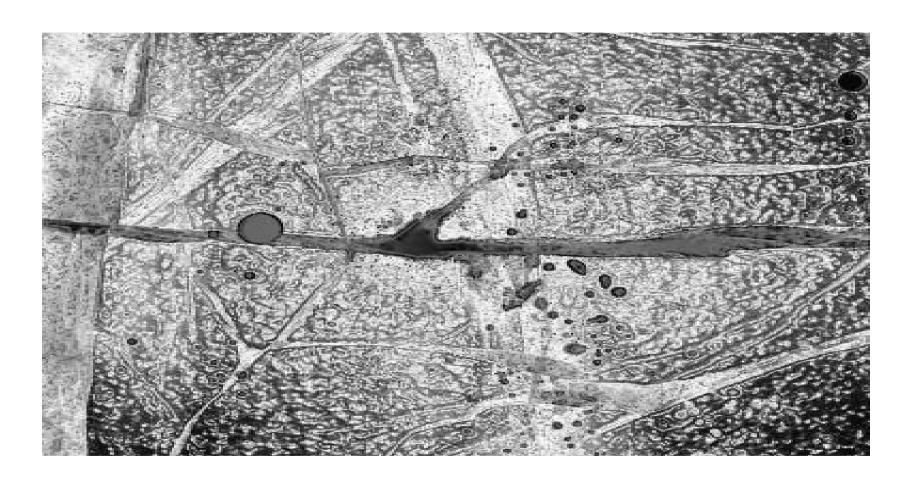

Rétrospective et mise à jour du concept «Dieu» à l'aube du troisième millénaire

**CLAUDE PAQUET** 

#### **DIEU MAINTENANT**

Rétrospective et mise à jour du concept «Dieu» à l'aube du troisième millénaire.

Introduction.

Les événements dramatiques en ce début de troisième millénaire, ont ramené sur le devant de la scène politique des interrogations existentielles sur le sens de la vie, la fragilité de tremblement de terre en Haïti). On croyait notre civilisation indifférente de plus en plus au phénomène religieux et nous querres incessantes, à nous questionner sur des notions de Bien et de Mal, et contre toute attente, à s'interroger sur l'idée de Dieu.

Eh oui! Dieu! Ce mot que tant de gens ont voulu rayer de leur vocabulaire, ce concept que plusieurs ont voulu éliminer de leur pensée, cette idée tellement chargée d'émotions et NOMADEUS d'intransigeances, à l'origine de tant de divisions et d'atrocités mais aussi de félicité ; Dieu est de retour et continue d'alimenter «L'histoire n'est que l'évolution de l'idée de Dieu dans des croyances d'une redoutable efficacité. Car, qu'on le veuille ou non, le monde reste gouverné, malgré la séparation de l'Église et de l'état en démocratie, par des principes intrinsèquement reliés à la religion et cette réalité concerne même l'incroyant. Si bien que la question ici débattue n'est pas de savoir si Dieu existe ou non mais bien de comprendre comme un tel concept est apparu à la conscience humaine et choisies et adoptées au sein des différentes cultures pour l'exprimer, finalement saisir l'incroyable filiation entre toutes les grandes religions du monde moteur de l'extraordinaire continuité historique de Dieu à travers les siècles jusqu'à la science moderne de la Relativité de Einstein et de la

Mécanique quantique de Planck. Car indépendamment de son existence ou non, Dieu reste une représentation, des représentations, devrais-je dire, puisque près de 85 % de l'humanité de cultures différentes y croit plus ou moins avec ferveur et le célèbre via d'innombrables rituels.

Une chose est sûre, l'homme, dès sa naissance à nos jours, a toujours été à la recherche d'une présence métaphysique comme réponse à sa présence sur terre et donnant un sens à sa vie. Jung, le premier, fait remarquer que la spiritualité est le l'être devant la nature (tsunami indonésien et japonais, centre de la vie psychique, c'est elle qui donne du sens à la vie. En effet, il remarque, par l'étude des archétypes et des mythologies universelles, qu'il n'existe pas d'époque où la voilà soudainement forcé, entre autres par de nouvelles spiritualité fut absente du destin de l'homme. De tous temps, elle est au centre des différentes conceptions du monde et d'un système de valeur correspondant à chacune. L'histoire de l'humanité nous apprend alors que la représentation de Dieu n'est pas statique mais dynamique, qu'elle évolue au gré de nos connaissances. Dieu est un concept, une idée nomade.

l'humanité». (Esquinos)

Dès l'Origine, l'homme primitif est confronté à la puissance des éléments naturels et aux difficultés de sa subsistance. Il n'en connaît pas les causes mais intuitivement, son instinct de survie lui commande de chercher protection. La nature était peuplée de puissances, animaux fabuleux, volcans, qu'est ce que l'on en a fait, quelles représentations avons-nous tremblements de terre, inondations, orages, feux de forêt, maladies et finalement la mort. Tous ces phénomènes naturels, animaux et plantes semblaient animés d'une force intérieure si mystérieuse que l'homme archaïque en vint rapidement à les personnaliser sous formes de dieux : dieux de la pluie, du soleil, du tonnerre, etc.

Le début du XXe siècle marque un retour inattendu de la conception du «dieu cosmique» grâce au travaux des Nous devons notre existence à notre perception des couleurs. physiciens de la relativité et de la mécanique quantique. Mais Elle fait partie intégrante des fonctions mises en marche par avant d'y arriver, nous devons saisir comment l'ère du «dieu l'évolution pour garantir notre survie. Notre champ de vision se tribal» s'est constituée et surtout comprendre pourquoi ce «dieu situe entre 400-800 nanomètres depuis des millions d'années, moral» affecte toujours la destinée de l'homme. Une fois ce depuis l'ère de nos ancêtres australopithèques arboricoles. constat établi, nous pourrons alors plus sainement aborder Pourquoi voyons-nous les couleurs spécifiques à ce champ? cette «mise à jour» du Dieu cosmique révélé par la science En effet certains animaux voient les infrarouges, au delà de 800 moderne.

Début

De l'unicellulaire au binaire (biologie)

prononcant des paroles magigues, des germes, toutes les promesses de développement, où éclos arboricole, notre ancêtre.

> nanomètres, d'autres les ultraviolets, en deçà de 400, pas nous. Les insectes, principalement les papillons, reconnaissent une large gamme de couleurs tandis les animaux nocturnes dont une grande partie des mammifères et les herbivores

les papillons, doivent percevoir une gamme élargie de couleurs arboricole vivant dans un environnement de prédateurs et de formes qui correspondent aux fruits qu'ils ont besoin de carnivores, pour comprendre qu'il soit régulièrement attaqué et consommer pour vivre et à ceux qu'ils doivent rejeter car que toute son agressivité de végétarien soit pointée vers la dangereux ou toxiques pour leur santé. Nous percevons donc défense pour sa survie. On pense aussi à l'agressivité les couleurs et les formes en fonction de notre stratégie défensive de la mère protégeant sa progéniture. d'exploitation des ressources naturelles qui assure notre survie. De plus, nous «colorons» les autres animaux et végétaux de la C'est l'ère du matriarcat centré autour de la femelle, car non création en fonction de leur utilité ou non, de leur dangerosité seulement, elle donne la vie mais surtout, elle la protège, elle ou non, sans parler de l'utilisation des parures éclatantes entre est la garantie de l'évolution de l'espèce. Cette ère matriarcale animaux de la même espèce à des fins de reproduction. Les durera près de 5 millions d'années, durée plusieurs fois couleurs perçues par les hominidés ont une signification supérieure à celle du patriarcat qui date lui d'environ 2 millions cruciale pour leur existence propre : nous percevons des d'années jusqu'à nos jours. Le régime alimentaire matriarcal intensités lumineuses que nous organisons en signes utiles est essentiellement basé sur le végétarisme (la cueillette) pour notre survie. Les couleurs se manifestent grâce à nos tandis que celui du patriarcat est axé principalement sur la organes de perception concues en fonction des nécessités de viande (la chasse). La femelle sera de tout temps associée au l'évolution. Chez tous les animaux, le spectre visible s'étend du monde végétal, à la terre nourricière, à l'agriculture, à la bleu au rouge. La chlorophylle que nous voyons verte, absorbe fécondité de la vie. les rayonnements bleus et rouges. Cela veut dire que la photosynthèse à la base de toute vie sur terre se situe dans Les périodes de surpopulation dans une fenêtre qui correspond exactement à celle des possibilités d'Australopithèques visuelles des animaux. La couleur est essentiellement une mécanismes de régularisation dont le principal était l'exclusion lumière organisée qui n'est perceptible que par des êtres sociale des jeûnes mâles, par le mâle alpha, classés comme organisés.

### Dieu/Nature: la Terre-Mère

C'est l'ère de l'errance ; errance de l'Australopithèque l'Australopithèque fut essentiellement végétarien et vivra une survie. Nous pouvons parler ici d'une relative coexistence satisfaire leur besoin. pacifique entre les groupes hominidés dans un monde

diurnes distinguent une gamme restreinte. Seuls les primates totalement cruel. L'agressivité était essentiellement de nature et les hominidés font exceptions, ils sont frugivores et, comme défensive. (Chatwin) Il s'agit de s'imaginer notre ancêtre

les groupes végétariens enclenchaient surnuméraires et poussés à vivre aux limites du territoire revendigué par le groupe. Ces «superflus» n'ont pas accès aux ressources alimentaires du groupe, ni accès aux femelles pour l'accouplement. Non-reproducteurs, les superflus, souvent solitaires, privés de la protection du groupe, subissent primordial de 7 à 2 millions d'années. Pendant des millénaires, cruellement les menaces du monde extérieur et sont plus exposés à devenir la proie de féroces prédateurs carnassiers. errance de la cueillette, se déplaçant d'un endroit à l'autre à la Exclus également des territoires nourriciers où abondent les recherche de la nourriture nécessaire. Cette activité était ressources, ils font face souvent à la disette si bien qu'ils essentiellement individualiste, chacun étant responsable de sa doivent régulièrement parcourir de longue distance pour

#### «Le chemin se fait en cheminant»

Puisqu'ils ne peuvent plus compter sur le groupe pour les aider (Moscovici, 1994) et les soutenir, ils sont condamnés à reformer avec les autres exclus une nouvelle communauté susceptible de pourvoir à leur Des différentes familles d'Australopithèques, seule la lignée de besoin. Parce que jeunes, ces superflus sont plus aptes à l'Australopithèque africanus et ses descendants comme Homo expérimenter de nouveaux comportements et ont souvent le habilis. Homo erectus, Homme de Neandertal et finalement loisir d'observer le comportement des prédateurs afin de mieux. Homo sapiens appelé aussi Cro-Magnon intègrent la viande à se protéger contre eux.

nouveaux comportements mais aussi de nouveaux aliments. après une longue période de charognerie dont le cannibalisme. En période de famine, ils n'hésitent pas à aller goûter aux En effet, seule la lignée de l'Australopithèque omnivore (Homo carcasses d'animaux délaissés par les carnassiers. D'abord habilis) survivra; les végétariens stricts disparaîtront, accidentels, ces comportements deviennent progressivement incapables de compenser les effets néfastes des périodes de habituels : piller le nid des oiseaux pour y dérober les oeufs ou glaciation sur les plantes qui les nourrissaient; affaiblis, ils dévorer les oisillons, manger le placenta et les foetus avortés deviennent des proies faciles pour les carnivores. Homo habilis naturellement, consommer de jeûnes animaux naissants. Ainsi doit sa survie aussi à un changement anatomique majeur : se met en place un régime alimentaire de remplacement qui l'allongement des jambes qui lui permet d'atteindre deviendra rapidement complémentaire au végétarisme initial.

Lorsque des changements climatiques importants comme les il est le langage de la nature où tout se joue au niveau des glaciations se pointent à l'horizon, surviennent alors avec eux instincts et des comportements innés. De végétarien à des perturbations qui bouleversent tout l'écosystème de la flore omnivore donc aussi carnivore, il adapte son comportement à et de la faune : les strictes carnassiers meurent de la rareté des son nouveau régime alimentaire et adopte la chasse comme animaux, les strictes végétariens meurent de la pénurie des autre moyen de subsistance. plantes et fruits, seuls les superflus, à la fois carnivores et chasse. Ainsi, tout s'est passé comme si les mécanismes les autres prédateurs. d'exclusion avaient «programmés» les mécanismes transformateurs qui ont permis la naissance des hominiens. En L'arrivée de la viande dans le régime alimentaire introduit dans somme, les marginaux ont sauvé notre espèce de l'extinction le comportement l'agressivité offensive nécessaire à l'attaque

naturelle en lui offrant un meilleur équilibre écologique qui a accru notre autonomie vis-à-vis le milieu naturel ambiant.

leur menu; devenant ainsi omnivores. L'intégration de la viande dans leur régime alimentaire est d'une importance capitale Dans l'ensemble, ils découvrent ainsi non seulement des dans l'histoire de l'évolution et marque les débuts de la chasse éventuellement la station debout, libérant ainsi les mains vers d'autres occupations. Son seul code de "conduite" est la nature,

végétariens, ont su s'adapter au nouvelles conditions Pour la première fois, peut-être, une activité (la chasse) requiert environnementales. Les exclus sont devenus les dominants la coopération des membres du groupe en vue d'un objectif d'un nouveau paradigme existentiel, ils forment des précis et l'association dans le partage du gibier abattu. Ainsi communautés «du futur» et adoptent des comportements tels naîtra la notion de groupe, de tribu ou si l'on préfère de la que l'action directe de prédation en groupe, ancêtre de la sociabilité nécessaire à l'attaque mais aussi à la défense contre

du gibier (prédation) qui vient compléter l'agressivité défensive par instinct mais la peur de mourir n'existait pas. des arboricoles végétariens. Dorénavant, le développement de l'agressivité chez l'Australopithèque suivra les règles de la chasse. On assiste ainsi pour la première fois à un partage des l'agressivité maternelle défensive servira tâches : principalement à protéger le camp et les nouveaux-nés et cueillir les baies, les noix, les tubercules et les fruits pendant que le mâle prédateur chassera; bien que la femelle puisse participer parfois à l'effort de prédation par la chasse aux petits gibiers aux alentours du camp de base. (ici point de sexisme, l'agressivité de la femelle étant identique à celle du mâle en intensité du moins)

Mais avant d'y arriver, tout un processus évolutif, réparti sur des centaines de milliers d'années, a du se réaliser comme le passage à la station debout qui facilite la course, la création d'outils par le développement d'un cerveau capable aussi de mémoriser des concepts abstraits nécessaires à la planification (de la chasse) et leur transmission par un mode de communication rudimentaire, bref, l'émergence de l'esprit par lequel il peut agir de manière prévisible sur l'environnement et pressentir les forces qui régissent la nature, le cosmos et l'émergence des archétypes fondamentaux comme hiéroglyphes de l'inconscient.

Avec la chasse, le cerveau de l'Australopithèque double de volume, non pas du jour au lendemain, mais répartie sur quelques centaines de milliers, voire millions d'années. (À cette époque, on prenait le temps nécessaire pour bien faire les choses). Patiemment, l'Australopithèque désavantagé par la nature, créera, à partir d'os (couteaux, massue) et de branches (sagaie), les armes nécessaires à sa survie. Sans les armes, il est fort à parier que nous n'existerions pas. Car les hordes de la préhistoire vivent dans un monde de terreur et de cruauté sans merci où la mort était non-pensée, elle arrivait tout à coup, «tuer pour vivre» point final. L'Australopithèque avait peur, oui!

« Avec l'Australopithèque (Homo Habilis), entre 3 million et 1 million d'années, les premiers outils apparaissent, traces d'un comportement technique, extérieure à l'anatomie. La reproduction des mêmes gestes organisés en séquences logiques et efficaces prouve l'existence des premiers concepts. La manipulation et l'usage de ces outils formaient un moteur à l'enchaînement des idées. On retrouve des restes de chasse et de ramassage montrant l'observation et la prévision du comportement animal. En particulier des abris aménagés indiquent l'existence d'un lieu de retrouvailles, d'un endroit protégé où les jeunes pouvaient être éduqués et les femmes nourries par les chasseurs, Ceci implique l'existence de processus d'apprentissage prolongé par rapport aux autres primates donc d'un mode éducatif permettant la transmission d'un comportement social acquis. Les éléments aux origines des premières expériences métaphysiques étaient donc présents : l'émergence de la conscience entraînant la création (la révélation) de son équivalent dans le domaine sacré (inconscient) inaccessible par la raison». (Bernard G. Campbell ed., Humankind emerging, 4e ed., Boston-Toronto, 1983, p. 228)

Si bien que l'outil est indissociable du sacré. Non seulement, il assure la survie et le développement de l'espèce mais il produit tout un univers de relations mythico-religieuses, ne serais-ce que la maîtrise de la distance par le lancé de la sagaie, qui nourrit l'imagination créatrice. L'anthropologue économiste Marshall Sahlins (1972) estime que «le chasseur-ceuilleur pouvait amasser ce qui était requis pour vivre (nourriture, abri, plantes médicinales, outils) après guinze heures d'effort par semaine; ainsi le reste de son temps il l'utilisait librement pour le jeu et le repos. Telle était la société d'abondance originelle.» Notre ancêtre avait donc le temps de jouer mais aussi de se concentrer et de réfléchir sur sa condition et surtout d'expérimenter. (Rasmussen, 2004)

Au paléolithique, deux stratégies de survie sont présentes chez les hominiens : l'attaque associée au mâle et la défense associée à la femelle, toutes deux, exprimées avec la même intensité agressive. Pendant que le mâle exprime sa puissance dans l'acte sexuel, la femelle se découvre un pouvoir caché inédit, par l'acte sexuel, elle contrôle l'agressivité du mâle, elle hommes réagissent par des mimigues menaçantes et maternité comme puissance universelle.

"En d'autres termes : la défense n'est pas autre chose qu'une démarche stratégique ou tactique visant à anéantir l'adversaire. On ne mangue pas ici de s'interroger et de se demander : En Clausewitz, De la guerre, Ulstein ed., Vienne, 1981, p.360).

défense contre l'attaque de d'autres espèces.

« A quel point le comportement de l'homme et de la femme est marchandise proposée n'est pas passée date. spécifiquement déterminé par leur corps et diverge, l'un orienté distribution instinctive des rôles entre l'homme et la femme en volonté des hommes. cas de danger mérite la plus grande attention : alors que les

l'assouvit complètement et donne la vie; la femelle découvre le agressives (phalliques), les femmes le font par des gestes rôle (séduction) de ces attributs sexuels, de son corps, de sa d'apaisement et de soumission ». (Eibl-Eibesfeldt, Menschenforschung, p.166-167, in note 47, Drewermann, Spirale de la peur, lle partie, p.320.

de même que l'attaque directe, à ceci près que la défense est quoi la stratégie de défense et la soumission féminine une forme de guerre plus puissante que l'attaque. (C. von représente-t-elle une puissance universelle associée à la maternité ? Tout est affaire de perception dirait le philosophe. Bien sûr imbu de sa puissance et de sa force physique, le mâle Sans être plus puissante que l'attaque, mais plutôt équivalente, archaïque interprète l'acte de soumission féminine comme cette stratégie de défense de la femelle est néanmoins conséquence de sa force physique, de son agressivité. Et il a employée abondamment à l'intérieur du groupe (entre raison car la femelle a un devoir primordial envers la nature, hominidés) et à l'extérieur du groupe comme mécanisme de celui de transmettre la vie avec les meilleures chances de réussite : pour être séduite (consentante) le rituel "d'amour" du mâle se doit d'être viril; une sorte d'assurance pour elle que la

vers l'agression et l'autre vers la protection maternelle, c'est ce Mais si on quitte le monde physique pour le monde psychique, que montre leurs réactions instinctives en cas de menace (...). on peut accéder à une toute autre lecture. Et si l'acte de L'équivalent féminin (défense) en est à l'évidence le geste soumission était plutôt un acte sacrificiel d'abandon. Par son d'apaisement consistant à présenter les seins dénudés, qui a sacrifice, la femme apaise l'agressivité du mâle et c'est toute été décrit notamment de la façon suivante : « Une femme l'harmonie du groupe qui est ainsi préservée. Par son sacrifice, aborigène du Nord australien était en train de faire cuire un la femelle préserve non seulement le groupe de l'agressivité du serpent, lorsqu'elle fut surprise par une patrouille de Blancs. mâle par son absorption à l'intérieur de sa chair (pénétration du Epouvantée, elle redressa ses seins et projeta du lait. Quand pénis) mais aussi sauve le monde, sauve l'harmonie naturelle, on lui demanda par la suite pourquoi elle avait fait cela, elle finalement elle sauve la vie elle-même de la mort par sa déclara qu'elle avait voulu montrer qu'elle était mère, afin que fécondité. Imaginons maintenant, une société et une religion l'on ne lui fit pas de mal. Montrer ses seins, voire en faire jaillir strictement matriarcale pour comprendre que ce sacrifice de la le lait, c'est selon toute apparence le plus pressant appel : c'est femme serait interprété comme mythe fondamental de la la maternité même qui manifeste de manière démonstrative et Rédemption : son sacrifice sauve l'humanité; bref, elle serait le demande que soit épargnée la vie, menacée de destruction à Christ (la «Christesse») en croix, le sauveur mythique de sa racine si l'appel n'est pas entendu. (...) Quoigu'il en soit, la l'humanité qui se soumet, s'abandonne (comme la femme) à la sotériologique est éminamment féminine. On peut même division, la rupture. penser correctement en affirmant que la société et la religion de l'homme. Comment et Pourquoi?

femme découvrent donc avec effroi leur maladie psychique vis duquel l'animus envieux imposera de sévères contraintes. fondamentale, leur névrose commune, le mal radical du genre humain : la peur, la peur de l'altérité, la peur de l'autre.

l'univers s'affrontent : la conscience de l'acte de chasse et des par la connaissance (acquis) du phénomène de mise à mort.

chaque être, homme ou femme. Aristophane a raison « À féminins.

Toutes les civilisations ont élaboré un mythe de rédemption, par l'origine les êtres étaient sphériques » hommes et femmes exemple Vishnu (Inde), Mithra (Iran) etc. voire livre des forment un tout à l'image du jaune et du blanc de l'œuf sauf que sagesses – enlèvement. Cette doctrine du salut par la l'homme, au cours des siècles à venir, actualisera davantage Rédemption, par la venue du sauveur s'appelle la sotériologie les forces de la puissance (animus) et la femme, davantage les et tout laisse à penser que l'essence de la doctrine forces de l'harmonie (anima). Progressivement s'installeront la

type patriarcal, a récupérer (andropocentrisme) ce mythe Partenaires dans la vie naturelle (procréation), l'homme et la fondateur de l'humanité à son seul profit en le transposant en femme sont rivaux dans leur vie psychique (la peur). "La guerre des sexes" peut commencer. Et pour ce faire, l'homme sortira l'artillerie lourde et exercera sa puissance nouvelle à conquérir Nous l'avons vu précédemment l'émergence de la conscience, (désir) à la fois la nature (environnement) et la force psychique, du moi, du processus d'individuation n'est pas sans mythique de la féminité en acquérant de générations en conséquence, au contraire. Comme le monde physique, générations plus en plus de puissance et de pouvoir envers naturel, possède sa panoplie de maladies, l'homme découvre cette entité menaçante : la femme-nature. Car ne l'oublions que le monde psychique a aussi les siennes. L'homme et la pas, la femme représente un important centre de pouvoir vis à

Tabous sexuels et rites d'initiation seront mis en place à cette fin. Allons donc jeter un coup d'œil pour voir ce qu'il se passe à Depuis Homo érectus, deux grandes conceptions mythiques de l'intérieur de la mystérieuse caverne, l'antre des chasseurs.

forces qui s'en dégagent ouvrent la voie aux explications. Le symbole de la caverne est assez évident, c'est la matrice de métaphysiques primordiales: 1) l'harmonie naturelle universelle la deuxième naissance des mâles. Les jeunes initiés y de toutes les espèces animales et végétales devant la vie et la apprennent que deux activités fondamentales assurent la mort (inné) 2) la puissance de l'hominidé sur les autres espèces survie du groupe : la chasse qui produit de la nourriture et la copulation qui produit des enfants. La domination du chasseur sur l'animal est lue comme la résultante d'une possession Cette bipolarité du monde, harmonie versus puissance (Yin- sexuelle; d'où notamment l'équation blessure = vulve dans les Yang) se retrouve donc incarnée dans la puissance de l'homme représentations symboliques de l'art pariétal du Paléolithique par la connaissance des forces de la mort versus la puissance supérieur. Cette possession sexuelle sera transférée vers la de la femme par la connaissance des forces de la vie; instinct femme qui à son tour subira l'interdit de la caverne sous de vie versus instinct de mort. Pour respecter la philosophie du prétexte d'éviter les relations adultères et incestueuses avec Yin-Yang et les données de la psychologie moderne, il est bon l'animal mythique. L'homme ainsi possède à la fois les ici de préciser que l'instinct de vie et de mort est présent dans puissances animales et contrôle les actes de fécondité L'ère de l'Homo erectus Paléolithique inférieur - 1,5 à 0,3 millions d'années

aurochs, mammouths) est attestée et requière une planification et des techniques élaborées. La conscience de l'acte de Aparté : Il ne s'agit pas ici de se demander si Dieu à créé ou chasse et des forces qui s'en dégagent (maîtrise de la vie et de non l'Univers mais plutôt de comprendre, et ce, que l'on soit la mort) ouvrent la voie aux explications métaphysiques créationniste, évolutionniste ou athée, comment la notion de primordiales : 1) l'harmonie naturelle universelle de toutes les Dieu s'est manifestée à l'homme; on parle ici de spiritualité et espèces animales et végétales (diversité) devant la vie et la par la suite de religion. mort, 2) la puissance de l'hominidé sur les autres espèces par la connaissance du phénomène de mise à mort. À partir de cet Dès les Origines, une insatisfaction profonde saisit les premiers "instant", l'homme, jusqu'a nos jours, sera hanté, tourmenté par hominidés et les pousse au dépassement de leur condition. ce choix entre harmonie (écologie) et puissance (exploitation); Entouré d'une nature «hostile», l'homme a peur et cherche à c'est l'origine du concept "de la connaissance du bien et du protéger son intégrité physique et celle des membres de son mal" de la Genèse. Car c'est bien par la conscience de la mort espèce. À cela, s'ajoute la conscience d'un manque d'être, d'un animale que l'homme se singularise et quitte l'animalité. (La déficit de sens, une incomplétude qui donnera l'impulsion tauromachie illustre bien l'affranchissement de l'homme de la initiale à la guête spirituelle. nature par le rituel de la mise à mort du taureau).

de Dieu.

Ainsi l'animisme accorde foi aux âmes présentes en toutes création. choses, suivra la croyance polythéiste totémique en des dieux mystérieuse, forte et bonne mais souvent menaçante, sens du chemin spirituel : «être ou ne pas être». gouvernant à la fois les phénomènes naturels (saisons, tempêtes, tonnerre, etc.) et les destinées humaines (quête de Ainsi s'explique le modèle «évolutionniste» de l'histoire de la

la nourriture, fertilité, naissance, mort), de cette Providence, dis-je, sont nés des entités premièrement floues qui, par la suite, évoluèrent en esprits ou fantômes particulièrement Pendant cette période, la chasse aux gros gibiers (bisons, identifiables aux phénomènes bons ou mauvais de l'existence.

Comme nous, aujourd'hui, notre ancêtre archaïque se trouvait Parallèlement, le sacrifice de l'animal propulse celui-ci dans le confronté à l'énigme de l'existence, à l'apparente absurdité de domaine du sacré révélé par la mort. On assiste donc au début la vie condamnée à l'ultime déchéance de la mort. À partir du de la conception du Dieu/nature et du totem collectif de l'animal constat universel de l'apparente absurdité de la destinée sacralisé, exemple: le clan de l'Ours des cavernes; le totem humaine, émergeront du néant des concepts qui évoqueront collectif comme archétype primitif et fondamental de la notion des voies possibles de bonheur, de délivrance et même de salut. À l'opposé, des forces maléfiques verront le jour et nous rappellerons le drame de l'âme humaine qui a chuté dans la

multiples issus de la nature végétale ou animale. Mais bien Force est de constater que les voies du Bien et du Mal ont avant l'apparition de ces concepts, le primitif, à la recherche comme fondement la terrible souffrance de l'âme humaine et d'un sens global, développa sans doute l'idée de Providence l'homme dans sa quête d'accomplissement ne pourra passer à comme puissance de la création. Et de cette Providence côté de la profonde douleur issue de sa condition. C'est tout le

spiritualité composée de trois phases distinctes : la spiritualité repas rituel ( la Cène), où la chair et le sang de l'animal archaïque, les religions antiques et la métaphysique des totémique (Eucharistie) sont partagés, permet à Homo érectus sciences modernes. À chaque étape, l'homme, au gré de ses de participer à la nature "divine" de l'Ours, de canaliser la connaissances du moment, cherchant réponse à la seule et pulsion de l'agressivité mortifère vers la vie : eux-aussi devaient unique question qui le tourmente : comment apaiser les mourir, mais en sublimant l'Ours-totem, ils étaient associés à sa puissances de la nature, les souffrances de la vie et surtout vie et en mangeant la chair, en buvant le sang de l'animal comprendre la mort.

Les civilisations archaïques pense le monde comme une entité Le rituel devient culte : où la nature ne cesse d'anéantir ce qu'elle engendre tel est le sens du cycle de la vie et de la mort.

«Ce n'est pas la vie qui importe à la nature, mais un équilibre entre la vie et la mort et celui qui n'accepte pas la mort comme condition de la vie, ne saura jamais consentir à la nature». (Eugen Drewermann, le Progrès meurtrier, Édition Stock, Paris, 1981, p.88)

Aparté. Cette conception de la dualité vie/mort sera reprise plus tard par Anaximandre, philosophe grec au Ve siècle avant J.C. qui affirma alors que «toutes choses proviendraient de l'Infini vers leguel elles retourneraient sous l'effet de la corruption». La corruption symbolisant la lente dégradation de la vie vers la mort.

Les études sur le sujet de J.G Frazer publiées dans Le Rameau d'or, nous montrent comment les humains ont toujours éprouvés de la tristesse et même de la culpabilité à chaque fois qu'ils doivent recourir à la mise à mort d'animaux ou de plantes originel dont la connaissance, la conscience nous fait homme. doués de sentiments et d'intelligence comme les hommes. On peut comprendre que nos ancêtres aient pu craindre la vengeance des esprits arrachés à la vie et que seul des rituels précis et adaptés à divinité offensée pouvaient témoigner de la peine ressentie.

de l'animal-dieu se ritualise en actes mythiques afin d'apaiser mortelle. les angoisses liées à la mort. Parmi ces actes mythiques, le

défunt, l'Ours mythique pouvait ainsi renaître, ressusciter dans une vie nouvelle, immortelle par la répétition éternelle du rituel.

« la conviction qu'une nouvelle vie ne surgit qu'à travers la mort sacrificielle » (M. Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses, Payot, 1978, p. 327).

Des études comparatives sur les récits archaïques de différentes ethnies indépendamment du continent, ont toutes démontrées :

«qu'ils partent tous d'une idée centrale, celle d'une divinité qu'on a mise à mort et qui, par sa mort à créer l'ordre du monde actuel. (...) L'homme tue tous les jours pour se maintenir en vie. Il tue les animaux, et il est manifeste que toutes les cultures considèrent – à fort juste titre – la récolte des plantes comme une mise à mort. Sans celle-ci, il n'est de vie qui dure et c'est peut-être ainsi qu'il faut comprendre le fait que la première mort soit liée à un meurtre.» (Jensen cité in Le Mal tome II, p.610-613)

Celui qui n'a pas encore tué doit tuer pour vivre, malgré la peur et la culpabilité tel est le fondement de la culture, le crime On a peine à imaginer ce que peut représenter l'affrontement au corps à corps avec l'ours des cavernes du Paléolithique, véritable force de la nature, on a peine à imaginer ce qu'il faut de courage, de témérité, de dépassement de soi pour accomplir un tel exploit. Le dépassement de soi face à la mort nous convie au désir de la vie éternelle, de l'immortalité, à la Intimement relié au monde psychique de l'inconscient, la mort victoire définitive de l'homme sur la nature, sur sa nature Le premier culte universelle à apparaître est celui consacré au crâne humain (culte des ancêtres) comme rappel d'un être mort (parent ou ennemi), témoin du passage de la vie à la mort. Ce culte est présent dans toutes les civilisations et de tout temps que l'on pense aux scalps amérindiens, aux têtes desséchées des pygmées ou plus récemment aux têtes coupées par la guillotine.

« Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces ossements : Je vais faire entrer l'esprit en vous et vous revivrez (...). Je regardai et voici qu'il se formait sur eux des muscles et de la chair ». (Vision d'Ézéchiel - 37;1-8 sq)

Ce premier culte aux morts se matérialisera dans la collection de crânes (animaux et humains) comme fétiche de protection collective (relique). Mais plus encore car ce culte des crânes ritualise aussi la pratique du cannibalisme par l'absorption de la moëlle des os et du cerveaux (la substance divine) avec la même finalité que celle observée dans le sacrifice de l'animal : Dieu (animal-totem) et l'homme ne peuvent mourir car leur substance ( ce qui est en soi, ce qu'il y a de permanent dans les choses et êtres qui changent) est continuellement absorbée (vie éternelle).

Seul reste sûr ce fait attesté par la paléontologie : l'action de l'homme sur les restes de d'autres humains.

«Divers fragments de crânes humains du paléolithique ancien portent des traces d'actions violentes : coups, découpes. Ils furent de plus retrouvés dispersés parmi des ossements animaux traités de la même manière. Les explications à cette observation furent nombreuses et fondées sur d'abondantes comparaisons ethnographiques où, souvent un «cannibalisme rituel» était rapporté. (...) Perpétuellement, les exemples rencontrés frappent sur le même clou avec insistance : qu'il s'agisse de fossiles récupérés, de traitement des morts ou de pratiques des vivants, le monde animal est intimement intégré, utilisé, récupéré dans le monde mythique de l'homme paléolithique, ici, sous sa forme immédiate, directe et matérielle (les ossements eux-mêmes), plus tard sous sa forme

intellectualisée de l'image et du mythe. (...) Cette constatation est à nos yeux importantes : elle touche au coeur de l'histoire des religions, le destin de l'homme, et montre que la pratique primitive concerne ses vestiges eux-même avant de s'abstraire dans le symbolique (images, verbes, transposition sémantique ultérieure) » (NDA, l'hostie et le vin (corps du Christ) comme symboles modernes du cannibalisme rituel archaïque). (M. Otte, Préhistoire des Religions, p. 42-55)

Aparté : Il est aujourd'hui prouvé que tous les groupes humains ont manifesté une dévotion envers des êtres ou des entités surnaturels. Encore aujourd'hui, le culte des ancêtres joue un rôle primordial partout en Afrique et domine la vie religieuse attestée par les innombrables masques à l'image des morts qui accompagnent de nombreux rituels comme les naissances, les initiations, les mariages et les funérailles où les ancêtres livrent des messages ou des avertissements aux membres de la famille. L'ancêtre est l'acolyte de Dieu et tous les membres du clan connaissent par cœur de génération en génération le nom des ancêtres fondé sur les liens du sang qui les relie au Père premier. D'ailleurs, quelle surprise ont eu les premiers missionnaires tournés en ridicule par un vieux Africain qui leur déclara : «Comment les Blancs peuvent-ils croire en Dieu, alors qu'ils sont incapables de réciter la généalogie qui les rattache à lui ?»

La connaissance des techniques de la chasse entraîne Homo erectus à conquérir de nouveaux territoires en suivant la migration des animaux. En quittant son alma mater ; l'Afrique (paradis terrestre), Homo erectus entreprend une longue période d'errance (errance de Gilgamesh, d'Adam et Éve) qui le conduira vers une conquête, une expansion immense de son territoire vers l'Asie jusqu'en Chine, vers l'Europe jusqu'en Espagne. Grâce à cette expansion prodigieuse, l'espèce humaine acquiert un bagage fabuleux de connaissance et d'adaptation à différents environnements tant climatiques qu'alimentaires. Ces nouvelles connaissances disséminées dans l'espace correspondent aux fondements des populations

actuelles ; l'espèce humaine se divise en branches raciales (modifications anatomiques) et développe des spécificités Bref, par l'intégration de rites et de cultes, l'animisme acquiert polythéisme)

peut dire qu'il a une histoire (orale) :

« les légendes et les mythes s'instituent, se répercutent, se complexifient. Ils s'additionnent et constituent, comme pour les autres pratiques, le fruit de la tradition, le poids de l'héritage intimement lié aux autres composantes culturelles telles les règles sociales ou les pratiques techniques. La période ne peut donc pas être considérée globalement comme émergente mais, comme pour les races qui en proviennent, tel un puissant processus de longue durée, de vaste ampleur débouchant sur la création des mythes fondamentaux, des croyances les plus universelles et les plus profondes : évocation de la vie et de la mort, distinction de l'homme et de la nature, cycles de reproduction des saisons, distinction sexuelle binaire (mâle-femelle), modes d'action sur la matière. Ces conceptions mythiques fondamentales, à la rencontre de l'esprit qui s'élabore et de l'Univers, imbriquées à la tradition, transportées par des milliers de générations au fil de l'émergence de la conscience, furent sans doute les axes principaux sur lesquels s'élaboreront les pratiques religieuses successives (...)». Marcel Otte, Préhistoire des religions, Masson, Paris 1993.

culturelles inhérentes à la fréquentation des nouveaux progressivement le caractère du religieux transmissible par le territoires. (nourritures, habitats, etc.). Le sacré n'échappe pas langage. Après l'avènement du langage rudimentaire, un autre à la diversification des concepts spirituels (totem collectif) événement fondamental marguera la période du Paléolithique inhérents à la création de nouveaux clans : clan du Mammouth, inférieur : la découverte du feu. Encore une fois, une longue clan du Lion des montagnes, etc.) (fondement archaïgue du période d'observation, d'abstraction, d'essais et d'erreurs fut nécessaire à sa découverte. Cette maîtrise du feu et son maintien pendant des dizaines de millénaires prouvent son L'acquisition de connaissances toujours renouvelées importance comme archétype fondateur et universel. Le feu est commande aussi l'acquisition d'un code nouveau et plus raffiné lieu de rassemblement (le foyer, synonyme de demeure) et de de transmission : le langage. Le développement du langage protection. Il illumine la nuit (Lumière divine venant du ciel), fera faire un bond prodigieux à la transmission des éclaire la caverne, lieu de la naissance de l'art pictural où se connaissances techniques, socioculturelles et spirituelles. On concentrera la célébration des rites religieux (Église, Mosquée, peut affirmer que le développement du langage fut pour le Synagogue, Temple). Le feu a aussi un rôle catalyseur au sein mythe archaïque, ce que l'invention de l'imprimerie fut au du clan, il unit le groupe, renforce sa solidarité. Mais les christianisme comme mode de transmission du fait religieux. Le propriétés inouïes du feu auront un effet tout aussi inouï sur la passage du langage rudimentaire à un système plus élaboré conscience : par le feu, non seulement, il maîtrise une des durera plus d'un million d'année. Pour la première fois, l'homme forces de la création initiale mais de plus, par la transformation de la matière grâce à son habileté avec l'aide du feu il est luimême créateur (Prométhée). Encore une fois, on a peine à imaginer, la fascination que pouvait représenter la combustion du feu. On peut facilement par contre penser que l'homme archaïque a dû passer des heures, des centaines d'années à tenter de déchiffrer le mystère. La flamme et la fumée aspirées vers la voûte céleste, voilà les premières manifestations de la transcendance aussi fascinantes que peut représenter pour nous le décollage d'une navette spatiale s'élançant vers le ciel émergeant d'un nuage de flammes et de fumées.

> En tout cas, la conscience de l'homme est investi d'une puissance titanesque en comparaison des autres animaux de la création. Comme si l'homme avait eu la pré-science, l'intuition de son destin unique celui de posséder la maîtrise des autres forces de la création : l'eau, le vent, la terre, bref de maîtriser la nature. La maîtrise du feu marque la rupture entre

l'homme et l'harmonie naturelle, son écologie initiale. L'homme concepts, pour le moment nébuleux, qui se réaliseront à l'ère choisit la puissance de la création (Vous serez comme des du Neandertal au Paléolithique moyen. Dieux- la Genèse) et devra subir éternellement les conséquences de son premier acte vers la connaissance des Aparté : Bien que, la conscience, l'inconscience, le moi, le soi, forces de la nature.

«La conquête de l'énergie, c'est l'histoire de l'humanité. De la conquête ancestrale du feu est né les plus grandes conquêtes de l'homme. Pour la première fois, un être s'appropria l'environnement pour le transformer en source d'énergie. A partir de cette date, toute la culture humaine naîtra des efforts de l'homme pour transformer, préserver, transmettre ou défendre cette énergie. De ces efforts naîtront des inventions fabuleuses: roue hydraulique, turbine, machine à vapeur, moulin à vent, moteur à gaz, fission de l'atome. Naîtront aussi des guerres atroces dans le but de se les approprier ou les défendre. Et pourtant l'histoire nous apprend que ces guerres furent une erreur. Par le pillage des territoires nourriciers d'Asie et d'Afrique, l'empire romain s'appropria plus d'énergie que la Grèce, avec son régime sobre, n'en possédait au Ve siècle. Mais Rome n'a produit aucun poème, aucune statue, aucune architecture originale, aucune oeuvre scientifique, aucune philosophie comparable à l'Odyssée, au Parthénon, aux oeuvres des sculpteurs grecs du VI et Ve siècle et à la science de Pythagore, d'Euclyde, d'Archimède, de Héro. Ainsi la grandeur, le luxe et la puissance quantitative des Romains, malgré leurs extraordinaires qualités d'ingénieurs, sont restés relativement insignifiants. Même pour le développement des technologies en général, l'oeuvre des mathématiciens grecs fut plus importante. C'est pourquoi aucun idéal efficace du bien-être collectif ne peut être basé uniquement sur l'augmentation de la production énergétique et encore moins sur une augmentation constante de la consommation." Lewis Mumford, Technique et civilisation, Seuil-Esprit 1950 ?, p.?

Continuons donc l'épopée de notre ancêtre Homo erectus. Rupture donc entre l'homme et l'harmonie naturelle qui se répercutera sur l'organisation de l'espace par l'apparition d'un espace privé autour du feu. Cette notion d'intérieur versus extérieur s'actualise dans le concept du privé versus le public, du concept de la cellule familiale versus le corps social, le concept du moi versus le soi, du conscient versus l'inconscient (rêves-réalité), du totem personnel versus le totem collectif,

etc., sont des concepts intemporels. Ils ont été, par contre, traités ici linéairement dans le temps afin de mieux saisir le lien de causalité (cause-effet). L'homme en effet n'est devenu conscient que graduellement au cours d'un processus de plusieurs millénaires qui l'a conduit à l'aube de la civilisation.

En résumé, le Paléolithique inférieur correspond à la période (des centaines de millénaires et des milliers de générations) où tous les éléments fondamentaux des archétypes primitifs s'y trouvent réunis : le feu, la mise à mort, le sang, le culte des crânes humains, la famille élargie, le corps social. Tous des concepts dorénavant codifiés par le langage et transmis (tradition, héritage) par les légendes (les mythes) et les rituels (spiritualité). La raison s'émancipant encore plus de la nature.

L'ère du Neandertal Paléolithique moyen - 300 à 30 mille ans

Avec l'homme de Néandertal apparaît une nouvelle conception de la mobilité dans le temps et l'espace qui le singularisera de l'homo érectus : le nomadisme. Contrairement à l'errance du chasseur-cueilleur des périodes antérieures, le Néandertalien est maintenant capable de codifié son espace physique en relation avec le temps (saisons). Le nomade se meut dans le paysage, dans la nature de la même manière que la nature se meut en lui. Il y a osmose et c'est cette même osmose que l'écologie moderne cherche à retrouver.

Le nomadisme est intimement lié à l'apparition du langage. Seuls les hominidés pouvaient alors dire ; « Je me rappelle que mon père m'a dit qu'il y avait des baies sauvages là-bas pendant qu'il y a sécheresse ici.». Contrairement à l'errance, le

d'autres groupes apparentés. un quête de nourriture, les enfants, la protection des ancêtres doit jamais surpassé en puissance l'animal du Totem collectif. l'entraide entre groupes apparentés sont des traits essentiels à la survie de la communauté.

s'affine de plus en plus et crée à l'intérieur du corps social une «Grand du groupe en se servant des ressources locales. Ainsi, la s'accapare "l'âme" de l'individu. variété d'outils disponible hausse la capture de gibiers plus diversifiés et amène aussi une alimentation plus variée sans «Le plus grand danger de la vie, disait un Eskimo de Igluit, c'est parler bien sûr de gastronomie; quoi que! Toujours est-il, que que la nourriture des hommes, est toute entière faite d'âmes. le Néandertalien poursuit de plus en plus l'emprise de l'homme Tous les animaux que nous tuons et mangeons ont des âmes sur la nature.

Les foyers deviennent mieux aménagés et les espaces clos corps» (Schreiber, 1980). respectent l'intimité nouvellement acquise. Ce besoin d'intimité conscience la notion du moi.

nomadisme est possible lorsque le territoire est codifié, L'individu se reconnaît donc des qualités particulières qu'il répertorié : l'hiver c'est mieux au sud, l'été, on peut remonter au tentera de conceptualiser dans les forces, principalement nord comme les animaux, c'est le mode vie migratoire de animales, de la nature. Cette entité (esprit) a donc pour fonction l'homme de Neandertal principalement carnivore. Par ses la protection de l'individu contre le malheur et sert de médiateur déplacements, le Néandertalien crée, au hasard des rencontres entre lui et le créateur (Totem collectif). Le totem personnel réseau marque donc la filiation entre lui et le créateur. (Fils, filles de d'approvisionnement et d'échange. (début du commerce) La Dieu). Chez les Néandertaliens, le totem personnel (animal) ne

Aparté : Chez les Amérindiens du Canada, chaque individu a son "manitou" personnel qu'il choisit lui-même et auguel il rend Le développement des techniques de fabrication d'objets des prières particulières mais reste toujours subordonné au Manitou». Même si l'homme nouvelle catégorie de membres : l'artisan qui par son travail de symboliquement l'animal comme totem personnel, il ne faut pas production répond adéquatement aux besoins fondamentaux oublier qu'il y a réciprocité dans l'échange et que l'animal lui

> qui ne périssent pas avec le corps et qu'il faut apaiser afin qu'elles ne se vengent pas de ce que nous avons pris leurs

physique provoque un besoin tout aussi primordial d'intimité Le totem personnel introduit donc le concept spirituel de l'âme profonde avec le monde spirituel. Cette intimité spiritualisée dans l'ordre naturel et la notion de péché (la faute, la amorce un processus d'individuation qui demande à se culpabilité) dans l'acte de tuer. Le culte de l'ours, par exemple manifester concrètement, à se révéler. Ainsi émerge de la comme Totem collectif puissant, origine de la notion de Dieu, n'a jamais empêché le chasseur archaïque de le tuer et de manger son corps à condition que l'âme soit apaisée. Ainsi se Cette émergence spirituelle est aussi importante pour dévoile l'intuition archaïque du mal dans l'expérience coupable l'humanité que l'a été antérieurement la découverte du feu dans de la transgression qui risque de déchaîner la colère le destin de l'homme. (c'est l'origine de la fameuse phrase de vengeresse. Le mal introduit le désordre, là où régnait Descartes «Je pense donc je suis».) Cette émergence de l'harmonie. C'est dans ce sens qu'il faut analyser le rituel du l'individuation de la conscience aura une conséquence tout sacrifice qui pointe à l'horizon du Temps des origines. aussi spectaculaire : le totem personnel (l'ange gardien). L'homme, en tant que sujet agissant conscient, est responsable d'un désordre qui demande réparation.

gnostique du mal antérieur à l'homme et identifié à la création couleur du sang. (terre rouge, lien du sang, peaux rouges) elle-même du monde et finalement, l'homme qui subit le mal en proie à un destin fatal, la tragédie grecque. Nous devons à Philippe Fontaine, La question du mal, Ellipses Édition Marketing, Paris 2000, cette brillante étude dont nous nous inspirerons.

Le monde spirituel du Néandertalien se peuple donc d'une multitude d'animaux totémiques formant un immense mandala ayant comme point central le Totem unificateur du clan. Cette tentative archaïque du moi, premier acte de liberté personnalisé par le totem, tente de maintenir l'équilibre entre la nature et l'homme, ce dernier accaparant les forces naturelles dans sa spiritualité tandis qu'il remet à la nature son âme.

«Soudainement", le Néandertalien commence à rapporter au camp, plus précisément à l'intérieur de son espace privé, des objets sans aucune relation utilitaire à sa survie physique. Non alimentaire, non technique, ces objets semblent avoir été investis d'une fonction sacrée ou magique. Il s'agit de perles naturelles, d'ivoire, de roches cristallines, de fossiles, d'ossements d'animaux; ironiquement, en paraphrasant Descartes, on peut affirmer que c'est la période du «Je collectionne donc je suis». Cette collection d'objets «fait donc image» (Leroi-Gourhan).

Pour la première fois, les archétypes se visualisent par et dans l'objet, ce sont donc aussi des "images mythiques naturelles".

Ces premières «images naturelles» dont l'acte créateur est la récolte et l'appropriation par la collection, sont le point de départ, l'émergence de la mirobolante aventure des formes naturelles spiritualisées (culte de l'objet, idolâtrie) qui évoluera

vers l'image-objet fabriquée soit la naissance de l'art qui pendant des siècles sera assimilée à l'expression spirituelle. Aparté: Cette conception du mal correspond à l'interprétation (collection= musée, église, temple). Une des premières biblique de la chute de Adam comme auteur du mal, l'homme caractéristiques de ces objets fabriqués (sculpture, amulettes, amène ainsi la discorde au sein d'une création bonne. Nous bijoux) et de son pendant pictural : la peinture rupestre, sera verrons aussi apparaître dans notre analyse le concept l'utilisation de l'ocre rouge comme matériaux ou colorants,

#### OCRE ROUGE ou HÉMATITE

À cause de sa couleur et de sa finesse, l'ocre rouge, réduit en poudre, a servi de pigment pour la décoration du corps et des objets. Cet oxyde de fer est fréquent sur la Côte-Nord du Québec, Canada et attesté par des mots montagnais comme rivière Romaine et Olomanne qui se réfèrent à la couleur rouge des eaux. Les Amérindiens faisaient grande consommation d'ocre rouge puisqu'ils s'en peignaient le visage et enduisaient les vêtements et objets usuels de cette matière. L'expression Peau-Rouge proviendrait de cette pratique. L'ocre rouge est très efficace comme agent de conservation en empêchant la détérioration d'aliments et d'objets organiques comme les canots en écorce. On s'en servait aussi lors de pratiques funéraires en recouvrant d'ocre les dépouilles. La découverte, en 1985, de peintures rupestres sur une paroi rocheuse d'un lac près de Forestville (site Nisula) met en lumière l'utilisation artistique de l'ocre rouge. Lors de cérémonies, le chaman dessine des formes humaines, animales ou géométriques pour représenter la relation entre le groupe et le milieu, pour adresser aux divinités des messages permanents ou pour conserver à un lieu une valeur symbolique transmise de génération en génération. (Frenette Pierre, Histoire de la Côte-Nord, Les Presses de l'Université Laval, Québec, 1996, p. 93)

Mais entre "image naturelle" et "image fabriquée" se situe une période de plusieurs milliers d'années sur laquelle il faut bien revenir pour comprendre toute l'importance de cette pratique de la collection. Premièrement, les «images naturelles» serviront à identifier l'individu vis à vis son totem; une sorte d'objet, de signe de reconnaissance. Beaucoup plus tard, certains objets collectionnés feront partie d'un processus d'échange symbolique (bijoux) pour souligner l'amitié ou un sentiment (amour). Processus d'échange symbolique à l'origine d'un système d'échange commercial basé sur le troc, soit un échange de marchandise sans l'intermédiaire de la monnaie.

Le totem personnel modifie grandement les pratiques originelle est accentué par la position fléchie du corps comme divin à la déité.

Cet échange symbolique aura des répercussions sur le corpus territorialité, de territoire culturel lié à un groupe spécifique : social et sur les rites d'initiation. Menacé par cet acte de liberté Caucasien relié aux conditions particulières du sud-est de la individuel (anarchie), le clan réagit en désignant un régisseur Russie, négroïde au sud du Sahara en Afrique et mongoloïde (chaman) des forces cosmiques qui assoira son pouvoir par le au steppes de l'Asie centrale; les Amérindiens sont apparentés contrôle des rites d'initiation; le chef s'accaparant le totem le au groupe mongoloïde au début et acquerront de plus en plus plus puissant. Ce système (théocratie totémique) trouvera son des caractères spécifiques. apogée en Égypte pharaonique, renversé par le christianisme par la démocratisation du fait divin, l'anthropocentrisme.

L'ère de l'Homo sapiens

Paléolithique supérieur 40,000 ans à 10,000 ans.

détroit de Béring

sapiens de souche occidentale s'est orienté vers l'idéologie de la puissance et quel en est son aboutissement sur terre ?

funéraires marquées principalement par le passage de la fosse Nous savons que l'Australopithèque a entreprit depuis collective à aire ouverte (extérieure) à la fosse individuel longtemps une migration qui l'a conduit à habiter sur un creusées dans le sol (intérieure). L'homme a besoin d'intimité territoire aux dimensions phénoménales et aux conditions dans sa relation avec son totem, phénomène lié au climatiques variées. La variété de la flore et de la faune amène développement de la conscience, du moi. Il est donc "logique" son corollaire : la variété de totems collectifs et individuels, la que les objets personnels du défunt se retrouve dans la tombe variété alimentaire, la variété architecturale d'habitats, la individuelle mêlés aux ossements de l'animal fétiche. Autre variété de coutumes, la variété de rites qui commencent à constante attestée, ce retour (cycle) à la terre, à la matrice acquérir progressivement les codes du religieux, bref la culture.

un fœtus prêt à renaître : le corps n'est plus mortel mais bien L'évolution poursuivant son travail d'adaptation induira des immortel; le corps devient lui aussi sacré, premier acte mutations génétiques particulières en fonction, entre autres, de d'hominisation du divin (Dieu fait homme). L'homme aspire au l'environnement, plus spécifiquement, des conditions climatiques. Rappelons-nous, plus la vie évolue, plus le vivant se diversifie. Il en sera de même du territoire. On parlera de

> Ces margues distinctives de nature biologique additionnées aux particularités culturelles et psychologiques qui en découlent forment les races.

Vers 25 mille ans, migration de l'Asie vers l'Amérique par le Une chose est sûr, l'Homo sapiens développe un cerveau de beaucoup supérieur en volume comparé à celui du Néandertalien. Au début, l'Homo sapiens, appelé Cro-Magnon A noter que notre étude porte principalement sur l'évolution de en Europe, cohabite avec le Néandertalien sur les mêmes l'Homo sapiens de type occidental et cherche donc à savoir territoires. Par contre, Cro-Magnon se différentie par un style pourquoi, aujourd'hui, cette souche est celle qui domine le de vie semi-nomade et une alimentation omnivore où les monde par sa technique, sa religion, sa philosophie et son végétaux représentaient près des deux tiers de son idéologie de type patriarcal. Comment et pourquoi, l'homo alimentation. Mieux adapté, le Cro-Magnon installera sa prédominance sur le territoire et chassera le Néandertalien de sa niche écologique et s'éteindra. Le semi-nomadisme de Cro-Magnon s'explique par le fait qu'il se sédentarisait pendant plusieurs années à un endroit précis et qu'une fois, les ressources alimentaires de la région épuisées, il partait à la recherche d'un nouveau territoire propice à l'établissement d'un nouveau camp.

Le chasseur archaïque, comme un têtard devient grenouille, acquiert, assimile, découvre les exigences de sa nouvelle condition de guerrier; les techniques de fabrication d'objets nouveaux feront faire un bond prodigieux à l'humanité. Cette période du Paléolithique supérieur est la période évolutive la plus brillante, la plus riche et la plus complexe de la Préhistoire vue sous l'angle du développement humain de la conscience et de la société. Un véritable coup d'accélérateur. Des armatures, des manches, des leviers viennent meubler la quincaillerie des outils domestiques. Des objets décoratifs autres que "religieux" apparaissent. L'espace se structure, camp de base, camp saisonnier, l'habitat est mieux organisé, délimité par des parois. La chasse se spécialise : chasseurs de gros gibiers (mammouths, rhinocéros), chasseurs d'animaux de troupeaux (chevaux, rennes); chaque spécialité possédant des techniques, des armes appropriés et des rituels qui lui sont propres.

« Le chaman prépare le rite de l'outlickan meskina, cérémonie des Pistes de l'os de l'épaule ou Lecture de l'omoplate. Ce rituel est d'une grande importance symbolique et spirituelle pour la communauté innue. Une fois, l'omoplate retiré de la carcasse du caribou, celui-ci est exposé aux charbons ardents. La chaleur du feu fait craquer l'os de tous les côtés. Ces fêlures donnent la connaissance de choses qui touchent à la chasse et autres présages. Ainsi, une longue fêlure en ligne droite d'une extrémité à l'autre signifie mort ou famine, une courte en zigzag sans ramifications veut dire misère. Les fêlures en forme de rameaux avec de petites taches brûlées sur les bords indiquent l'abondance. Quand ces taches se trouvent près du pied de l'os, c'est signe que le gibier est tout près. Plus elles s'en éloignent, plus grande sera la distance parcourue pour le rejoindre.

Enfin, la plus grande tache de brûlé indique toujours le camp de la tribu à partir duquel les Innus peuvent s'orienter dans leur chasse ». Comeau, p. 142-143, p.248-249

Cette capacité manuelle maintenant bien adaptée de la fabrication d'objets fait un bond conceptuel majeur. C'est ainsi qu'au niveau du sacré apparaissent les "images fabriqués" de main d'homme : la sculpture. À nouveau les archétypes se visualisent par l'image mythique mais cette fois-ci, elle est artificielle, créée par l'homme, c'est la naissance de l'art.

« Un saut conceptuel est ainsi accompli : de l'image sélectionnée (par exemple un fossile) à celle fabriquée par l'homme incorporant dès lors, sous une forme figée, leur valeur et leur sens. Maîtrisées par la volonté humaine, ces expressions symboliques se substituent au naturel prolongeant l'emprise humaine, analogue à celle d'un Créateur. Contrôle de la nature par l'esprit, l'image offre à l'homme une extension de son pouvoir ». M. Otte, op cit., p. 63

« Toute religion comme toute autre forme comportementale dérive de la préhistoire. (...) A chaque étape du développement de la connaissance, de l'emprise de la conscience sur le monde, se met en action le fonctionnement mythologique approprié ( E. Cassirier, 1972).

En effet tout change de signification quand l'art s'introduit dans la technique de fabrication d'objet. Des coquillages, des pierres incrustées dans le bois ciselé des manches de couteaux apparaissent; à l'objet utilitaire, l'Australopithèque pense à le rendre agréable à l'œil.

C'est ainsi qu'au niveau du sacré apparaissent les "images fabriquées" de main d'homme : la sculpture. L'art a alors comme fonction de révéler l'homme à lui-même. C'est par la médiation de l'objet créé que l'humain apprendra à se connaître; à cette époque l'art est essentiellement pédagogique .

«N'en doutons pas : tout ce que l'homme rajoute au besoin sans aucune

satisfaction supplémentaire, ce qu'on appelle l'art, n'a qu'un seul mobile : corps et esprit forme l'être, l'espace privé (femme-camp, se manifester à lui-même qu'il n'est pas qu'un vivant; qu'il n'est pas seulement un être qui mange, qui boit, qui dort, qui combat, qui se déplace mais un sujet spirituel qui sait si bien s'élever au-dessus des exigences de l'organisme...» (Gobry, 2002, p.25)

Continuons la grande saga des images sculptées. Un cortège d'animaux terrifiants, taillés dans l'ivoire, se met en branle pour accompagner le défunt vers l'au-delà. Le corps est devenu sacré, nous l'avons vu, et l'utilisation de l'ocre rouge comme agent de conservation de la nourriture, fait son apparition dans les rites funéraires par l'embaumement, technique qui trouvera son apogée, plusieurs millénaires plus tard, avec les techniques avancées de momifications développées en l'Égypte, renforçant ainsi le concept d'immortalité du corps.

La première image fabriquée représentant l'homme (site de Stradel-Europe central) le montre sous un déguisement félin (simulacre). Image primordiale de l'homme qui vainc la bête déifiée. Les secondes représentations humaines, en importance, représentent des schémas sexuels abstraits (pénis-vulve).

Entre 30 à 20 mille ans, s'ajoute une variété de matériaux dont, pour la première fois dans l'histoire de l'homme, la terre cuite. Soudain, un basculement fondamental des images s'opère : la femme devient la figure dominante. Larges hanches, seins énormes, vulve bien marquée, la «femme-nature» de la Préhistoire représente la femme-génitrice et son image ne disparaîtra jamais de l'iconographie universelle. Elle est de toutes races, de toutes religions, de toutes civilisations et témoigne de son importance mythique dans toutes les formes de spiritualité de la Préhistoire à nos jours. (Elle sera désacralisée définitivement par la pornographie.)

L'harmonie et la puissance sont des archétypes qui forment un tout : la nature; le conscient et l'inconscient forment l'esprit,

corps et esprit forme l'être, l'espace privé (femme-camp, domestique) et l'espace extérieure (homme-chasse-public) forment les rôles du corpus social d'où se dégage l'idéologie du matriarcat versus le patriarcat. Dans le cercle, les contraires s'harmonisent à condition que leur force s'équivalent. Car l'anima et l'animus sont des opposés destructeurs et seul la recherche d'équilibre entre ces deux forces crée l'harmonie. La cassure se produira lorsque le principe masculin (animus) induira, envahira l'anima et le déstabilisera.

Dans le midi de la France et en Espagne, l'image fabriquée subit une profonde mutation irréversible : de la statuette à trois dimensions, on passe à la bi-dimensionnalité du relief sur paroi fixe; l'«image plate», le dessin (peinture, écriture hiéroglyphique) est né. Puisque la surface (la paroi) le permet, nous assistons à l'apparition de l'art "monumentale" qui sera réservé comme il se doit à la représentation de la notion d'un être supérieur dans des animaux gigantesques, art et sacré forment un tout. De nombreuses créatures hybrides, silhouettes vaguement humaines agrémentées d'attributs animaux, (déguisement du chasseur et du chaman) y apparaissent comme une sorte de mise en scène figurative de l'incarnation. L'opération chamaniste viendra révéler à l'homme son essence spirituelle en lui faisant prendre conscience de sa capacité démiurgique. Alors que le groupe est tout concentré sur l'objet extérieur, le chaman lui renvoie l'image de l'intériorité comme un miroir.

## «L'art et la religion sont des jumeaux siamois nés dans la même caverne»

Art et "religion" ont donc une vocation publique et communautaire qui solidarise le clan et la caverne, aux parois immenses, (espace intime propice au recueillement, au mystère) deviendra le lieu choisi, le temple.

Le temps est donc venu d'essayer de comprendre pourquoi la femme se trouve chassée de la caverne ? Sur quoi, peut bien reposer cette exclusion. Revenons donc au monde de la chasse, car c'est de la chasse comme seul référant que l'homme «construit» son univers. Depuis longtemps déjà, le chasseur archaïque a acquis la conviction qu'il possède les Mais alors pourquoi l'exclure aussi comme participante à Sa supériorité sur l'animal vient donc du fait que l'homme contrôle en acte l'écoulement du sang des «autres» et qu'il a surtout le contrôle sur son propre sang.

La femme est donc une énigme : non seulement, la femme n'a pas le contrôle de son propre sang (menstruation) mais l'homme, non plus, a aucun pouvoir sur ce sang qui coule. S'agit-il d'un pouvoir «sauvage» de la nature réservé exclusivement aux femmes, pire un anti-pouvoir spirituel.

« Ce qui est valorisé (...) par l'homme, du côté de l'homme est sans doute qu'il peut faire couler son sang, risquer sa vie, prendre celle des autres par décision de son libre arbitre; la femme «voit» couler son sang hors de son corps (...) et elle donne la vie (et meurt parfois ce faisant) sans nécessairement le vouloir, ni pouvoir l'empêcher. Là est peut être le ressort fondamental de tout le travail symbolique greffé aux origines sur le rapport des sexes ». (Héritier, 1992, in Femmes et religions, PUL, 1995, p. 307)

Or, nous l'avons vu précédemment : le sang est sacré. Pour le chasseur archaïque, le sang coule de la vulve de la femme comme le saignement de la blessure de l'animal associé à la mort. La vulve qui saigne, c'est la mort; confirmée par la biologie, la femme menstruée est non-féconde. La perte du sang chez la femme est comprise par l'homme comme un «acte impur» qui la discrédite comme «courroie» de transmission du sacré par les rituels. La femme est exclue du «sacerdoce».

« C'est parce que femme et en tant que femme, c'est à dire en tant que la même façon.» (Stewart cité in Moscovici, p.291)

deuxième sexe, le sexe de la nature, que la femme est exclue de la fonction sacerdotale. (...) Le corps des femmes, plus précisément leur sang, semble, de facon plus ou moins consciente et explicite, la raison majeure pour leur refuser l'accès au sacrement de l'ordre et à la fonction sacerdotale ». (Veillette, Femmes et religions, p. 311,1995)

forces de la mort parce qu'il contrôle le sang de l'animal. C'est l'assemblée ? Pourquoi la chassée de «l'église» pariétale, là où par son intervention que le sang coule de l'animal d'où sa mort. I'on célèbre la Vie spirituelle ? «Acte» impur =. Même si on reconnaît le caractère sacré de la femme à cause de sa transmission de la vie naturelle et terrestre, son «impureté» (sang impur = être impur) l'a rendu inéligible aux célébrations de la Vie spirituelle. Mais encore pourquoi! Nom de Dieu! Justement à cause de lui. Dieu le Père (les grands totems collectifs sont presque toujours des animaux de sexe masculin, le plus connu l'ours des cavernes).

> « Dans une société et une culture masculines, légitimées par un Dieu masculin, « le refus dont la femme est victime, revêt un caractère sans doute sexuel », Interdiction de «communier à » son propre père. Interdiction de célébrer et de commémorer son propre père. Le tabou de l'inceste ainsi présent au coeur même des organisations sociales et religieuses. » (Veillette (Santerre), Femmes et religions, p. 311)

> Et quel peut-être cet enieu si convoité depuis des millénaires que dispute l'homme à la femme, si ce n'est de soustraire à la femme le contrôle de la sexualité et de récupérer par diversions les pouvoirs de la maternité en retirant en sa faveur les jeunes mâles du pouvoir maternels.

> Mais l'enjeu est plus que cela. Le monde de la chasse s'exprime par la puissance, forme des relations de dominant/dominé entre les catégories d'activités et les êtres. Rappelons-nous qu'à l'époque de l'australopithèque arboricole, les êtres étaient soumis à très peu de contrainte hiérarchique.: «la collecte de nourriture, pour autant que nous le sachions, ne crée pas une division sexuelle du travail, car les deux sexes y procèdent de

Pour déterminer l'ordre hiérarchique, le droit de nature conféré Moscovici, p.302)

La lutte des pères et des mères pour la possession des enfants, mère n'a plus le droit de voir son pénis. Il est prêt à se marier, principalement des fils est au cœur des enjeux sociaux. Les a le droit de s'asseoir et manger avec les hommes, il peut rituels de la caverne servent donc à séparer le fils de la mère. prendre part au procès, y donner son opinion et faire la guerre. Plusieurs psycho-anthropologues commencent à se demander psychique de l'espèce. Comment et pourquoi ?

sexuelles (inceste) mais dans tous les détails de la vie au sein de la famille et du groupe. quotidien (évitement et isolement dus aux menstruations).

sacré.

par la chasse parlera à sa place qui «veut que le vainqueur soit Pour y arriver, le jeunes mâle pubère doit subir des épreuves et le maître et seigneur du vaincu. D'où il s'ensuit que par ce des cérémonies. Les épreuves parfois cruelles sont d'ordre même droit un enfant est sous la domination immédiate de celui physique et morale car il doit faire preuve d'endurance et de qui le premier le tient en puissance. Or l'enfant qui vient de virilité. Pour assurer la cohésion et la pérennité du groupe, les naître est en puissance de sa mère avant tout autre personne, adultes lui font sentir leur autorité de diverses facons tout en lui de sorte qu'elle peut l'élever comme bon lui semble et sans que donnant des instruction minutieuses sur son futur rôle. L'adulte sa responsabilité puisse être en cause.» (T. Hobbes cité dans révèle au jeune garçon son identité profonde tout en confirmant la défaveur qui frappe le sexe féminin. L'initiation détache le garçon de la mère, parfois il est obligé de guitter sa hutte, sa

si le rituel d'initiation axé sur la séparation et les causes qui l'ont L'initiation est une mise à mort, celle de l'enfant et une provoqué, ne sont pas eux-mêmes l'origine psychologique du naissance, celui de l'adulte. L'homme s'empare de l'enfant de conflit oedipien. Si bien que le complexe d'Oedipe serait autant la mère, se l'approprie et le fait naître homme. Par la négation culturel que naturel et aurait servi à l'homme puisque la de la naissance conférée à la mère, l'homme légitime sa prohibition de l'inceste répond à cette double exigence de supériorité, retire la puissance du pouvoir maternelle à la séparation et hiérarchie de contrôle en soustrayant le mâle du femme, se l'approprie. Alors se produit une mystérieuse pouvoir sexuel (séduction/fascination) de la mère et des sœurs. alchimie mystique et sacrée où l'homme devient à la fois Ainsi le mâle aurait converti en avantage culturel exclusif un «mère» sociale et père naturel. La femme ne peut que s'incliner processus naturel garantissant la bonne santé physiologique et devant telle magie : l'homme seule possède la capacité d'engendrer des fils adultes. L'initiation réussie démontre sans aucun doute la conquête de l'homme sur la femme au sein de Les hommes par l'initiation révèle enfin aux mâles le pouvoir de la société et cette dernière, sous la menace de terreur leur sexe en comparaison du pouvoir négatif et isolant des psychologique et de contrainte physique, est mise en demeure femmes non seulement en ce qui concerne les relations d'honorer cette renaissance comme un pacte qui la soumet au

Devenus les gardiens de leur société, ils auront dorénavant le Voilà pour la "victoire" sur le sexe féminin. Maintenant abordons droit d'imposer aux femmes et aux jeunes une discipline dans l'autre conquête, celle sur l'anima. Depuis sa naissance, le le but de brimer toutes tentatives d'autonomie. Tous les rites garçon est sous l'emprise du pouvoir maternelle. « Au cours de initiatiques confèrent au mâle l'autorité nécessaire sur la l'enfance et avant l'initiation, le jeune adolescent est identifié et femme en propulsant la supériorité masculine dans l'ordre du probablement s'identifie à une personne de sexe féminin, la

sœur ou la mère. C'est en tant que tel qu'il aborde le affirmant le processus d'assujettissement du sexe faible au cérémonial.» (Moscovici, 1994, p.277)

«Parce qu'ils symbolisent l'autre sexe, les néophytes sont brimés, maltraités et les initiateurs qui leur font manipuler leur Les sociétés d'hommes ne sont que le prolongement de la pénis les désignent comme leurs «femmes». (...) Tout semble coopération et de la complicité nécessaires à une chasse se passer comme si à la fois le rituel tendait à faire éprouver fructueuse. Le chasseur est pourvoyeur de nourriture au sein concrètement l'issue inéluctable, en exorcisant la part de de sa famille, là est son devoir primordial, tout manquement est féminin qu'enferme le masculin. Il enseigne une loi de la signe de faiblesse qui pourrait servir de prétexte à la femme société, en assurant la défaite de l'un et le triomphe de l'autre, pour déstabiliser le pouvoir du mâle et même le renverser; ce en humiliant l'enfant de la femme pour glorifier l'enfant de qui sera fait au Néolithique lorsque l'agriculture, domaine l'homme, afin de préserver la pureté des membres du groupe réservée aux femmes, supplantera la chasse et marquera le qui ne contient plus que des hommes véritables.» (Moscovici, retour des sociétés dites matriarcales. 1994)

Adieu anima! Le garçon qui refuserait l'initiation ou échouerait des mâles envers l'accomplissement de leur responsabilité et serait condamné par le groupe à vivre comme une femme, ce, même en dépit des périodes de disette ou d'accident. Probablement l'origine sociale du travestisme et de «Donner et recevoir, tenir à la disposition d'autrui ce qui est à l'homosexualité.

répressions : la logique de la domination qui va du sexisme au sexuel étant considéré aussi essentiel que l'alimentation. totalitarisme. Affirmation confirmée par les travaux de l'École de Francfort (Adorno, Marcuse, Horkheimer, Benjamin, Habernas) Car la chasse et le partage de la nourriture induit une dominer la nature donc la femme.

sexe fort. Ce sera le rôle des sociétés d'hommes, des confréries.

Les confréries masculines répondent aux besoins de solidarités soi sont les impératifs d'une convention qui garantit à chaque homme d'être le partenaire d'un autre homme. Faute de quoi, il Mais plus encore, cette victoire sur l'anima porte en elle le «vrai n'y a ni bien-être, ni survie.» Dans plusieurs ethnies, la femme péché originel» de l'humanité, le germe de toutes les fait partie de ce qui est mis à la disposition d'autrui, l'acte

dont Dialectique de la raison (1945) où l'on apprend « que la connaissance des choses matérielles. Par exemple, le crise de la civilisation moderne ne découle pas d'abord de la chasseur comprend le premier que la nourriture possède une domination capitaliste. Notre monde a basculé le jour où valeur en soi, comme si cette chose extérieure et naturelle l'homme a entrepris de dominer la nature» et moi de rajouter, parce que nécessaire faisait référence aussi à une réalité intérieure qu'est le désir de la chose. L'instinct est aussi désir. Le désir de posséder la nourriture, le désir de procréer avec la L'homme craint tellement les pouvoirs de la femme qu'il ne croit femme confèrent à ses instincts une valeur d'échange. Suivra pas que la seule initiation puisse perpétuer sa domination la mise en place d'une structure comportementale basée sur despote. La peur de la vengeance des femmes à qui ils ont volé l'échange : le système de troc auquel la femme fut vite intégrée leur enfant est telle qu'elle demande une protection à toute comme marchandise. Ainsi il est faux de dire que la prostitution épreuve permettant de maintenir le rapt accompli tout en est le plus vieux métier du monde. Le lobbyisme et le femelle de ses rêves en échange de plus de nourriture.

du pouvoir immense que la nature lui avait conféré. En effet, décrite plus tôt entre nourriture et sexualité. maîtresses des énergies reproductrices de l'humanité, leur astres comme si elles étaient connectées avec l'au-delà.

millions d'années après les premières hordes de chasseurs ennemis. archaïques responsables de cette «logique de domination.» (Marcuse)

jouissent d'un grand prestige sur leguel repose l'idéologie, étrangères comme des sujettes qu'il faut maintenir dans une l'économie voire la politique des groupes sociaux. Les position subalterne le plus longtemps possible. Le transfert des délibérations sont discrètes et jalousement gardées hors de femmes entre tribus préserve ainsi le pacte de solidarité portée des oreilles féminines ou des non-initiés. Souvent les masculine contre la menace de rébellion des femmes. liens tissés entre hommes sont supérieurs à ceux établis à L'antrophologue J.B. Birdsell à très bien décrit le subterfuge du l'intérieur du couple désignant ainsi la place réelle de la femme troc des femmes et la situation de la femme étrangère au profit dans l'échiquier social. «Un économiste a calculé que les de l'homme : femmes occupaient une position inférieure dans 73% des sociétés agraires et dans 87% des sociétés pastorales.» «La condition de la femme y est telle qu'elle a peu de chance (Moscovici)

Pour éviter la révolte des femmes, la société des hommes doit des non-entités silencieuses, jusqu'à ce qu'elles aient appris la

proxénétisme l'ont précédé lorsqu'un mâle secondaire fit inclure des mécanismes qui rendront les femmes complices de pression sur le mâle alpha pour que ce dernier lui cède la cette logique de domination qui les discrimine. La disparité entre les hommes et les femmes se heurte à un obstacle majeur : il est quasi-impossible de préserver la domination de L'assujettissement des femmes par son compagnon despote l'homme si frères, sœurs, mères, pères, copulent et se marient est l'acte primordial de domination sur lequel repose toutes les entre eux. La prohibition de l'inceste, l'interdiction de rapports formes sociales (totalitarisme, féodalisme, industrialisme, sexuels entre membres d'une même famille, répond à cette capitalisme, communisme) engendrées par la «civilisation» et double exigence de séparation et de hiérarchie. Cette toutes fondées sur la domination. Et maintenant nous savons interdiction de contacts sera poussée dans certaines ethnies pourquoi : parce que vivre dans des conditions égalitaires et jusqu'aux interdictions alimentaires où la femme ne peut non-répressives avec les femmes étaient impossibles à cause manger à la même table que l'homme, renforçant l'analogie

cycle menstruel s'accordait également avec la révolution des D'un point de vue strictement mercantile, l'interdit de l'inceste a comme effet de raréfier les femmes disponibles et accroît ainsi leur valeur marchande. Pour compenser le manque et La société des hommes deviendra le mécanisme de répression respecter la prohibition, le groupe doit se retourner vers son du mâle envers la femelle/nature. Et faut-il le rappeler le droit voisin et établir avec lui des modalités d'échange pacifique de vote des femmes est apparu au 20e siècle soit près de 2 avec les amis et de rapt et d'enlèvement chez les groupes

Ainsi l'homme rend la femme de son clan complice en la situant elle-même despote vis-vis les femmes étrangères venant des Ainsi ces fraternités exercent partout un grand ascendant et autres ethnies. Les femmes du clan assimilent donc les

> d'agir sur la langue, les cérémonies ou les fonctions des hommes dans la culture totale. Ces épouses importées sont

langue du groupe de leur mari; et à ce moment-là, elles logique de domination. s'intègrent rapidement à la bande ou à la tribu du mari.» (Birdsell cité dans Moscovici, p.305)

des esclaves amérindiens.

techniques d'approvisionnement créatives (l'élevage) pour faire les hommes eux-mêmes : le racisme et l'esclavagisme. face à la croissance démographique de l'espèce.

Devant cet accroissement démographique exponentiel est vite apparu la nécessité de contrôler ces êtres humains et régulariser les dynamiques et pratiques de la vie en communauté. Toute une construction collective d'individus, de clans, de métiers, de classes, de races et de nations sont ainsi en train de s'édifier. Le seul modèle sous la main, était celui de l'assujettissement des femmes par la coercition : la méthode despotique réservée aux femmes migra vers les hommes de «basses classes» ou étrangers à son ethnie.

À l'impureté de la femme polluée par le sang menstruel succéderont «l'odeur, la couleur, la texture de la peau, la forme du visage, le crêpelage des cheveux» comme autant de souillures, signes tangibles de suspicion dans le but inavoué de domination d'un groupe en discriminant l'autre et qu'il convient de garder dans une position inférieure. (Moscovici, 1994)

La répression intervient lorsque les classes dirigeantes imposent leur volonté égoïste à ceux qu'elles dominent pour priver, exploiter et écraser les plus faibles. Ainsi se poursuit la

Les premiers : les prolétaires seront assujettis au travail mais libres, les seconds assujettis au travail mais esclaves surveillés Aparté : Au sujet de la complicité des femmes envers le par des guerriers qui assurent la cohésion sociale et la défense despotisme masculin, quelle fut pas la surprise de l'historien du territoire et des prêtres qui assurent la quiétude spirituelle de québécois Marcel Trudel lorsqu'il découvrit qu'en Nouvelle- l'âme en échange de la fidélité temporelle au pouvoir. L'homme France, les bonnes sœurs des congrégations religieuses et le despote vis a vis la femme continuera sa recherche de pouvoir clergé en général, étaient les principaux bénéficiaires du trafic par la barbarie totalitaire envers les autres impurs à son ethnie. La discrimination de l'homme envers la femme basée sur la peur de la sexualité et des pouvoirs reliés à la fécondité, le La chasse ayant atteint son apogée et sa limite, il fallait trouver sexisme, a donc servi de modèle dans l'édification des une alimentation complémentaire (agriculture) et des éléments concordants du totalitarisme et du despotisme entre

> L'homme apparaît à l'homme comme relevant d'une autre espèce animale, dangereuse que l'on doit chasser du territoire. Métamorphose de l'agressivité naturelle de protection du territoire à des fins alimentaires (inné) en une conception psychique (acquis) plus complexe de protection du territoire culturel, de défense de l'identité raciale entre les membres de la même espèce mais de cultures différentes. Cette émergence de la culture à la conscience humaine marque la fin de l'homme «purement nature» et les débuts de l'homme/culture.

> Chassé du paradis, l'homme sera puni de son «péché» par la division de l'unité des hommes en espèces menaçantes au point de commettre l'irréparable : le meurtre de son frère. L'homme moderne vient de naître, il s'appelle Homo sapiens, l'homme "sage" et les Néandertaliens en seront les premières victimes. Cette lutte entre frères de la même espèce, c'est la naissance de la guerre.

> Certains philosophes ont avancé l'hypothèse que la guerre comme rituel est la seule et véritable religion de l'homme car créée (un acquis culturel) contrairement à l'agressivité (inné). Si l'agressivité instinctive du chasseur a sauvé la vie humaine archaïque, la guerre, elle, a tout le potentiel nécessaire pour la détruire. De fait, l'homme en est seul responsable et ne saurait trouver dans les lois de la nature sa légitimité. Pour reprendre l'idée de Freud, «l'homme est l'être en lequel la nature entre en conflit avec elle-même» et à nous de rajouter, que la guerre marque l'effondrement de sa liberté dans l'angoisse car devant lui s'ouvre

dorénavant l'abîme d'un univers hostile.

Mais il est important de noter que c'est l'appropriation du domaine sacré par la confrérie des prêtres et chamans indépendamment d'un dieu masculin ou féminin qui détermine l'idéologie du pouvoir social et politique et le propage de générations en générations. Si bien qu'une société dite matriarcale qui vénère la Grande Déesse véhicule néanmoins l'idéologie masculine des rapports sociaux car les hommes se sont appropriés la manifestation du mythe par la célébration, le contrôle des rituels. On voit bien que c'est l'institution religieuse contrôlée par l'homme qui a propagé les inégalités entre l'homme et la femme dans tout le tissu social et politique.

A l'intérieur de la caverne sacrée, le langage atteint un pouvoir magicoreligieux inouï grâce aux drogues naturelles dont certaines chamans
connaissent le pouvoir. Les paroles chamanistes pré-extatiques (poésie)
suggèrent la vision d'un monde mystérieux où l'âme voyage et rencontre
d'autres esprits ( Et le verbe s'est fait chair - mantra). La poésie
chamaniste est transcendance, voilà sa force : l'homme peut quitter son
espace terrestre, se détacher de la nature. C'est par la poésie que
l'homme enfin perce le mystère de la transcendance initialement observée
avec le feu et la fumée qui monte vers les cieux. Grâce à la parole
poétique, le corps entre en extase, sorte de combustion interne telle
(transe) que l'esprit acquérant les propriétés du feu, peut enfin s'élancer
vers le Très Haut. Puisque les forces de l'anima sont terrestres, les
hommes s'approprièrent le ciel, domaine de l'Esprit.

La caverne, ce temple archaïque sera investi par l'animus et servira strictement à la représentation, à la conception masculine de l'Univers et à la célébration des rituels qui s'y rattachent comme l'initiation des adolescents à la chasse, comme passage du monde féminin protecteur au monde masculin aventurier de la chasse où l'adolescent devenu homme acquiert sa première arme, signe de puissance. Ce sera le lieu de prédilection des danses rituelles et des extases chamanistes. Selon Leroi-Gourhan, il s'agit de la diffusion par contact d'un même système idéologique, notamment celui qui

marque la « religion des cavernes ». L'idéologie et la «religion» du patriarcat ont trouvé leur «église», leur «mosquée», leur «synagogue». (Les religions de la préhistoire, p. 84).

« Mais deux thèmes récurrents courent à travers cet art (pariétal), (...) l'un c'est la puissance et la grâce des animaux que ces peuples prenaient au piège ou chassaient : le bison, le mammouth velu, le cerf, le cheval, le bouquetin; l'autre est la merveille et le mystère de la sexualité, centrée sur les organes génitaux de la femme, (...) nous offrant une large répartition d'images de nus féminins, à l'intérêt centré sur la vulve, les seins, les fesses, tout cela agrandi, gonflé, dans maintes figures...» (Mumford, 1973, T.I, p.163)

Tout s'éclaircit lorsque l'on sait que la représentation des animaux symbolise le désir de possession de l'animal lors d'une chasse réussie. Idem pour les vulves et les seins, le chasseur désire les posséder au même titre que les animaux, pour en retirer le pouvoir de leur mystérieuse force d'attraction. D'autant plus évident, que souvent, les organes génitaux et les animaux font partie de la même scène picturale.

«Ici nous nous trouvons mis en présence de la contradiction d'une société intensément masculine, dont les occupations majeures excluaient la femme excepté dans ses capacités secondaires de bouchère, de cuisinière et de tanneuse de peaux, et qui n'en élevait pas moins les fonctions et aptitudes particulières à la femme, ses facultés de plaisir sexuel, de reproduction et d'éleveuse d'enfants jusqu'à un point où la sexualité s'empara de l'imagination comme jamais auparavant.» (Mumford, 1973, t.l, p. 164)

Ainsi, nous constatons que le sexe, ses mystères, ses nécessités sont largement répandus dans l'histoire de l'imaginaire humain sur tous les continents à preuve ces fresque du Sahara oriental représentant des femmes couchées, jambes ouvertes, vulves offertes aux hommes, pénis bien dressés.

Plusieurs statuettes archaïques idéalisent les rondeurs

maternelles : le culte de la mère-génitrice est fort répandu et Un lien entre acte sexuel et la chasse commence à s'établir. particulièrement développée, nous remarquons que le «visage le Grand Créateur est mâle comme lui. est une surface uniforme, sans yeux, sans bouche et sans et discrète sexualité primitive.

«Les caractères paléolithiques de l'image humaine se retrouvent dans les autres arts préhistoriques de la planète et nous aident à mieux comprendre la nature du dédoublement de l'être humain que constitue l'image humaine. La sexualité humaine occupe une place essentielle dans la naissance de la créativité artistique. La représentation féminine graphique ou plastique est traitée différemment de la représentation masculine. (...) Une particularité liée à la précédente est l'absence fréquente de tête (visage), des bras et des pieds dans les représentations féminines, sculptées ou gravées, et cela à toutes les époques du paléolithique supérieur». (Jean-Pierre Mohen, Arts et Préhistoire, Éditions Pierre Terrail, Paris, 2002, p.186)

La culture marque définitivement la rupture du temps circulaire, cycliques des saisons. L'œuvre d'art devient témoin du temps linéaire, le contenu de l'œuvre figé dans le temps «impose l'idée du présent différent du passé, ses promesses la tournent vers l'avenir.» De plus en plus l'homme se saisit différent du modèle naturel. L'œuvre d'art auréolé de mystère devient objet d'envie, de possession, de pouvoir, donc de conflit : homme/culture versus femme/nature.

bien établi par les statuettes sacrées...à la maison, au foyer. Comme la sagaie qui pénètre la chair de l'animal donne la mort, Par contre, plusieurs autres pourvues de seins volumineux, de le pénis qui pénètre la chair de la femme, lui. donne la vie et la vulve, de hanches et fesses proéminentes représentent, à bien mort. Pour Baudrillard, la pénétration de l'homme est le des égards, le fond obscure du monde sexuel et marguent "meurtre symbolique" de l'anima. Ce meurtre symbolique de l'obsession de l'homme pour les attributs féminins au point de l'anima trouve peut être son origine dans l'observation faite par les difformer énormément. Cette difformité des seins et de la des chasseurs dès l'époque archaïque, selon laquelle l'animal vulve est d'autant plus remarquée que les traits du visage sont est plus facile à tuer au moment du rut, quand il est absents des Vénus préhistoriques. Qu'il s'agissent de la Vénus complètement accaparé par la sexualité. (Coon.1954) De l'acte de Willendorf, de la Vénus de Lespugue, de la Vénus de sexuel, l'homme tira cette leçon : la femme sauve ce que Laussel et enfin de la Vénus de Montpazier à la vulve l'homme crée. Sur terre, il est donc le créateur et au ciel, Dieu

oreilles»; tout le regard est centré sur les organes génitaux et C'est dans le lien du sang (patrillinéarité) que l'homme rien d'autre. Ces Vénus sont les vestiges érotiques de la jeune affirmera son contrôle sur la vie. La chasse lui a donné la maîtrise des forces de la mort maintenant il acquiert la maîtrise des forces de la vie, il est le géniteur et possède le droit de vie et de mort. (privilège de la royauté)

> Cette nouvelle puissance fondamentale s'actualisera dans la répression des forces de l'anima dans la domination du corpus social par le patriarcat qu'il érigera longuement, patiemment en système politique. (androcentrisme : qui acquiert les caractéristiques du mâle, du masculin à ne pas confondre avec anthropocentrisme : qui acquiert les caractéristique du genre humain, homme et femme)

> « Nous savons (...) que le dimorphisme sexuel (ensembles des caractères non indispensables à la reproduction et qui permettent de distinguer les deux sexes d'une espèce) est enraciné dans les processus de reproduction et de socialisation des primates (...) Au cours de l'évolution de l'humanité, ce "pattern" de base s'est enrichi des comportements complexes développés par la chasse. (...) Les différences sexuelles existantes furent encore accentués. (...) L'une des conséquences les plus importantes de la chasse comme mode

d'existence fut d'accentuer la différence entre les Nord que du Sud.) comportements des hommes et ceux des femmes. (...) Si nous (alliances).

mécanismes de sélection ont influencé sur le comportement de de la raison (animus) sur la nature (anima). tous les types masculins et produit ces résultats extravagants (Tiger et Fox, The Imperial animal, p.121-122, 1971)

et l'autre sexe. 1975, de Margaret Mead, on ne pouvait que reconnaître ne peut être ni sociale, ni culturelle; elle relève du retirer l'impression qu'il n'y a rien que l'on puisse considérer domaine biologique; la femme est du côté de la nature ». comme une nature spécifique de l'homme et de la femme. Mais (N.C.Mathieu (Veillette), op., cit. p15) si sujette à variation et à divergence que soit la répartition sociale des rôles entre les sexes selon les civilisations, la Enfermée dans la sphère privée, la femme est responsable de division multi-millénaires du travail entre eux : chasse d'une la charge physique et affective des membres du groupe. Ses part, maternité et éducation des enfants d'autre part, n'en a pas tâches domestiques parce que «naturelles» sont nonmoins conduit à certaines constances que l'on peut définir en quantifiées, non-mesurées, non-évaluées donc nonles radicalisant, par les oppositions polaires entre tuer et rémunérées. Dépossédée de sa production, elle est donc tenue donner la vie, guerre et paix ». Drewermann, Spirale de la peur, à l'écart du pouvoir social et politique. Les femmes deviennent 1982, note 56, p. 367. (nda - D'ailleurs, aucune société dite de les gardiennes dévouées loyales, les courroies de transmission nature et/ou matriarcale a survécu à son contact avec par l'éducation de valeurs culturelles qu'elles ne déterminent l'Occident patriarcal. Que l'on pense aux Amérindiens tant du pas.

nous rappelons qu'à ce stade de la civilisation primitive de la Nous avons vu l'importance accordée au sang dans son chasse, la taille du cerveau passe du simple au double (...), rapport de filiation (lien du sang) entre dieu et l'homme et de nous pouvons prendre la mesure des procédés que la sélection son tabou (sang menstruel) qui exclue la femme du sacré ou a mis alors en oeuvre et qui ont dû être d'une efficacité énorme, plutôt qui relèque le sacré de la femme dans une sous-L'ancienne structure d'association des primates s'est catégorie qu'est la religion domestique dont le temple est le transformée en une impressionnante structure nouvelle, celle foyer et les membres, la famille. Ce rapport au sang est à la de la chasse coopérative. (nda- origine de la diplomatie base de la construction sociale de la différence homme/femme. D'autres pensent que l'incapacité des hommes à procréer justifie leur filiation avec Dieu. Peu importe car c'est justement «De là aussi résulte que la politique est une «affaire parce que l'homme occupe la caverne comme lieu sacré qu'il d'hommes», avec ses comportements d'intimidation, sa peut se placer en position de domination. Ce qui lui permet de phraséologie, ses réglementations écrites, ses vanités, ses déterminer son idéologie, sa vision comme universelle : celle conceptions bizarres de l'honneur: on a peur de paraître faible, qui régit et définit le type de société et les rapports entre on est disposé au combat et à la guerre, on fait étalage de membres. Si bien, gu'il y a deux sexes naturellement grandeur viril et d'exaltation de soi-même. (...) Ces différenciés mais une seule culture androcentrique; la victoire

mais bien réels qui semblent si chers au Moi des hommes ». « On aboutit à une dichotomie quasi-absolue. L'homme, placé au centre de l'édifice social imaginé, est seul du côté de l'universel, du général, du social et du culturel. La femme est « Des travaux récents de l'anthropologie culturelle comme L'un définie par rapport à lui et la différence qu'on est contraint de lui

même, c'est l'homme qui décide; la femme est écartée du Québec, Université Laval, 1987, vol.11 no.1, p. 47) savoir très jeune pour s'occuper des travaux domestiques. Le d'infériorité.

Devant une telle unanimité internationale, Engels en tirera cette végétarien voué à la mort. Par la suite, les sociétés horticoles conclusion en affirmant que « la victoire de l'humanité » repose venant tempérées les ardeurs destructrices des mâlessur «la défaite historique du sexe féminin ».

« En effet, le matriarcat, tout comme la maternité, est un état de De partout surgissent des dieux à la fois mâle et femelle. Car il mêmes biologiquement partie de la nature. Le rôle de à l'impossibilité de la vie sur terre. civilisateur revient au sexe non défini par sa biologie, aux féminin» qui doit être comprise comme une «victoire de et dans les deux Amériques (Dittmer, 1954). l'humanité», a donc été une étape nécessaire dans la progression des sociétés. La filiation patrilinéaire a alors Cet éloignement de l'Europe et du Proche-Orient leur a permis

«pouvoir» des femmes ». (Françoise Braun, Matriarcat, Selon la pensée hindoue, la femme ne peut vouloir par elle-maternité et pouvoir des femmes, Anthropologie et sociétés,

taoïsme en Chine, le shintoïsme au Japon lui réserve un sort La défaite historique des femmes, telle que formulée par identique, malgré l'existence de philosophie comme le Yin Yang Engels, est inadéquate et incomplète. C'est non seulement le chinois pour qui le masculin et le féminin sont complémentaires sexe mais aussi le genre féminin qui est en cause : l'anima. et non affectés par des catégories inférieures et supérieures. Reliée à l'harmonie primordiale, les valeurs de l'anima tendent malgré l'existence de la déesse Amaterasu et du dieu Susano- vers la réalisation de cet «état de nature» et cherchent ainsi à o qui assure l'équilibre dans la société japonaise et dans neutraliser, à absorber les élans pulsionnels de l'animus. Cette l'Univers, ces sociétés demeurent quand même dominées par dualité est la marque de l'évolution, l'un tempérant l'autre. Car l'homme. Selon le bouddhisme, la femme nonne n'a pas le l'anima poussé a son extrême c'est l'immobilisme de la niche même statut que le moine et sa réincarnation dans un homme écologique et la mort. L'extrémisme de l'animus s'exprime par est la seule manière pour elle d'échapper à son état la destruction qui conduit elle-aussi à la mort. Les valeurs masculines (patrilinéarité) de la chasse venant bousculer les valeurs féminines (matrilinéarité) de l'Australopithèque chasseurs et ainsi de suite.

nature qui a dû être transcendé pour laisser place à la culture. faut le rappeler l'être suprême ne peut appartenir à un sexe Les femmes n'ont pu effectuer ce passage, faisant elles- seulement, ce qui équivaudrait symboliquement à la stérilité et

humains dégagés de la nature : aux hommes. Ils ont pu Les civilisations de «l'anima» dites matriarcales se sont surtout développer la culture, la civilisation en dominant la nature et la développées au Paléolithique supérieur et localisées en Asie partie de l'humanité qui lui est assujettie : les femmes. (...) Si du sud-orientale. Plus tard en Asie de sud-est, l'horticulture les femmes ont été prédominantes à une certaine époque, c'est s'est développée. Ce type de civilisation matriarcale basé sur parce que leurs qualités intrinsèques étaient indispensables au une combinaison de chasse, de végéculture, d'horticulture s'est début de l'humanité. (...) La «défaite historique du sexe diffusé par la suite en Afrique tropicale, en Mélanésie, en Inde

remplacé la matrilinéarité, et la famille monogame remplaçant de croître en sécurité. Or comme l'explique Drewermann, l'organisation clanique, sapant du même coup les bases du aucune société dite de nature ou matriarcale n'a pu résister au l'anima?

Cette émergence de la culture à la conscience humaine Mal et de contrecarrer sa nocivité. marque la fin de l'homme «purement nature» et les débuts de l'homme/culture. D'ailleurs c'est là, à ce moment précis, que le Le Mésolithique 10 à 5 mille ans. philosophe Kant situe l'apparition du mal. Ce progrès de l'espèce brise les liens instinctifs déterminants et provoque la Homo sapiens continue sans relâche son évolution et invente sortie de l'homme de l'ordre naturel (le paradis, l'âge d'or) et continuellement de nouvelles astuces. Prolongeant l'action de fonde la désormais célèbre opposition entre nature et culture, l'homme sur la matière, le chasseur passe de l'outil (la sagaie) entre le bien et le mal. Kant d'en conclure dans Conjectures sur à une nouvelle arme machinée qui renforce encore plus sa le commencement de l'histoire humaine que « l'histoire de la maîtrise sur l'espace (la sagaie volante) en parcourant de nature commence par le bien car elle est œuvre de Dieu; longues distances et frappant avec précision : l'arc. L'accès à l'histoire de la liberté commence par le mal, car elle est œuvre cette arme et surtout sa maîtrise provoquent chez le chasseur de l'homme.» L'homme perd son innocence première par l'éveil une joie telle qu'il ne peut interpréter que comme une extension de la raison que Kant associe à la «chute biblique». Par la suite formidable, quasi-surnaturelle de son pouvoir. Investi de cette apparut le mauvais penchant de l'homme pour le vice et son nouvelle force, le chasseur mésolithique participe lui-même de cortège de maux. Ce penchant mauvais, Kant l'appela le «mal cette puissance. (Otte, 1993). Dans toutes les légendes radical». Ce concept ne s'applique qu'à la réalité humaine car mythiques, l'arc symbolisera le pouvoir de Dieu donné aux Spinoza établira par la suite que rien n'est mauvais dans la hommes pour qu'il réalise son destin en conformité avec la nature car toutes les choses sont conformes à ce qu'elles sont volonté divine elle-même. et que la perfection ou l'imperfection des choses, des êtres sont d'un modèle idéal.

choc de leur découverte et/ou de leur colonisation par le monde tentative ultime de mettre fin à l'angoisse existentielle, il occidental. Par contre, cette recherche de l'harmonie, associée accélère le processus d'autodestruction de la liberté elleà l'anima, constitue, elle aussi une somme de modèles même. Soudain, il réalise que l'homme n'est pas ce qu'il devrait cosmologiques, religieux, sociaux et éthiques appartenant non être, que sa vie est une aberration, une aliénation dictée par la pas à un passé révolu mais à une perpétuelle réactualisation, peur de la mort. Tous les mythes raconteront sous forme de La guestion est donc de savoir : Jusqu'où les valeurs de récit le passage de la pureté à la souillure et tenteront l'animus ou du patriarcat peuvent-elles croître au détriment de d'expliquer le pourquoi des interdits sociaux et leurs nécessités comme processus régulateur de la destinée humaine. À cette fin, il reviendra au chaman le mandat d'élucider le scandale du

des modalités de comparaison strictement humaines qui ne L'utilisation de l'arc permet une diversification nouvelle des renvoient à aucune autre réalité que celle de leur imagination ressources alimentaires. Des animaux rapides et plus petits, que la sagaie ne pouvait atteindre, sont désormais visés par les flèches. La variété des ressources étalées et accessibles à En détruisant sa propre vie et celle des autres, l'homme l'année longue et au même endroit induit la sédentarité. coupable expérimente toute la panoplie des désespoirs L'habitat continu, la variété des ressources amène avec eux psychiques, des destructions physiques et des méchancetés des particularismes de telle sorte que les entités ethniques psychologiques, c'est la chute dans le mal où dans une adoptent des manières de faire, de vivre, bref adoptent des caractères régionaux. La sédentarité par l'habitation continue L'heure de la révolution néolithique vient de sonner. s'applique davantage aux femmes; quant aux hommes qui continuent de chasser sur un vaste territoire, on parlera de Le Néolithique 5 mille ans semi-nomadisme.

Le monde naturel devient organisé et classé en niches écologiques : la terre des pâturages des bovidés sauvages, l'endroit du temps doux, la rivière à poissons etc. et surtout, toutes ces informations sont transmises de générations en générations. Le territoire recèle des ressources immenses de vie, tellement que le chasseur cherchera à les protéger comme, il protège aussi son propre sang. Terre et homme développent ainsi un rapport symbolique de consanguinité renforçant la notion de territorialité.

C'est donc des bouleversements majeurs qui s'annoncent au niveau de la spiritualité et de l'expression artistique. Les images humaines se multiplient. En fait, on assiste à une véritable transformation du sacré où les forces surhumaines prennent la forme de l'homme. L'individu tend désormais à maîtriser son destin par des représentations de sa propre image. Toute nature, sauvage et mystique est à la mesure, à la portée de son action; l'homme est libre. L'homme mésolithique s'engage résolument à transformer le monde. La terre, symbole féminin, maternel, bascule dans le camp du masculin; les statuettes sacrées de la femme-génitrice ont un nouveau compétiteur qui vient affaiblir davantage la symbolique de la terre-mère : la statuette masculine fait son apparition et sera objet d'un Si l'essence du Christianisme est l'Incarnation de Dieu en nouveau rituel : la cérémonie de sacralisation (messe) de sa l'homme, on peut penser à rebours que la religion néolithique propre image. L'homme assume ainsi complètement son rôle est celle de l'Incarnation de l'homme en Dieu. moteur dans le déroulement et la transformation du monde mystique et de la nature.

«On discerne d'abord la sédentarisation de populations prédatrices accompagnée de la récolte systématique de graminés sauvages et la chasse spécialisée. Ensuite les espèces végétales semblent subir des modifications génétiques «dirigées» (sélection, réensemencement). Plus tard les animaux domestiqués paraissent introduits, selon l'espèce, à partir de zones variées parmi lesquelles L'Afrique a joué un rôle prépondérant pour les bovidés (F. Haussan, A, Gauthier). Des modifications profondes marquent tout autant l'architecture : on passe de la cellule circulaire en dur avec cloisonnements intérieurs aux formes quadrangulaires juxtaposées, s'agglomérant progressivement et s'articulant en rues et ruelles (O. Aurenche, J. Gauvin). Les règles sociales, adaptées à ces différentes situations, devaient alors aussi intégrer la répartition des taches nouvelles induites par le nouveau mode de vie (récolte, parcage, habitat) et assurer «en retour» une augmentation démographique apparemment rapide ». (Otte, op. cit. p. 83)

L'art sacré prend une tournure tout aussi révolutionnaire : l'homme commence à vouloir créer Dieu à son image.

« Ils (les crânes surmodelés du Néolithique) portent les restitutions des chairs et des chevelures par du plâtre et de l'argile, le regard étant représenté par des coquillages incrustées aux orbites. (...) L'image sacrée est empruntée au registre humain fondés sur ses propres restes anatomiques et transformés en «oeuvre d'art» par l'adjonction de matériaux » Otte, op cit, p.84)

Par contre, puisque cet art sacré était associé au culte des ancêtres, on peut imaginer qu'il s'agissait d'une reconstitution Le Mésolithique marque aussi le passage d'une activité de du défunt. Pour la première fois, l'homme cherche à recréer subsistance (la chasse, prédation paléolithique) vers une une entité par sa seule adresse ou habileté dans la activité de production des ressources (agriculture et élevage). manipulation «savante» de ses propres restes anatomiques. L'homme commence à goûter aux joies de la création mystère » de la végétation. Mystère qui réclame la «mort» de la semence démiurgique.

Si les Dieux prennent l'image symbolique de l'homme, qu'advient-il de la femme? La découverte de la céréaculture (graminés) et de la végéculture (tubercules) amène avec elle un bouleversement prodigieux des valeurs spirituelles. Un l'homme contemporain ». (M. Eliade, op., cit. p.51-52). nouveau mythe sacré prend forme qui exprime la relation intrinsèque entre la femme/nature et la végétation issue d'un acte primitif, presque inné, exécuté par la femme depuis des lustres: l'enfouissement du placenta (eaux des origines) qui devient rite de fertilité de la Terre-mère. Par ce geste, la femme se substitue à la divinité en possédant une puissance biologique sacrée qui donne naissance aux végétaux, les tubercules enfouies dans le sol. La signification du mythe est évidente : les plantes alimentaires sont sacrées puisqu'elles proviennent du corps de la femme divinisée. En se nourrissant, l'homme mange une substance divine. Comme on le voit ce nouveau rite vient se juxtaposer à «l'ancien», celui de la moelle des os et du crâne associé au chasseur paléolithique. On peut parler ici d'une crise «existentielle» profonde.

« La femme et la sacralité féminine sont promues au premier rang. Puisque les femmes ont joué un rôle décisif dans la domestication des plantes, elles deviennent les propriétaires des champs cultivés, ce qui rehausse leur position sociale et crée des institutions caractéristiques, comme par exemple, la matrilocation, le mari étant obligé d'habiter la maison de son épouse. La fertilité de la terre est solidaire de la fécondité féminine; par conséquent les femmes deviennent responsables de l'abondance des récoltes, car elles connaissent le «mystère» de la création. Il s'agit d'un mystère religieux, parce qu'il gouverne l'origine de la vie, la nourriture et la mort. (...) Certes la sacralité féminine et maternelle n'était pas ignorée au paléolithique, mais la découverte de l'agriculture en augmente sensiblement la puissance, La sacralité de la sexualité, en premier lieu de la sexualité féminine, se confond avec l'énigme miraculeuse de la création. (...) Un symbolisme complexe, de structure anthropocosmique, associe la femme et la sexualité aux rythmes lunaires, à la Terre (assimilée à la matrice) et à ce qu'on doit appeler le «

afin de lui assurer une nouvelle naissance, d'autant plus merveilleuse qu'elle se traduit par une étonnante multiplication. L'assimilation de l'existence humaine à la vie végétative s'exprime par des images et des métaphores empruntées au drame végétal (la vie comme la fleur des champs, etc.). Cette imagerie a nourri la poésie et la réflexion philosophique pendant des millénaires, et elle reste encore «vraie» pour

Aparté : Cette puissante image agraire et matriarcale sera supplantée beaucoup plus tard par l'apparition de la charrue, symbole phallique du mâle qui ensemence la terre.

Le statuaire féminin devient, par le fait même, plus fidèle à son image mais reste toujours associé à la maternité, à la nature.

Mais curieusement, c'est à cette époque qu'apparaît la statuette femme/serpent où ce dernier s'incruste au visage féminin. Cette association est tout à fait «logique» lorsque l'on sait que les champs cultivés servent de niches écologiques à plusieurs variétés de serpents qui se nourrissent de petits rongeurs et s'y reproduisent. Dans toutes les civilisations, le serpent est un ancêtre mythique fondateur des sociétés parce qu'associé à la fertilité féminine. (D'où la symbolique chrétienne du serpent qui révèle à la femme la connaissance des origines et de la sexualité. (Arbre/pénis, pomme/vulve = végétal/vie).

L'observation des rythmes agraires, de la végétation et des saisons induit un renforcement de la compréhension paléolithique des rythmes cosmiques : le perpétuel renouvellement du monde par le cycle de la naissance, de la mort et de la renaissance, cette fois-ci représenté par l'ouroboros : le serpent qui se mord la queue, image circulaire qui représente l'union des Divinités féminines terrestres aux Dieux masculins célestes figurée par le cercle. Dieux et Déesses se complètent dans le grand Cercle de l'harmonie cosmigue. (L'iconographie chrétienne a repris cette image symbolique et l'a appliqué aux deux poissons (ouroboros) qui indépendamment d'un dieu masculin ou féminin qui détermine se mordent la gueue, le poisson étant le symbole du Christ).

paléolithique, associé à la force créatrice.

Changement tout aussi révélateur au niveau de l'espace sacré, Chassée, l'expression de l'anima trouvera refuge dans l'espace aux fonctions spécialisées bien délimitée dans l'espace du représentation. village. Ce temple confirme que l'autorité religieuse est désormais présente et qu'elle s'inscrit dans une convergence du pouvoir et du sacré. Nous sommes au début de la cité. Les croyances animistes des chasseurs s'estompent pour faire place aux nouvelles religions. Les masques liturgiques, principalement en tête d'oiseaux, accordent l'importance aux yeux, passage du regard, de l'intelligence et de la force mystique. Statuettes et masques sont regroupés sur une sorte d'autel au fond du Temple. Autre effet sur le sacré, l'apparition de fonctions sacerdotales réservés à une élite masculine (prêtrise) qui dorénavant s'occupera à réfléchir aux destinés de la communauté. Et fait attesté par les découvertes archéologiques récentes, la femme, malgré sa force acquise dans la symbolique du monde agraire, est toujours absente de l'iconographie générale du Temple «européen». (Eliade, 1976). Ce qui n'est pas le cas en Inde, en Asie, en Afrique et en Amérique pré-colombienne.

Mais il est important de noter que c'est l'appropriation du domaine sacré par la confrérie des prêtres et chamans

l'idéologie du pouvoir social et politique et le propage de génération en génération. Si bien qu'une société dite Pour contrebalancer ces forces agraires, les pasteurs nomades matriarcale qui vénère la Grande Déesse véhicule néanmoins édifieront leurs propres symboles principalement axés sur la l'idéologie masculine des rapports sociaux car les hommes se puissance en adoptant le taureau sauvage comme emblème sont appropriés la manifestation du mythe par la célébration, le spirituel. (À ne pas confondre avec le bœuf domestiqué, contrôle des rituels. On voit bien que c'est l'institution religieuse symbole agraire). Pour eux, c'est la semence abondante du contrôlée par l'homme qui a propagé les inégalités entre taureau qui fertilise la terre. Le taureau est bien un animal l'homme et la femme dans tout le tissu social et politique. Ce primordial, que l'on retrouve dans l'art des cavernes du que Montaigne décrit comme « la grossière imposture des religions.»

on passe de l'ombre à la lumière; de la caverne au temple. En domestique (reine du foyer) dans un lieu aménagé (décoration) effet c'est au Néolithique ancien européen qu'apparaît une aire à cette fin et la statuette (poupée) sera son mode de

> « elles (statuettes) proviennent des niveaux d'habitation, par conséquent semblent être en rapport avec la religion domestique. (...) C'est le mérite de Leroi-Gourhan d'avoir mis en lumière la fonction centrale de la polarité masculin/féminin dans l'art paléolithique, i.e peintures et reliefs rupestres/statuettes et plaquette de pierre ». (Eliade, op.cit. p. 31)

> Les archéologues estiment que 70% des ressources alimentaires de l'époque provenait de l'agriculture, du travail des femmes. Que faisait donc les hommes pendant ce temps? Les Amérindiens du Canada nous apporte une explication tout à fait crédible puisque leur situation vers l'an 1 000 de notre ère est comparable à celle des hommes du Néolithique européen qui prévaut 6 mille ans auparavant.

> Vers l'an 1 300, les Iroquois adoptèrent l'horticulture comme principal moyen d'acquisition des ressources alimentaires, facilitée par un réchauffement climatique de toute la vallée du Saint-Laurent. Toute une variété de produits allant du maïs au concombre, melon, courge, citrouille, tabac, poix et fèves de toutes couleurs sont alors cultivés. L'arrivée de l'horticulture a

des conséquences socio-culturelles importantes. On remarque avec l'arrivée du maïs une forte augmentation de guerres intertribales. De tout temps, la chasse et les exploits guerriers furent les principales sources de prestige des mâles amérindiens. L'épreuve ultime, qui permettait à un chasseur de manifester ses talents, son courage, consistait à assurer la survie à sa famille durant les rigueurs impitoyables de l'hiver. Puisque maintenant, l'horticulture, domaine réservé aux femmes, permettait de nourrir adéquatement la communauté, les hommes, se sentant menacés par cette nouvelle importance accordée aux femmes et aux travaux de la terre au détriment de la chasse, se tournèrent vers la guerre, seul moyen qu'il leur restait dorénavant pour acquérir du prestige personnel tout en protégeant le village, les champs, le territoire. (Trigger, p.140-141)

Une nouvelle société s'institue avec ses codes structurant la spiritualité, la vie communautaire et sa protection. Car, trois modes de vie s'affrontent alors : les peuples chasseurs qui migrent avec les animaux pour qui la terre appartient à tout le monde, les pasteurs nomades qui font paître leurs troupeaux sur de vastes terres aux frontières relativement ouvertes et finalement les peuples agriculteurs sédentaires qui affichent ouvertement une attitude de propriétaire terrien.

Pasteurs et agriculteurs deviennent producteurs de leurs ressources alimentaires et auront, chacun pour se faire, des territoires et des villages protégés par la tribu et leurs ethnies. Une interminable chaîne de malentendus entre eux verra le jour en dépit d'un commerce de troc important et dégénéra en guerres quasi fratricides.

« Pour le paysan, il était indispensable de marquer clairement son droit de propriété sur le sol (...). Pour le nomade, en revanche cet acte de prise de possession représentait une appropriation illégitime, un vol; dans son idée, il ne devait pas avoir de limite ni de clôtures; tout son avoir était mobile et, sous la forme de troupeaux, lié de façon seulement indirecte à

des territoires de pacage déterminés; en outre, il était bien obligé de constater que les terres que le paysan lui disputait étaient précisément les plus fertiles, aussi ne voyait-il que justice à faire main basse, dans des razzias sans cesse renouvelées, sur l'avoir si bien gagné des paysans sédentaires des premières civilisations villageoises et urbaines. Inversement, les habitants des villes pouvaient considérer les nomades comme des vagabonds, des fainéants, des violents avides de rapines dont il fallait se garder comme des animaux sauvages ». (Drewermann, Spirale de la peur, p. 46-47)

Voici donc bien résumé le conflit «légendaire» biblique entre Adam, le cultivateur, fondateur de la cité et Abel, le berger nomade. C'est pour cela aussi que dans beaucoup d'autres mythologies, les femmes agricultrices seront associées aux déesses de la guerre. Bien sûr, des facteurs comme l'expansion démographique des paysans mieux nourris que leurs voisins nomades parfois affamés, des inondations, des invasions d'insectes viendront accroître les sources de conflits. De plus en plus fréquentes, ces guerres tribales commanderont l'usage de plus en plus nécessaire d'hommes formés et dédiés exclusivement aux combats : l'armée. L'armée prolonge, donne un second souffle à la vie du chasseur paléolithique. À partir de cette date, la guerre devient un phénomène "normal".

Finalement, l'apparition de l'agriculture d'une part et de la cité, de l'autre, marqueront le début de la fin de l'ère nomade du chasseur et la notion de territoire de chasse protégé évoluera tranquillement vers le concept agraire de «ethnies-cités-paysnations.» À la fin du Néolithique, tout est maintenant en place : la nature est de plus en plus soumise, le culte des morts et de la fertilité sont bien établis, les Dieux et Déesses agraires côtoient les icônes déifiés du chasseur paléolithique et du pasteur nomade, croyances et rituels sont célébrés au Temple décoré par des artistes mâles sous la supervision de «prêtres» masculins avec une cosmologie comportant le symbole du village comme «Centre du Monde» défendu par des guerriers aguerris. (Eliade, 1976).

sur les bêtes que l'on mange, sur les plantes que l'on cultive, aussi travaille au four. pouvoir de l'homme sur sa compagne et de sa société sur conséquence, elle implique la priorité de la force et le pouvoir contre la divinité au bénéfice de l'homme et vice versa. de dominer sur tout. La révolution viendra du christianisme et son apologie de l'amour comme utopie.

Mais pour l'instant, l'histoire brute, sans fioriture, nous montre première source d'énergie de l'homme. Le feu, le bois, la que le destin de l'humanité est redevable, non pas de l'amour, hache, un des premier outils de l'humanité, lui ont permis de ni de la justice, ni de l'égalité mais du pouvoir comme condition s'émanciper des contraintes de la nature. Le bûcheron, par son de l'être et de son désir de dominer. Car n'oublions pas que le travail, est le pionnier de l'intervention humaine sur son premier souci des hommes a toujours été d'obtenir ce qu'ils environnement. Tous lui sont redevables : c'est lui qui défriche désirent avec ou sans l'aide de dieu.

#### L'âge des métaux.

Les peuples de la préhistoires connaissaient le pouvoir des métaux comme le cuivre, le bronze et le fer météorique qu'ils utilisaient comme matériaux bruts. Le minerai devint prépondérant grâce au feu avec la découverte des fourneaux. La recherche de minerai conduit l'homme dans les entrailles de la terre comme si les métaux poussaient dans le ventre de la terre. Issus de la matrice terrestre, le minerai est introduit dans la matrice artificielle du fourneau pour y achever sa gestation, le forgeron est volcan. La sacralité tellurique vient de naître. Pénétrer dans la terre sacré pour y soutirer la force des métaux donnera lieu à toute une mythologie foisonnante de fées, de génies, d'elfes, de fantômes, d'esprits ténébreux., de forces

démoniaques. Le forgeron sacré maître du feu, des métaux et Du Paléolithique au Néolithique, (encore aujourd'hui!) le désir des forces telluriques est craint par les membres de sa de pouvoir s'impose comme notre première valeur. Le pouvoir communauté et trouve grâce qu'aux yeux de la potière qui elle

l'autre, l'étrangère. Tout le développement humain repose sur Par son action, le forgeron transforme la matière initiale. ce désir d'être plus symbolisé par la puissance des dieux de qui Ancêtre des alchimistes, il acquiert le pouvoir de changer la nous voulons acquérir le pouvoir. En apaisant la crainte des nature en accélérant sa métamorphose et surtout en créant de dieux par le rituel, l'homme espère recevoir quelque chose en nouveaux métaux par alliage. Le forgeron n'est pas considéré retour, une sorte de supplément de puissance. Mais comme un dieu mais bien comme un démiurge qui peut le l'association entre pouvoir et divinité est lourde de devenir car il possède un pouvoir surhumain qu'il peut exercer

> Qui dit fourneau, dit combustible pour alimenter le feu; beaucoup de combustible. Depuis le paléolithique, le bois est la la forêt au profit des agriculteurs, qui fournit l'énergie nécessaire aux fours du potier et fourneaux des métallurgistes.

> «L'ingéniosité du bûcheron est à l'origine des réalisations postnéolithiques les plus importantes pour le développement des machines. Supprimez le bois et vous supprimez littéralement, les bases de la technique moderne. (...), il est avec le mineur et le forgeron, un ingénieur primitif ». (Mumford, Technique et civilisation, Seuil, Paris, 1950)

> Si l'on est redevable au bûcheron pour la roue, le rouet et bien d'autres machines primaires, on lui donc aussi par le fait même le cloisonnement de la société en corps, en castes de métiers. Et bien sûr, chaque corps de métier aura son totem, son emblème, son dieu ou déesse, ses rituels. Rapidement une constellation de dieux gravite dans les cieux.

> Au niveau agraire, le cheval est dompté et monté et le bœuf

thèmes iconographiques.

déesses, à une floraison de signes (zodiaques, tarot) tous issus glissent vers le matérialisme, la possession de l'«objet/désir.» de la diversité culturelle des groupes humains. «L'humain demeure, l'image varie ». Toutes ces images de substitution Avec l'apparition de l'or, l'art prend un tournant décisif; à la d'identification de l'homme en devenir.

«Structuré par des archétypes, images ancestrales et inconscientes qui se manifestent partout et en tout temps, formes innées et immuables, l'inconscient collectif s'exprime à travers les mythes, les oeuvres d'art, les croyances religieuses, tout un ensemble riche en créations symboliques.» (Jacqueline Russ, La marche des idées contemporaines, Armand Colin Editeur, 1994, p.103)

En somme toutes les religions, toutes les sectes actualisèrent leurs archétypes fondamentaux soit par la recherche de l'harmonie naturelle pour les religions et les esprits de type matriarcal soit par la recherche de la puissance pour des préhistoire bascule dans l'histoire. religions et des esprits de type patriarcal. L'Homo sapiens européen lui a choisi son camp : s'approprier toujours plus les forces de la nature et accroître son pouvoir sur l'autre, sa femme en premier et sur l'étranger y compris par la contrainte et même la barbarie s'il le faut.

Le passage de la société agricole à la société paysanne plus structurée marque l'apparition des chefferies, modèle de sociétés dirigées par un chef entouré de dignitaires, de prêtres et de chefs de clan. On pense aux Celtes, aux Germais, aux Ibères, aux Italiques, aux Thraces, aux Daces, Scythes et à bien d'autres peuples nordigues. Ces sociétés à chefferies

devint outil de traction servant au labour. De cette seconde établissent des relations commerciales nouvelles, elles révolution, après l'invention de la roue, naîtra de nouveaux acquièrent, par troc principalement, du minerai qu'elles transforment en objets luxueux ou utilitaires. Plusieurs puits de mines sont ouverts pour extraire du silex, cuivre et autres Maintenant que les mythes universaux sont bien ancrés dans métaux. Rien auparavant à pu hanter l'imaginaire sociale l'esprit, nous assisterons à une véritable explosion de dieux, de comme l'extraction de l'or. Soudain tous les concepts spirituels

sont réductibles à des archétypes de l'inconscient collectif et représentation spirituelle s'ajoute les marques du prestige changent, comme le caméléon, selon les us et coutumes des matérielle et de la domination sociale. L'accumulation de ces civilisations en évolution. Elles sont des symboles objets introduit de nouveaux concepts comme la richesse et le trésor. Ces nouvelles marques de statut social sont signalées par la création de sceptres et de couronnes comme objets précieux ou exotiques. Ces changements amènent à l'état embryonnaire les premières formes d'inégalités sociales basées sur la possession de trésor. Mais surtout, la fabrication de «l'or-monnaie est un symbole de pervertissement et d'exaltation impure des désirs». (Dies) Certaines familles deviennent plus importantes que d'autres, des alliances se négocient et des échanges de femmes entre familles viennent sceller les tractations. La transmission du pouvoir et de la richesse du père au fils transforma la chefferie en dynastie. La

> Cette véritable rupture socio-historique est accompagnée du développement phénoménal des techniques métallurgiques. L'action concertée du bûcheron, du forgeron et du mineur aura aussi un impact des plus tragiques avec la création d'armes nouvelles toujours plus puissantes et ce perfectionnement des armes de guerres sera constant jusqu'à nos jours. De nouvelles armes apparaissent comme l'épée et s'ajoutent aux poignards, dagues et haches déjà existants. Stimulés par ces nouvelles possibilités, certains chasseurs-guerriers, formant des hordes nomades sauvages, comprennent vite le profit qu'ils peuvent en tirer car en effet, il existe un moyen «magigue» d'obtenir de

la nourriture sans labeur : le vol; un moyen facile d'obtenir une femme désirable : le viol à la pointe du couteau; un moyen La plupart des peuples nordiques combattrent aussi entre eux, simple d'acquérir du pouvoir : la conquête; un moyen entre villages d'une même ethnie. La conscience nationale y astucieux d'éviter le travail considéré comme de l'esclavage et est absente et toute tribu celtique, viking convoite avidement finalement l'obtention de la richesse : le pillage. Oui, l'homme les richesses et les femmes de toutes autres tribus celtiques ou se découvre aussi barbare.

anthropomorphiques recouvrant la peur des hommes envers implantées en terrains accidentés et difficile d'accès. l'homme lui-même. Ainsi pour souder l'harmonie d'un groupe et empêcher le conflit interne, la violence envers l'autre, l'étranger Dieu tribal servira d'exutoire. Une fois, l'ennemi désigné, il sera quasi qui contaminera fortement tout l'univers du sacré.

villageoise Mais qu'en est-il vraiment ?

Le panthéon des dieux nordiques représentait les forces des des autres peuples conquis détestant les vainqueurs non à éléments naturels comme le tonnerre, la foudre, le soleil et de l'intérieur des religions celtiques. nombreux animaux, en particulier les sangliers, les béliers les serpents et les cerfs avaient une signification surnaturelle. Tous L'exaltation de la force virile se verra dans le menhir-statue, les dieux nordiques transmettent une doctrine guerrière et image phallique sans conteste des nouvelles divinités. Des belliqueuse de combats titanesques menés par des dieux stèles funéraires montrant des guerriers revêtus de cuirasse et héroïques, Thor en Scandinavie, Donar en Germanie et Thunor armés de haches, de poignards et d'arcs parsèment les en Angleterre. En effet, le combat entretient l'équilibre des communautés et dénotent la hiérarchisation croissante de la forces et les victoires renouvellent l'ordre du monde. L'un des société. Les chefs guerriers ne sont pas en reste érigeants traits marquants de la représentation des dieux nordiques est la d'immense maison funéraire à leur gloire. Les dolmens triade, dieux à trois têtes, trois faces identiques, symbole de mégalithiques et les statues-menhirs, affirment un gigantisme l'omniscience et du pouvoir absolu.

vikings. La conquête des territoires, le pillage des villages par des hordes armées confirment les nouvelles idéologies Ainsi l'idée que les mythes mythologiques recouvrent la peur guerrières essentiellement masculines. Des palissades, des hommes devant les phénomènes naturels sera remparts de terre et murs de pierres entourent les villages dont progressivement remplacé par des mythologies et dieux l'architecture évoluera vers les fortifications en hauteurs

impossible de faire marche arrière même si les raisons de la Parce que tribales, ces sociétés ne purent constituer un État haine s'annoncent non fondées et même fausses. L'essayiste organisé avec une religion et un clergé unifiés. Chaque villages René Girard nommera ce phénomène la «violence fondatrice» avaient ses druides qui célébraient des rituels glorifiant les héros guerriers sans peur. Et c'est justement parce que la peur et les faiblesses y sont combattus, où il fallait briller par son Pour les Grecs et les Romains, les Celtes, Germains, Gallois, courage que les démons furent anéantis et jamais le Diable, Vikings démontrent une telle voracité dans leur désir de entité maléfique, n'a pu existé parce que Germains, Celtes, conquête qu'ils sont vitement démonisés par la rumeur Vikings avaient la liberté en haute estime et jamais ils auraient accepté d'être soumis moralement à la servitude autant intérieure qu'extérieure. Si le Diable existe, il est dans le regard

minéral proportionnel à la mégalomanie du chef de clan,

chacun rivalisant pour affirmer le prestige de son peuple et sa toujours par sa polyvalence, à la fois, magicien, sorcier, domination territoriale. Tous ces monuments publics, menhir, quérisseur, devin. stèle et dolmen, sont tous entièrement dédiés à l'exaltation de la guerre et à une célébration des élites militaires de la nation.

Au début du siècle dernier, Émile Durkheim, dans son ouvrage est le maître des pratiques mouvantes adaptées aux lieux et intitulée Les Formes élémentaires de la vie religieuse, mis en aux types de fréquentations. Il agit seul, n'a pas besoin de évidence que la religion est constitutive de la culture et qu'elle temple permanent mais surtout il a le pouvoir de contact direct y joue un rôle social dans les sociétés archaïgues et un rôle avec les esprits. Il est le premier à emprunter les «chemins politique dans les sociétés de l'Antiquité comme nous le mystiques» vers l'au-delà, à établir le lien entre le Ciel et la verrons. «En tout état de cause, la religion était déjà ce qu'elle Terre. Devenu rival religieux, le chaman sera combattu par allait rester, le reflet de croyance collectives, d'un vécu localisé, toutes les sociétés sédentaires et voué au mépris. Identifié aux et d'une politique vis-à-vis de la réalité.»

Le passage de l'homme archaïgue de la préhistoire à l'homme antique s'échelonna donc sur plusieurs siècles. De cette longue évolution naquit toute une panoplie de concepts allant de l'échange économique à l'organisation sociale en passant par une technique primitive axée principalement sur l'utilisation de l'eau, du feu, de la terre. Naguit tranquillement l'expérience de la civilisation fondée sur un choix conscient de l'individu vers la vie collective régie par des lois et règles Avec la civilisation, contemporain naquirent aussi la cité et la spécialisation des rôles: marchands, administrateurs, artisans, esclaves et son corollaire une économie d'argent basé sur le travail. Toute une série de concepts spirituels suivaient le même cheminement évolutif allant du rêve, de la magie, de l'animisme totémique aux dieux. Le monde grouillait de Dieux, eux-aussi spécialisés: Dieu de la chasse, de l'agriculture, de la guerre etc.

Cette évolution religieuse à la fin du néolithique fut marquée par la lutte de pouvoir entre les nouvelles castes de prêtres «urbains» et les chamans traditionnels identifiés à la «religion de la chasse» ou «religion de nature». Tandis que la caste des ainsi connaître l'avenir. prêtres représentait le courant de spécialisation générale de la société en différents corps de métier, le chaman lui déroutait Voilà plus de quatre millénaires, des hordes de guerriers venus

Depuis le néolithique, nous assistons à une véritable dénégation du chaman relié intrinsèquement au nomadisme. Il hordes barbares, aux peuples arriérés, il sera qualifié d'être maléfique possédé par les mauvais esprits et atteint de folie. Devenu suspect pour le pouvoir politique, le chamanisme sera progressivement proscrit et voué à la disparition.

Aparté : Ce concept de «contact direct» avec les esprits sera par la suite attesté par la présence des mystiques et autres médiums ou devins dans tous les systèmes religieux y compris les monothéismes et bien sûr par le rôle de l'artiste en art

C'est à ce moment que l'on remarque la multiplication des pratiques magigues et le développement des disciplines occultes, qui deviendront plus tard populaires dans tout le monde asiatique et méditerranéen. Une «religion» parallèle ne tarde pas à s'établir et à promouvoir ces valeurs plus «archaïgues». Tout ce monde dit occulte perpétuera les mythes, rites et rituels magico-religieux du paléolithique : lecture des viscères (oracles), le bestiaire archaïque intégré dans les signes du zodiaque; l'analogie entre les signes mystiques et la réalité permettant donc de maîtriser le temps et

est à l'origine de nos cultures dites occidentales et le foyer le réalité : L'Un. Et cet Un est à la fois multiple (hénothéisme). plus influent dans la formation des religions antiques et de leur fusion avec les religions de l'Inde. Toutes les religions y compris L'unité comme Principe divin est l'alpha et l'oméga de toute les théologies monothéistes comme le judaïsme, le réalité. Cette Unité transcendante est à l'origine de toutes les christianisme et l'islamisme portent la griffe de la civilisation traditions spirituelles et religieuses qui ont accompagnées la vie indo-aryenne.

fusionnèrent à cette époque sont des mutations capitales qui l'interprétation poétique et sacrée. Cette Source originelle permettent la constitution d'États-nations comme en coulant de cascades en cascades, forment d'innombrables Mésopotamie, en Égypte et en Iran avec à leur tête des embranchements révélant l'inouïe diversité de l' tre et de ses hommes-dieux. En fait, ces États-nations agissent comme un manifestations. Toute cette diversité est unifiée à la Source ellesystème humanitaire qui protège l'entité contre les agressions même, nulle par ailleurs; le multiple provient de l'Unité (alpha) extérieures, une sorte de stratégie de survivance de l'espèce et retourne à l'Un (oméga) : «Je suis l'alpha et l'oméga». pour reprendre une comparaison chère à Darwin. Mais chacun de ces États-nations de type théocratique pris isolément «L'Unique ne peut apparaître que dans le nombre, introduit la notion de religion nationale apparentée à une Dans la création comme dans ces formes sacrées, stratégie de survivance clanique ou tribale et devint source de Qui, diverses dans leur aspect extérieur, division et enjeu de guerre territoriale.

Plusieurs religions et philosophies dont le taoïsme chinois, le shintoïsme japonais, le bouddhisme et le jinïsme y compris les théologies monothéistes comme le judaïsme, le christianisme

du sud de la Russie actuelle envahirent le Caucase et et l'islamisme dérivent du védisme et portent la griffe de la s'installèrent dans les plaines verdoyantes de l'Iran, sur les civilisation indo-aryenne. Au départ, le védisme, appellation rives de la mer Noire et de la mer Caspienne. D'autres tribus découlant des Védas, livres sacrés de l'Inde ancestral, favorise migrèrent vers la Grèce et d'autres encore suivirent les sentiers la vision de l'univers comme étant gouverné par une multitude menant vers la Scandinavie et la Finlande pour finalement de forces souvent contradictoires. Le cosmos est naturellement atteindre les îles Britanniques. Cette migrations des «gens de bienveillant à l'égard de l'homme et s'oppose au chaos. Le bien Kourgan» est l'un des événements majeurs de l'histoire de et le mal sont des antagonismes normaux, naturels, l'humanité appelé l'invasion Indo-Européenne. Cette invasion représentés par des dieux (daevas, pouvoir) et des démons est caractérisé et appelé ainsi parce que le sanskrit, langue (asuras, contre-pouvoir), point de Diable à l'horizon. Tout indienne, parlé par ces gens de Kourgan, appelés par la suite l'équilibre du monde réside dans les sacrifices et les offrandes aryen, est la base de la guasi-totalité des langues européennes polythéistes où l'homme rend hommage aux lois célestes modernes comme l'allemand, le latin, le grec, le français aussi issues des forces cosmiques en action. Mais tous ces dieux bien que l'anglais et le norvégien. L'invasion indo-européenne védiques ne sont que la manifestation d'une seule et unique

humaine depuis la nuit des Temps. Plus encore, cette Réalité ultime dépasse tout ce que l'on peut en dire, c'est le domaine Ces synthèses de cosmogonies et de théogonies qui du Mystère inaccessible à la raison, mais ouvert à l'intuition, à

> Manifestent une seule Lumière intérieure, éternelle. J'ai regardé Ton visage, croyant n'en voir qu'un seul, Comme je suis ébahi de contempler maintenant Tes nombreux visages». (auteur inconnu cité dans Nasr, p.13)

Mithra, Varuna, qui expriment tous la même réalité. Par la suite, régions reculées du pays. Ainsi en est-il également des Vishnu pour les uns ou Civa pour les autres donnèrent corps à minorités religieuses. L'hindouisme a gardé l'essentiel de la l'Absolu «sans forme», à «l'Un sans second» des Upanishads. religion védique: la continuité et la prospérité du monde Ainsi «un tre au-dessus des autres dieux» devint responsable reposent sur le sacrifice, dont la victime principale est l'homme. des cycles cosmigues et des mondes successifs qu'il enfante et Toute une hiérarchie se met donc en place sous l'emprise de la détruit et l'homme par ses offrandes lui rend hommage, tel est notion de pur versus impur. le sens de la Bhakti (dévotion) envers un Dieu suprême créateur et protecteur.

«Dans les Upanishads hindous, il existe un dialogue célèbre qui réduit le nombre de dieux de 3 306 à 1, le brahman de l'entité suprême. Cette unification donna naissance au panthéisme, c'est à dire à l'idée que tout est en Dieu et que Dieu est en tout. On peut d'ailleurs être plus exact en désignant cette doctrine par le terme de «monisme,» qui est la doctrine selon laquelle il existe une seule réalité.» (Geoffrey Parrinder, Les Religions du monde, Hasso Ebeling International Publishing, Luxembourg, 1981, p.16)

Les mythes rapportent également que la race humaine est issue d'un tre divin géant, à forme humaine, Purusha. De sa bouche, sont venus les Brahmanes dont sont issus les prêtres, de ses bras les Kshatriya qui fournissent les gouvernants et les guerriers, de ses cuisses les Vaishya ou agents économiques, commerçants et marchands, et de ses pieds les Sudra ou artisans, au service des trois premières castes. L'apparition des castes au cours histoire de l'Inde s'est développé afin de renforcer le système de coercition nécessaire au bon déroulement de la société indienne. L'asservissement de certains par d'autres est une faiblesse humaine placée sous le signe de l'hérédité, non une loi naturelle. Les Intouchables, ceux qui exercent les métiers sales ou de peine comme les coolies, se désignent eux-mêmes sous le nom de Dalits (opprimés) et sont encore l'objet de persécutions et de mauvais traitements.

Les Intouchables étant des hors castes, il apparaît logique que

les non-Hindous soient également considérés comme des Ainsi plusieurs noms l'accompagnent que l'on pense à Indra, Intouchables. Ainsi en est-il des populations tribales des

> Le pur et l'impur se cristallisent chacun dans la personne du brahmane, opposée à celles des castes inférieures, qui sont désignées pour prendre en charge les impuretés sociales. Chacun, à son niveau, se définit dans des relations de supériorité et d'infériorité par rapport aux autres. L'esprit de caste reflète simplement que les inégalités sociales sont conformes aux lois naturelles perceptibles à leur époque où nulle égalité entre espèces existe.

> Cette notion de pureté reflète bien les structures de l'Inde aryenne. La société est fortement hiérarchisée sous l'égide des Aryas, caste des seigneurs guerriers dont le pouvoir est codifié par la religion védique, instrument politique de cohésion dont les prêtres sont les gardiens. Auparavant, l'être archaïque baignait dans le religieux, sa vie était religion au sens de religare, complètement relier à son monde, participant à la mana, cette force «magique», «principe de tout ce qui vit, de tout ce qui agit, de tout ce qui se meut» (Durkeim, Émile, Les formes élémentaires de la vie religieuse, PUF, Paris, 1960, p.276)

> Avec les premiers écrits védiques surgit l'idée que l'individu est redevable à l'ensemble social dans lequel il vit. A cela s'ajoute une panoplie de dieux qui viendront régir les moindres détails de la vie quotidienne établissant des codes vestimentaires, des rites alimentaires, des lois et des règles de conduite. La religion devient institution ou comme le dit si bien Henri Hubert : «la religion, c'est l'administration du sacré» et nous de rajouter, à

des fins de cohésion socio-politique. La religion devient une idéologie du sacré.

Dorénavant, il n'y aura pas de politique sans religion d'où l'importance du dieu de la guerre Indra qui mène les guerriers au combats et qui célèbre ses victoires par des festins et des ivresses mémorables. De conquête en conquête, avec le temps, des dynasties princières voient le jour comme les râjâ aryens qui gouvernent un peuple d'agriculteurs et d'éleveurs qui aiment chanter, festoyer et danser aux sons de la harpe et du luth.

De fait, les cérémonies sacrificielles conduites par les prêtres védiques, les brahmanes sont vécues comme des répétitions de la création où le premier homme, Purusha fit sacrifice de sa personne en démembrant son propre corps. Aidé de Soma, dieu de la boisson fermentée hallucinogène, le brahmane se transforme en poète védique récitant des énoncés sacrés et mantras ésotériques accompagnés de tremblements, de transes chamanistes ressenties comme une émanation des forces cosmiques soutenant tout l'Univers.

À la beauté matérielle des formes se juxtapose celle non moins mystérieuse et immatérielle du Souffle, du Verbe, de la Parole telle qu'exprimée par les chants de gorges inuits et autres mélopées chamanistes universelles à l'origine du «Au commencement était le Verbe» de la Bible.

«L'univers entier est créé par des vibrations primordiales qui constituent la Parole. La matière, et enfin la forme, sont un condensé de cette énergie primordiale». Evan M. Zvesse, Ritual Cosmos: The Sanctification of Life in African Religions, Ohio University Press, Colombus, USA, 1979)

Nous retrouvons encore l'analogie entre les vibrations primordiales et «l'Éternel en tant que Verbe» dans le Véda d'où émane l'Univers entier grâce au son du mantra sacré Aum, le son primordial qui contient en puissance les désignations de toutes choses et leurs relations

mutuelles. Le rôle des rishis, les chamans indiens furent de scinder la plénitude de la vibration originelle en syllabes et phonèmes puis de les combiner pour former des mots, des phrases : le langage, pour aboutir finalement dans les textes sacrées grâce à l'écriture. Ces maîtres de la Parole se saisirent des pratiques magiques, des mythes et croyances depuis la nuit des temps et procédèrent à leur mise en forme poétique : le conte, la poésie, discours des origines des traditions orales furent ensuite transcrites dans le corpus védique; Véda signifiant littéralement «Savoir». (Hulin Michel, Les voyants du Véda in Le livre des Sagesses, Éditions Bayard, Paris 2002, p. 40)

«Le rôle des rishis, les chamans indiens furent de scinder la plénitude de la vibration originelle en syllabes et phonèmes puis de les combiner pour former des mots, des phrases : le langage, pour aboutir finalement dans les textes sacrés grâce à l'écriture. Ces maîtres de la Parole se saisirent des pratiques magiques, des mythes et croyances depuis la nuit des temps et procédèrent à leur mise en forme poétique : le conte, la poésie, discours des origines des traditions orales furent ensuite transcrites dans le corpus védique; *Véda* signifiant littéralement «Savoir». (Hulin Michel, Les voyants du Véda in Le livre des Sagesses, Éditions Bayard, Paris 2002, p. 40)

L'Univers comme une pensée/parole, est une poïétique qui s'est matérialisée en s'agençant à des matériaux dans le but de former un poème visuel de formes, de couleurs, de sensations ; l'Univers comme un poème qui crée son propre langage verbivoco-visuel selon la Tradition archaïque des peuples premiers.

Poursuivant leur politique de conquête, voilà plus de quatre millénaires, ces hordes de guerriers venus du sud envahirent le Caucase et s'installèrent dans les plaines verdoyantes de l'Iran, sur les rives de la mer Noire et de la mer Caspienne. D'autres tribus migrèrent vers la Grèce et d'autres encore suivirent les sentiers menant vers la Scandinavie et la Finlande pour finalement atteindre les îles Britanniques. Cette migration est l'un des événements majeurs de l'histoire de l'humanité appelé l'invasion Indo-Européenne. Cette invasion est caractérisé et appelé ainsi parce que le sanskrit, langue indienne parlée par ces Aryens, est la base de la quasi-totalité des langues

européennes modernes comme l'allemand, le latin, le grec, le français aussi bien que l'anglais et le norvégien.

avec à leur tête des hommes-dieux.

Dieu politique

«L'histoire commence à Sumer» : l'Antiquité

En Mésopotamie, littéralement : «le pays entre les fleuves» l'Euphrate et le Tigre, deux grands peuples : les Sumériens, vivant en bordure du golfe Persique et les Akkadiens, plus au nord, échangèrent entre eux nombre de coutumes y compris des dieux et déesses pour constituer une grande mythologie syncrétique car le Proche-Orient est une terre de contact et de passage entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique.

Au début, c'est le monde des eaux primordiales : " l'Océan primordial infini." C'est de cette Mer Originelle infinie que sont nés le Ciel et la Terre. Au commencement la terre était confondue dans l'univers, Ciel et Terre étaient unis formaient une cosmogonie unifiée car le créateur, le dieu An est «père et mère qui crée lui-même», réunion harmonieuse de l'animus et de l'anima. Puis le dieu AN partagea l'univers entre ses deux fils : NUDIMMUD le dieu du ciel et ENLIL régnant sur la terre. Le cosmothéisme (Dieu-monde) sumérien était représenté par des dieux n'ayant de personnalité défini qui imitaient les forces créatrices de la nature. Par la suite, une symbolique typiquement terrestre fait son entrée ; l'arbre céleste, le rocher, montagne sacrée, le soleil et la lune. Puis An créa les autres dieux terrestres aux formes mi-humaines mianimales : le lion, aigle, serpent et surtout le taureau sacré.

Tout indique, par la suite, que cette civilisation s'achemine vers une théogonie où l'individuation des dieux se reflète dans leur Ces synthèses de cosmogonies, de théogonies et de apparence humaine. Dieux barbus, cheveux long en chignon, catégories sociales et raciales qui fusionnèrent à cette époque ils représentent les hommes d'une humanité supérieure mais sont des mutations capitales qui permirent la constitution vivant selon les coutumes terrestres. Le roi, représentant des d'États-nations, comme en Mésopotamie, en Égypte et en Iran, dieux, partage avec eux la substance divine : le souffle de vie et le sang.

> «Comme les hommes, les dieux ont leurs épouses, leur famille. Souverains célestes, ils ont à l'image des rois de la terre, leur cour, leurs serviteurs, leurs soldats. Ils habitent des palais soit situés dans les régions supérieures du ciel, soit sur la grande montagne de l'est, soit dans les profondeurs souterraines des enfers. (...) Ils forment donc une société bien organisée et hiérarchisée ». (F. Guirand, J. Schmidt, Mythes, mythologie, Larousse, Paris, 1996, p. 73-74)

> Dans la civilisation mésopotamienne, la femme fait son entrée «officielle» au Temple, une entrée très remarquée, elle devient prêtresse sous les traits de Ishtar, à la fois, querrière « la dame des batailles » et déesse de l'amour et de la volupté accompagnée d'un cortège de filles de joies; son culte est celui de la prostitution céleste. Les plaisirs de l'acte sexuel sont sacralisés.

> De l'union sacrée avec la prêtresse/prostituée du Temple est né Sargon, le grand roi de la Mésopotamie.

> « Ma mère était prêtresse, je n'ai pas connu mon père... Ma mère, la prêtresse me conçut, m'enfanta en cachette, me mit dans une corbeille de roseaux dont elle ferma l'ouverture avec du bitume. Elle me livra au fleuve qui n'était pas haut. Le fleuve m'emporta et me mena chez Akki : c'était un homme chargé des libations. Akki me regarda avec bonté et me retira; il m'adopta pour son enfant et m'éleva; il m'établit pour son jardinier. C'est durant que j'étais jardinier que la déesse Ishtar m'aima, j'exerçai alors la royauté...» (trad. Dhome - Guirand, op,cit. p.81) (nda,origine de l'histoire de Moïse)

Aparté: Ainsi s'est constitué la trilogie originelle déesse-mère- «tables de la loi» appelées le code de Hammourabi. prostituée, qui se perpétuera à travers les siècles et qui Madeleine, la prostituée. Contrairement à Sargon né d'une différents envahisseurs étrangers qui ravagèrent le pays. prostituée, Jésus, né d'une vierge deux millénaires plus tard, marque le changement radical des mœurs de l'époque.

dieux sur terre et son peuple doit le servir et le vénérer comme théologiens babyloniens et conservé au Bristish Museum. Le tel. Sargon 1er, le père-roi-tout-puissant de l'empire grand dieu Marduk, Souverain des dieux et Souverain des mésopotamien, est un terrible ambitieux. À ce moment là, de hommes, devint le dieu suprême du panthéon mésopotamien puissantes tribus avaient déjà entrepris l'unification du monde et le géniteur d'une humanité violente, prête à se battre et à en attaquant les ethnies et les clans voisins et les soumettant : soumettre par l'esclavage tous les peuples qui refuseront de c'est la politique de la puissance vers la domination universelle payer le tribut de domination. Le projet politique de l'Empire toujours présente de nos jours après 4 mille ans d'existence.

arriva au nord jusqu'au Liban, à l'ouest jusqu'à Chypre, à l'est sur l'Univers et troisièmement les autres villes, les autres rois, iusqu'à Elam en Iran. Il est le seul et unique maître de l'univers les autres dieux étrangers sont subalternes et leur peuple, des et se proclame «maîtres des quatre régions du monde» et de la subordonnés. C'est le poème qui justifie clairement la «totalité des hommes». Cette vision du règne universelle théocratie comme politique par la métaphysique, la représentée par la «croix» des guatre points cardinaux traversa métaphysique par la religion. toutes les civilisations jusqu'en Chine. Athènes, Rome, du milieu. »

transitera avec quelques substitutions vers Astarté, déesse Sous son règne, les rapports entre les dieux et les hommes phénicienne, vers Aphrodite chez les Grecs, vers Vénus dans étaient amicaux, pacifiques, presque familiaux, mais cet esprit d'innombrables civilisations pour finalement intégrée l'histoire de société basé sur le respect et la justice allait chrétienne par le trio Marie, la vierge, Anne, la mère et Marie- considérablement évoluer et dégénérer sous la pression de

Sous le règne de Nabuchodonosor 1er qui régna sur Babylone de -1124 à -1103, un dieu terrible, jaloux et guerrier apparaît tel Sargon l'Ancien (2325 av.J.C.) est donc le représentant des que révélé par le fameux poèmes l'Énouma Elish écrit par des devient évident en déclarant premièrement Babylone, capitale par volonté divine, deuxièmement que son roi est roi des rois En quelques campagnes militaires, il soumit les Sumériens, parce que son dieu Marduk est le premier et seul dieu régnant

Jérusalem, La Mecque se définiront toutes un jour comme Dans Le portrait du roi, Louis Marin écrivait que centre du monde, que dire de l'expression chinoise «l'Empire «Représentation et pouvoir sont de même nature (...) dans le sens où le pouvoir - comme image et visibilité de la puissance - est désormais l'effet de la représentation, et celle-ci, de sa Sous le règne de Hammourabi vers 1900 av. J.C., Babylone part, opère en tant que signe et forme de l'exercice du pouvoir. acquiert la magnificence mythique qu'on lui connaît. Les lois, Et ce pouvoir ne peut exister et se reproduire sinon en étant les normes, les décrets, impartis aux dieux qui assuraient le absolu, sinon en étant la représentation imagée du monarque bon fonctionnement de la société depuis le paléolithique comme sujet du pouvoir. Le pouvoir absolu du monarque passent sous l'autorité roi divin. Les valeurs religieuses vont devient totalement réel et efficace dans les signes et les images fonder l'ordre dans la cité. Sur une stèle sont inscrites les qui le représentent ; le roi n'est vraiment roi, c'est-à-dire

monarque, que dans des images. Entre le roi et Dieu s'instaure Dieu est-il par essence totalitaire? Dieu est tout, il est la totalité. roi, Paris, Ed. Minuit, 1981)

contraire, eurent très tôt pour but la fondation d'empires par l'assujettissement à long terme d'autres royaumes fondés sur des villes. La logique de cette évolution allait impliquer ultérieurement dans cette stratégie de conquête même des pays et des peuples étrangers et lointains, les prétentions à la puissance et à la grandeur devenant bientôt un facteur autonome, sans qu'il fût possible de voir la fin de cette évolution. (E. Drewermann, Spirale de la peur, p. 47)

L'univers politique des États-nations devient investit d'une mission religieuse de conquête des âmes. Progressivement se met en place une structure de domination des âmes par des vicaires, ces «empoisonneurs de la vie» propageant des sentiments de peurs et de culpabilité dans l'homme qu'ils doivent asservir au pouvoir totalitaire : c'est la naissance de la théocratie.

un dispositif complexe d'images, qui devient le fondement Et cette totalité est la puissante harmonie, et non pas le pouvoir. véritable et réel du théologico-politique, dans le sens où Dieu Cette totalité de la puissante harmonie s'est exprimée, pendant donne au roi la justification et le droit pour exercer le pouvoir, des dizaines de millénaires chez l'homme, par l'animisme, mais, en même temps, le roi "possède Dieu dans les signes qui religion de la présence divine dans toute matière, plante animal le font roi. l'image du roi représente l'identité même du politique ou être. C'est la religion des objets-fétiches, des dieux et du théologique, et cela en construisant un formidable personnalisés par le totem. Jusqu'au jour où la caste des appareil de pouvoir, dans lequel le droit de puissance - le droit prêtres-chamans remplaça la multiplicité pacifique des totems d'avoir de la puissance - devient une sorte de théâtre, une individuels par le grand totem collectif, la seule réalité. Ainsi, représentation de la figure royale.» (Louis Marin, Le portrait du sous l'influence des prêtres, l'individu doit subordonné son totem personnel et s'attacher à celui du groupe à l'exclusion de tous autres fétiches. L'ensemble des relations sociales Pendant des générations, dix rois de Babylone portèrent le nom symbolisés par le Grand Fétiche de la tribu conduit cette de Marduk et poursuivèrent l'expansion territoriale en dernière à rejeter complètement le Grand Fétiche de la tribu soumettant le royaume d'Israël, la Samarie, la Syrie, l'Asie voisine ce que l'ethnologue De Brosses traduira ironiquement mineure et l'Arménie. Ce système de théocratie totalitaire se en ces termes : «il n'y avait pas moyen que les adorateurs du diffusa rapidement en Iran, en Perse, en Syrie, dans tout le rats vécussent longtemps en bonne intelligence avec les Moyen et Proche Orient. Ainsi les masses populaires adorateurs du chat.» D'où des guerres entre fétiches, conquises durent supporter le poids de la dictature impérialiste, instrumentalisés par les prêtres des différentes sociétés. Le passage du totem personnel donc multiple au totem collectif, « Les guerres des villes-États, par exemple en Mésopotamie, au ancêtre du dieu unique marque les débuts des guerres fratricides. Les religions deviennent source de guerres fratricides et apparaissent en même temps que la notion de totem collectif comme signe identitaire des premières tribus. Oui, le Dieu tribal est carrément totalitaire.

> Les vicissitudes de la "real politic" donnent le coup d'envoi de pratiques de plus en plus hégémoniques. Les dieux des peuples conquis doivent être asservis au nouveau pouvoir afin de briser toute tentative de résistance des clergés locaux. De plus en plus apparaît dans la cosmogonie des débuts de l'histoire, un homme despote dépositaire parce que roi de la puissance de dieux de plus en plus dominants.

> «La constitution des États despotiques, avec tous les rapports de force qu'elle met en oeuvre, s'accompagne donc de la constitution d'un

panthéon unifié sous l'emprise de divinités dominatrices et du reste ce processus renforce à son tour la puissance de l'État de tout le prestige du fantasmatique. Cette unification se fait en faveur de dieux à la personnalité puissamment accusée qui sont comme la projection dans le fantasmatique du despote et des siens...» (Lévêque, 1985)

On assiste à la confiscation du savoir astronomique primitif par des castes de prêtres qui transforment les récits mythologiques animaliers, accessibles à tous, en des formules sacrées et Mais pour que l'idéologie survive au sein de la société, le magigues ésotériques avec une connotation moralisante: elles ajoutent un commentaire moral au récit. La mythologie n'a alors simples contes et récits tronqués et imprécis.

Le cosmos s'affirme donc comme un État ordonné autour de la prêtres où la foi individuelle est absente. Il s'agit, en somme, excellence. d'une religion sans espoir où le rôle de l'homme se limite à servir les dieux et le roi despote par le travail. On peut se Ainsi le fameux poème d'Atrahasîs vint expliquer les origines et villes rasées, effacées de la surface de la terre».

fortifiés offrant protection, tout converge et favorise plus nombreuses à l'intérieur des cités-États se met en place.

l'accroissement démographique qui a son tour fournit la main d'oeuvre et les guerriers nécessaires à l'expansion de la nation qui à son tour, accroît d'autant la puissance du despote. Irrémédiablement, la «pensée sauvage» est entraînée vers une rationalisation bien humaine porteuse de mutations inouïes comme l'écriture, le calcul et le calendrier.

despote a besoin de dégager une partie de la production de biens et services et de la diriger vers les administrateurs et les plus d'assises concrètes dans le peuple et déchoit en de prêtres non-producteurs à son service. De surcharge en surcharge, les graves transformations des rapports sociaux de production accentuent l'exploitation et la sujétion des classes laborieuses : «la transformation des choses passe par la figure du roi. (Jacobsen) C'est ainsi qu'on assiste à une transformation de l'homme en chose» que Marcel Gauchet, révolution religieuse où apparaît progressivement le dieu dans Le désenchantement du monde qualifiera de véritable omnipotent qui confère au roi despote ses pouvoirs extorsion esclavagiste et dont la figure emblématique pour des hégémoniques. Tout le rituel religieux est entre les mains des siècles à venir sera le paysan, l'«assujetti productif» par

représenter le désespoir comme un mutation artificielle de les raisons de l'asservissement des hommes. Au départ, trait l'angoisse existentielle «naturelle» en aliénation et névrose particulier, les dieux mésopotamiens étaient obligés de imposées, provoquées, de l'extérieur. La nausée devant la travailler pour assurer leur nourriture. Mais un jour Ammou ou condition humaine devient la nausée de soi-même et souvent Nammu, la déesse-mère des eaux douces, se plaint à son fils la révolte se présente comme la seule issue autre que le Enki du labeur pénible imposé aux dieux. Enki lui propose alors suicide. L'Empire est donc constamment bouleversé par des de créer des pantins qui feraient le travail à leur place et qu'ils séries de soulèvements populaires réprimés souvent par des puissent offrir de la nourriture aux dieux sous formes guerres impitoyables où des «flots de sang furent versés, des d'offrandes et de sacrifices. Enki, le dieu de l'eau douce, sans qui toute récolte était impossible, façonna les premiers hommes avec "de l'argile.". À partir de la boue d'une rivière L'accroissement du rendement agricole par l'irrigation des sacrée, Enki créa ainsi la race humaine pour servir d'esclaves terres, l'accroissement du cheptel grâce à la domestication des aux dieux donc au roi despote qui les représente sur terre. Un bêtes, le développement de la métallurgie, des techniques marxiste y verrait la naissance du prolétariat. Sous le règne de céramiques et du textile, l'apparition des premiers villages Sargon, un code pour le contrôle des populations de plus en Pour ce faire il crée un système théologique basé sur la faute Jérusalem devint roi «des guatre régions de l'Univers». et le repentir.

Cet immense surtravail ne profite plus à l'ensemble de la l'idéologie la plus pernicieuse du despotisme : la théocratie. communauté mais bien à une élite qui se révèle instrument société mésopotamienne.

réciprocité, d'une relation développée et compréhensive, avec les injustices sociales... pour résultat un fusion organique et complexe plus riche que la peurs.

La civilisation mésopotamienne atteignit son apogée. Les cités-562) suite à la conquête de la Palestine et la prise de s'était jamais produit auparavant ?

L'instinct de domination a remplacé, dans le coeur des Ainsi les masses laborieuses des royaumes despotiques hommes, sa vocation spirituelle; la recherche de puissance antiques furent contraintes à ériger des sanctuaires, des brute se substituant à la recherche du divin. Cet effort pervers temples et palais en l'honneur du roi tout en fournissant sa cour, tourne à la divinisation de l'homme lui-même et de l'État : la ses administrateurs et ses prêtres en «nourritures terrestres», royauté sacré. Jamais l'humanité n'oubliera que là est née

d'exploitation au profit d'une cohésion sociale, de là, le Force est de constater qu'à partir de Sumer des religions paradoxe de sa longévité. Comme si on tolérait mieux la d'asservissement ont été crées à des fins politiques. La structure autocratique de la société à condition qu'elle trouve puissance des dieux viennent suppléer à la trop évidente une justification religieuse et spirituelle. On est prêt à se faiblesse humaine en légitimant un pouvoir royal capable de sacrifier pour le despote à condition que ce sacrifice serve résister aux conflits et autres forces de désintégration aussi à honorer dieu, telle est la dynamique interne de la s'exerçant contre lui. N'oublions pas que la violence entre individus, entre clans et familles étaient toujours susceptibles de déstabiliser le régime. Il fallait donc «établir un pouvoir sur Alors qu'au Paléolithique régnait un animisme bon enfant, la les hommes, reconnu par les hommes, exercé par des surproduction de gibiers lors d'une chasse réussie permettait hommes, mais renforcé et garanti par les dieux.» (Hatzfeld, des festins, des danses et des grandes fêtes en l'honneur des 1993, p. 219) Les gouvernants comprirent vite l'intérêt d'un tel êtres naturels et surnaturels qui peuplent l'univers. Plus système qui visait à convaincre les masses populaires de égalitaire et généreuse, c'est toute la communauté qui profitait supporter le poids de la dictature impérialiste en promettant aux alors de la surproduction de nourriture. Le village était le classes sociales insatisfaites une récompense après la mort si représentation parfaite de la coopération, de l'adaptation avec seulement elles avaient supporté avec humilité et résignation

représentation prédatrice des villes-États conduisant à une Jamais l'individu n'aura été abaissé à ce point auparavant dans exploitation de l'environnement impitoyable, parasitaire et aucune autre civilisation. Le but fondamental étant de réduire épuisante donc un instrument de production, d'accumulation et l'individu à la plus humiliante servitude spirituelle et temporelle. de surabondance qui ne peut se maintenir que par l'expansion Non seulement, l'homme ne se reconnaît plus lui-même mais donc qui ouvre la voie aux conflits, actes de violence et de ne reconnaît même plus l'autre, son frère, tel un Caïn qui ne voit en l'autre qu'une menace mortelle; la peur se radicalisant en meurtre.

temples devinrent des cités-États, Nabuchodonosor II (605- Comment les prêtres ont-ils pu accomplir un tel prodige qui ne

l'homme tant qu'à v être ?

Aparté : Et le Zarathoustra de Nietzsche de se demander «que signifient ces maison ?(..) Se peut-il qu'en sortent et entrent de Les dieux de la tradition sont des puissances qui attirent et que vrais hommes ?» Le prophète, après réflexion, «dit enfin l'on craint à la fois. Il est donc normal que l'idée de pouvoir chagriné: «Tout a rapetissé! » Partout je vois des portes plus coïncide avec cette puissance. Mais pour que cette puissance basses et mon espèce doit courber l'échine pour y passer. «Ils s'incarne dans le pouvoir, il lui faut un rituel précis pour que le ont rapetissé et toujours davantage rapetissent.(...) Au fond pouvoir s'impose à son tour comme dieu. L'univers chaotique, bien simplement, ils veulent une seule chose avant tout : que guerrier et terrifiant dans lequel évolue les Mésopotamiens personne ne leur fasse mal. Leur est vertu ce qui rend modeste commande la soif de dieux puissants dont le pouvoir se et docile; ainsi du loup, ils firent le chien et de l'homme même répercute dans leur société. la meilleure bête domestique au service de l'homme.» (Ainsi parlait Zarathoustra, Folio, p. 209)

La sédentarité met fin à «l'âge d'or». Nous sommes à l'ère du mépris pour le nomadisme. Des hordes sauvages pillent les récoltes et exterminent les communautés qui leur résistaient. Hommes femmes et enfants sont tués ou asservis brutalement: les premiers génocides de l'humanité sont commis et serviront de modèles à Gensis Khan. Nabuchodonosor et à bien d'autres jusqu'à nos jours : génocide des Arménien en Turquie (1915), holocauste des Juifs en Allemagne (1930-1945), nettoyages ethniques en Bosnie, au Kosovo, génocide des Tutsis au Rwanda et des populations africaines au Darfour soudanais couvrant les années 1990-2005.

La peur des nomades et les conflits découlant de deux manières radicales de vivre dans le monde, font que les sédentaires ont besoin de protection à l'intérieur de villages fortifiés. La liberté des hordes sauvages fait peur. A l'exemple de l'enclos, les fortification créent barrières protectrices et, effet

pervers, des barrières d'asservissement. Tel est le prix de la Avec le Néolithique apparaît, nous l'avons vu, différentes sécurité : elle enferme l'individu et les bêtes dans une même sources d'approvisionnement en nourriture grâce aux maison. Le pays est alors couvert de cités; cela conduit à la techniques de l'agriculture et de l'élevage. Domestication des création de royaumes qui rassemblent plusieurs cités sous plantes et des bêtes donc! Et pourquoi pas domestication de l'autorité d'une seule. Les rivalités entre royaumes conduisent à la querre et favorisent la création d'Empires sous l'égide du vainqueur.

«Les dieux sont la force que les hommes voudraient avoir : ils sont la puissance même et ils répondent à la crainte. De ce fait, ils sont vraiment puissants. Car ces créations sociales ne dépendent pas des aléas des consciences individuelles. Elles sont attestées par l'attachement du groupe à ses rituels et de fait, elles sont bien là pour le désir et pour la peur. Puissances réelles, elles sont avant tout le moyen détourné grâce auguel le désir de pouvoir peut être assumé sans trop d'anxiété.» (Hatzfeld Henri, Les racines de la religions, Éditions du Seuil, Paris, 1993, p.192)

Ainsi les hommes ont été contrains par la peur de se soumettre à la domestication religieuse et au choix d'élevage qui mène au comportement de bêtes domestiqués mais surtout, les prêtres, amis des dieux et des hommes, se sont appropriés le monopole de l'élevage humain. Tout ordre a besoin d'un pouvoir. Modèle mésopotamien de domestication/réduction de l'être qui existe toujours; à preuve l'histoire de nos missionnaires chrétiens aux Amériques :

«Les réductions sont des enclaves territoriales où les Autochtones, convertis au Catholicisme, peuvent s'installer à côté ou parmi les colons français. La réduction est un projet des missionnaires jésuites pour convertir et assujettir les communautés amérindiennes. Les réductions sont créées au Paraguay par les Jésuites et proposent un mode de colonisation permettant l'exploitation des ressources du Paraguay tout en assurant l'évangélisation de ses habitants : les Guaranis, nation la plus populeuse du Paraguay. Cela impliquait qu'il fallait réduire la liberté du «Sauvage» pour le dompter et le mener à la civilisation chrétienne. La sort ? réduction de l'espace physique n'est que le prélude à leur réduction aux valeurs chrétiennes par la pratique religieuse pieuse et au renoncement à toute coutume autochtone contraire aux règles de l'Église. Ce modèle d'évangélisation des Autochtones d'Amérique du Sud sera repris par les Jésuites en Nouvelle-France, le but : transformer les nomades en parfaits néo-Français auxquels on accorderait protection. Les réductions s'inscrivent donc dans le processus politique de tout État colonial expansionniste. Les Jésuites créeront ainsi 5 réductions pour 5 nations amérindiennes : les Algonquins, les Montagnais, les Hurons, les Iroquois et les Abénaquis. Les réductions sont donc les ancêtres directs des réserves amérindiennes que l'on connaît aujourd'hui; les réductions donnant priorité au salut des âmes sous le Régime français et les réserves, sous le Régime anglais, donnant préséance aux intérêts économiques coloniaux». (Jetten Marc, Enclaves amérindiennes: les «réductions» du Canada 1637-1701, Editions du Septentrion, 1994)

Ainsi, le village néolithique est remplacé par une société urbaine de structure pyramidal avec le roi au sommet, puis son administration et ses serviteurs, ensuite les prêtres, les marchands et les artisans, enfin le petit peuple à la fois agriculteur et soldat. Puisque les hommes sont maintenant l'originalité des astrologues mésopotamiens réside dans le fait regroupés dans les cités, la violence peut désormais s'inscrire comme mécanisme de pouvoir politique interne, de conquête et sur Terre. En effet en remarquant le comportement erratique d'exploitation organisée. L'État légitime à ses propres fins la violence comme principe régulateur et institue la dictature (le des âmes prisonnières du chaos. lugal) comme magistrature d'exception pour commander la communauté lors d'un grand péril. Les gouvernements comprirent vite l'intérêt d'un tel système qui visait à convaincre les masses populaires de supporter le poids de la dictature impérialiste en promettant aux classes sociales insatisfaites une récompense après la mort si seulement elles avaient supporté avec humilité et résignation les injustices sociales...

Voilà pour l'aspect physique, matériel de la chose. Mais encore une fois pourquoi les hommes choisissent-ils de s'enfermer délibérément dans cet enclos. De quoi ont-ils si peur au point d'endurer le pire servage? Qu'ai-je fait au dieux pour mériter tel

Et le grand prêtre mésopotamien de répondre que la condition humaine est ce qu'elle est, en proie à la souffrance physique et vouée à la mort, parce que ces maux sont la sanction d'une faute et que toute faute est une transgression à un ordre des dieux.

Mais de quelle faute s'agit-il ? D'où peut bien venir cette faute et surtout qui l'a commise ? Les Mésopotamiens, (Sumériens, Assyriens, Babyloniens confondus) sont des astrologues aguerris. De leurs observations célestes prend naissance une cosmogonie originale qui aura des répercussions phénoménales pendant des millénaires jusqu'à nos jours.

Premièrement naît la conviction que les astres sont de nature stables, immuables, immortels donc divins. Le monde se divise en deux : le supralunaire parfait et divin et le sublunaire imparfait car humain, influence du pur/impur des Hindous. Mais que l'imperfection humaine vient d'une chute stellaire de l'âme des comètes, des étoiles filantes, ils construisent le concept

«Possédée par le désordre inhérent du monde, elle (l'âme) perd sa forme sphérique et s'étire comme une comète. Elle va couler le long du Zodiaque en prenant une couche à chaque planète : à Saturne, elle prendra son intelligence discursive, à Jupiter sa volonté militante, à Mars son humeur combattive ou agressivité, au Soleil, les sens et l'imagination, à Vénus, » (Marc-Alain Deschamps, Ce corps haï et adoré, p.45)

divin. Cette chute dans le corps devient sa prison où elle doit se chair. purifier à nouveau pour retrouver sa pureté divine.

c'est-à-dire qu'il correspondait à une fatalité subie par l'homme comme Kingu, l'homme peut se révolter. (maladie, échec, blessure, mort). L'homme se retrouvait dépassé par des événements dont ils subissait les effets, vis-à- Une jour, un grand chaos s'empara des hommes, ils péchèrent une séparation inéluctable entre le ciel pur et la terre impure. prêtre. Se dégage une théologie astrale où la purification de l'âme est à la nature commence à faire problème.

malheur est résultat d'un faute qu'il a commise et qui réveille versés, des villes rasées, effacée de la surface de la terre». l'hostilité des dieux. L'origine du mal, c'est la révolte qui bouleverse l'ordre du monde. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, apparaît dans le cosmos le Mal métaphysique sous les traits du Dieu Kingu qui a préparé le soulèvement et entraîné d'autres dieux dans la rébellion en cessant de travailler. N'oublions pas qu'à l'origine les dieux se devaient de travailler eux-mêmes pour subvenir à leurs besoins. Selon l'Enouma Elish, c'est le dieu Kingu qui dirigea la

l'impulsion des désirs, la libido, à Mercure, le don de parole et révolte en demandant la création d'une race de subordonnés enfin à la Lune, le sédiment qui va l'unir à un corps de chair. qui travaillera à servir les dieux et ainsi libérer les dieux de ce Ainsi va-t-elle s'incarner, chutant dans le mal de corps en corps. labeur. Marduk entendit l'appel des dieux mais se devait de punir l'insolence de Kingu. Ainsi Kingu fut châtié et de son sang, on façonna l'humanité en le mélangeant à de l'argile. Ce L'âme est une «étincelle de la substance des astres» qui chute qui signifie que la nature de l'homme, issue de Kingu, est vers l'imperfection parce qu'elle a fauté, transgressé l'ordre essentiellement mauvaise et démoniaque; le Mal est dans sa

Le mal que l'on subit est tributaire de la faute que l'on a Auparavant, le chaman considérait tous les éléments de la commis. La faute est contingente à l'espèce humaine et chaque nature (minéral, végétal, animal, homme) étaient porteurs homme est porteur du «péché originel» du simple fait de son d'âmes unis dans une immense cosmogonie. L'âme était de appartenance à l'humanité. Mais quel peut bien être ce péché nature terrestre manifestation d'un dieu immanent. Jadis, dans intrinsèque à la condition humaine ? Si non celui de la révolte le monde de la Préhistoire, le mal était associé au malheur, contre la tyrannie. Notre «péché originel» s'appelle liberté car

vis desquels, il n'avait aucune responsabilité. Depuis l'ère et se rebellèrent contre leur «destin», qui était de servir les mésopotamienne, l'âme sera dorénavant de nature cosmique, dieux par le travail et le culte et ainsi plongèrent le monde dans céleste, manifestation d'un dieu transcendant établissant ainsi la décrépitude. Un grand danger qui menace les dieux, le roi, le

corollaire à la purification du corps. Le corps terrestre associé Vers 2280, Rimusch, successeur de Sargon l'ancien, fondateur du premier grand empire sémitique et de la dynastie d'Akkad, dut faire face à une série de soulèvements en pays sumérien. Face à cette impureté fondamentale, l'homme en déduit que le Au cours d'une guerre impitoyable des «flots de sang furent

> «La révolte de l'homme contre les dieux apparaît dans la légende du jardinier Shukalletuda, qui a commis un péché mortel en séduisant Inanna. (nda, la Ève sumérienne) Suivant l'épopée d'Atraharsis, l'homme refusa de travailler, Tout comme l'avaient fait avant lui les dieux inférieurs. Voyant que l'homme se dérobait à la tâche que lui avait assignée les dieux de subvenir à leur propres besoins et constatant le bruit causé par la multiplication de l'humanité, Enlil perdit le sommeil. Il tenta de mater la résistance de l'homme en envoyant des plaies, la famine et la sécheresse,

mais l'intervention d'Enki permit à l'homme de survivre à ces châtiments. toute de toutes décisions concernant son destin. Dans les épopées d'Atraharsis et de Gilgamesh, le déluge apparaît comme le résultat du jugement que les dieux ont porté sur les hommes.» (Geoffrey Parrinder, Les Religions du monde, Hasso Ebeling International Publishing, Luxembourg, 1981, p.110)

Les dieux créèrent l'homme pour les servir mais créèrent aussi un rival potentiel. La vie devient un dur labeur où le moindre faux pas, entendre ici rébellion, vaut à l'insoumis la damnation éternelle. Le pouvoir aura ainsi aucune peine à s'exercer de la manière la plus radicale puisque le despote est aussi grand prêtre de la religion. Ainsi l'homme qui refuse son devoir d'obéissance confirme qu'il est pécheur par sa liberté. L'homme est fondamentalement mauvais parce que son désir de liberté est faute, une désobéissance et sa révolte, péché.

Cette liberté sauvage, bestiale fait peur et suscite l'angoisse intérieure parce que l'homme sait fondamentalement que la liberté offre de vertigineuses possibilités et peut aussi le faire régresser dans l'animalité. C'est devant lui-même que l'homme éprouve de l'angoisse dont la honte de ne pouvoir assumer correctement sa liberté. S'emparant de cette angoisse, le clergé mésopotamien se présente comme le seul pouvant «libérer» l'homme de l'effroi devant sa propre liberté logée en lui-même d'une manière si viscérale qu'elle se doit d'être domptée.

De la naissance à la mort, l'homme devient cerné de toutes parts par la religion; mais dans quel but? La soumission morale aux dieux et même la soumission physique au roi par le travail sont alors perçues comme la purification nécessaire pour nettoyer la souillure de la faute. S'ensuit toute une série de préceptes, de rituels et d'incantations que l'homme doit observer pour ne pas tomber à nouveau dans le péché. L'homme ne peut plus penser par lui-même, encore moins élever la voix contre cette soumission, en résumé il est exclu de

Toute la culture mésopotamienne est traversée par le chaos du monde, par la débauche violente des hordes ennemies qui nous révèlent toute l'ignominie dont l'homme est capable. L'hypothèse de la faute implique que non seulement l'homme est corrompu mais il découvre avec effroi qu'il a peur de luimême.

Les villes-états sont donc des communautés fondées sur la peur et portent en elles-mêmes le germe de leur destruction. C'est avec raison que Lewis Mumford dans La cité à travers l'histoire, montre que les civilisations archaïques possédaient cet avantage particulier de promettre la protection contre la peur des ennemis extérieurs; mais dans la mesure même elles semblaient ainsi promettre une solution collective à la peur qui régnait en elles, elles étaient fondées sur la seule violence et répandaient à leur tour la violence et la peur aggravées. (Drewermann, La spirale de la peur, 1994, p.330)

En créant le Mal métaphysique, la culture mésopotamienne engendra une vision négative du monde et de la nature humaine. Cette vision basée sur la Faute et la notion du Mal inhérent à l'être se profilera, au cours de l'histoire, comme une ombre mortifère sur toutes les civilisations de la région : on pense ici aux Iraniens, aux Égyptiens, aux Juifs, aux Arabes et sera à l'origine du gnosticisme et manichéisme que nous étudierons ultérieurement. L'homme devient une impureté sur Terre et soumis à la plus humiliante abjection. « Moi le chien qui béni le roi mon seigneur et ose t'aborder» retrouve -t-on dans les écrits de l'époque adressés au roi despote.

Cette vision négative est vraiment le nœud de notre condition humaine, Kant l'appelle notre «Mal radical.» La peur de l'autre, la reconnaissance subite du danger extérieur, l'angoisse de l'homme terrorisé par la peur des famines et autres calamités naturelles font que l'on préfère l'humiliation consentie si elle est porteuse de sécurité. Cette autodomestication de l'espèce est inhérente à la culture humaine où la vie est ritualisée, codifiée à travers un réseau d'obligations et de règlements dont le Mais pourquoi encore, cette faute originelle ou philosophie fonctionnement est ordonné par la religion.

Dissipons immédiatement toutes velléités intentionnelles de mésopotamienne ? complot organisé contre l'homme. Il s'agissait plutôt de créer

a totalement transformé sa liberté de nomade en servitude p. 106) sédentaire où, comble de l'ironie, tyran et prêtre lui affirment éternellement.

le travail rend libre.»

La «servitude volontaire» devient une décision spontanée de par la révolte. L'effondrement du communisme soviétique en l'abjecte misère de la vie.» est un exemple récent.

négative de l'homme mauvais est-elle si tenace, pourquoi ne s'est-elle pas éteinte en même temps que la civilisation

premièrement une théologie astrale «logique» et Parce que les prêtres ont su créer un pont extraordinaire de deuxièmement, d'établir un contexte socio-politique cohérent communication en enseignant l'écriture et la lecture. Or c'est avec les découvertes des astronomes mésopotamiens. On évidemment par les milieux sacerdotaux que furent récupérées mesure l'univers, le monde, l'homme, la société qu'à partir des ces inventions bien sûr interprétés comme signes de connaissances réelles d'une civilisation à un moment donné puissances divines au profit du roi tout autant divin. À nouveau, inscrit dans une époque précise. Les découvertes astrales des toutes ces constructions de la pensée humaine convergent et Mésopotamiens furent tout aussi déstabilisantes pour l'homme «donnent leur caution au pouvoir d'État, dont la puissance que les théories de la mécanique le sont aujourd'hui pour nous. s'inscrit parallèlement dans les grandioses constructions d'un art qui exalte le surnaturel au profit des despotes et des Il faut donc retenir que dans les civilisations antiques, l'homme couches dirigeantes, laïgues ou cléricales.» (Lévesque, 1985,

qu'il est libre dans sa servitude. Et ils ont raison car l'homme a Les officiants célèbrent les rites comme une mise en scène pris une décision par laquelle la liberté s'enchaîne à elle-même, théâtrale d'un monde en devenir où les hommes jouent un rôle ils ont tort lorsqu'ils pensent que cette décision perdurera que d'autres ont livré avant lui, que d'autres livreront après lui. Sauf que dorénavant, la pièce sera écrite laissant peu de place à l'improvisation. La mémoire collective transmise par une Aparté : À l'entrée d'Auschwitz, il est écrit : Arbeit macht frei, tradition orale à la portée de tous passe entre les mains d'hommes érudits créant un nouveau statut et un pouvoir spécialisé.

tous face au danger commun. Mais attention jusqu'à un certain Pour la première fois, un clergé écrit l'histoire religieuse d'un point, car si les conditions internes deviennent pires que les peuple où tous les rites, les rituels, les chants, les prêches menaces externes alors les «règles du jeu» ne tiennent plus, moralisateurs sont patiemment codifiés et forment le corpus Une leçon fondamentale de l'histoire humaine est bien que des premières liturgies transmises par l'écrit. Ces liturgies sont toute communauté, qui recourt à la manipulation de ses décrites ainsi dans l'Encyclopaedia Britannica : «Ce sont membres pour se protéger de l'anéantissement, se transforme hymnes arides à la gloire des dieux entrecoupés de en instrument de terreur qui sera inévitablement détruit un jour descriptions pessimistes des souffrances humaines décrivant

C'est la Mésopotamie (2000 av.J.C.) qui nous livre le texte le

plus ancien à ce jour du voyage mythique, sorte de guête comme opposition fondamentale à «l'idéologie» du créateur. héroïque où le héros Gilgamesh, après avoir éveillé la colère Tout conduit à rendre la vie vide de sens ou plutôt, la vie tout divine, part à la recherche de l'immortalité. À l'issue entière apparaît comme une punition ou le travail devient la d'innombrables péripéties, il atteint la plante de la vie éternelle, seule justification de l'existence et une malédiction puisque, mais la perd sur le chemin du retour.

Récit mésopotamien où les thématiques de l'homme créé avec de l'argile; qui vit en harmonie avec les bêtes; séduit par une femme ; du serpent séducteur qui possède la plante de la vie éternelle, sont tous reprises dans la Genèse où Adam et Ève, eux aussi après avoir provoqué la colère de Dieu, s'engageront dans un long périple expiatoire à la recherche de l'Eden perdu, de la maison, du foyer où trouver le repos. Fait de désenchantement, leur parcours révèle plutôt « l'incroyable désordre qui règne dans le monde.» Puisqu' aucun lieu ne possède l'entière unité, l'entière vérité, l'homme est condamné à errer de par le monde. À l'origine de l'errance, il y a la Faute.

Heureusement ou malheureusement, c'est selon, existe le prêtre, ce grand magicien des signes écrits qui possède le don de guérison de l'âme. Le prêtre s'appropria un pouvoir auparavant réservé à dieu celui de pardonner et surtout sauver l'homme de sa déchéance morale par des rituels tels la confession et cérémonies de repentir où furent conjurées les calamités qui menacent les hommes. Plus encore, le prêtre est thaumaturge ayant une pratique «médicale» empirique complétée par des recettes thérapeutiques à base de plantes suivies par des incantations d'exorcisme conférant à celui-ci un pouvoir inédit.

En récupérant l'invention par les commerçants de l'alphabet et des chiffres, les prêtres ont décrété que dorénavant le savoir sera une composante essentielle du pouvoir. Il ne s'agit plus seulement de diriger et d'apprivoiser le troupeau humain déjà docile mais surtout d'empêcher la révolte des esprits belliqueux par la peur métaphysique de l'enfer conséquence de la Faute

quoique l'on fasse, l'action humaine est vain souci devant la mort.

« L'imagination babylonienne, qui s'était un peu détournée des «histoires de dieux» de Sumer, paraît se complaire ainsi aux «histoires de diables». Dans de très nombreux et très longs écrits des magiciens (...) il y a aussi indéniablement un fond d'angoisse dont celle de la «guerre atomique» peut nous donner une idée. Aucun peuple plus que celui de Mésopotamie, au milieu des «barbares» qui l'entouraient, le menaçaient constamment et déferlaient périodiquement sur son sol, ne paraît avoir eu autant le sentiment que civilisation et bonne vie sont chose fragile et sans cesse remise en guestion ». (J. Nougayrol, La religion babylonienne, p. 234 in note 20 Eliade, 1976)

«Ces histoires de diables», histoires occultes racontent, qu'à côté des formes divines, une «matière» franchement démoniague est à l'oeuvre : que le Cosmos possède une double nature : divine et satanique. Transposés dans la réalité sociale de l'époque : les peuples barbares sont des satans qui menacent la cité-temple, emblème divin de la civilisation. («L'axe du mal», Georges Bush, 2002)

Le mal existe que s'il est opposé au bien. La théocratie est le règne politique du Bien absolu, de la Beauté, de la Sagesse au bénéfice de tous, l'homme qui se révolte n'est qu'impureté, laideur et folie, voilà le dogme qu'il faut respecter sous peine d'être «banni du Paradis».

Le despote mésopotamien a réussi à intégrer en une seule personne dieu/roi-guerrier/prêtre, la «sainte trinité» du pouvoir tyrannique, le gardien suprême du troupeau, «le seigneur de l'art pastoral royal» du premier État impérialiste qui fut une théocratique totalitaire, le rêve encore aujourd'hui de tous les intégristes musulmans, juifs et chrétiens. (Sloterdijk, 2000)

Jamais un État aura atteint un tel degré d'opulence tel que manifesté par la construction du palais de Sargon qui couvre L'empire mésopotamien se désintégra, sa langue s'ombra dans dix hectares parsemées de jardins somptueux et abrite deux «l'oubli» comme le latin et le grec ancien par la suite, seuls, ses cent neuf salles ornées de fresques et bas-reliefs peuplées par écrits survécurent jusqu'à nos jours et influencèrent toute une foule de courtisans et de prêtres. Cette titanesque l'histoire spirituelle de l'humanité. Et n'oublions pas qu'en puissance étatique était, on le conçoit, une tyrannie gérée Mésopotamie, avec le despote, est née aussi le désespoir. administrativement par l'entremise d'une bureaucratie la puissance.

A vrai dire, ce développement excessif de l'aspiration à la puissance, précisément, contenait souvent déjà le germe de la ruine : au bout d'un certain temps, la maîtrise des territoires occupés et des peuples soumis et toujours rebelles absorbait trop d'énergies, perdues alors pour le développement économique et culturel ». (E. Drewermann, Spirale de la peur, p. 47)

Après avoir vidé l'homme de sa valeur et ravallé sa beauté, le tyran avec l'aide du clergé a fait des masses humaines des monstres au service des dieux conquérants. Ainsi l'homme est contraint de prouver la nécessité de son existence que par sa seule productivité, de telle sorte que la vie en commun est fragilisée par la méfiance et l'angoisse. L'autre devient malédiction et menace ma position sociale. Comme concurrent économique, l'autre risque de m'ôter ce dont j'ai besoin pour justifier mon existence. Il me faut donc l'anéantir en liquidant sa part d'humanité, ce qui me permettra par la suite de l'utiliser comme une bête de somme ou de le dénigrer en tant qu'antihomme ou non-humain, sort qui sera généralement réservé aux étrangers. Peu importe le type de société, la thématique reste toujours la même : on utilise l'autre, on l'abaisse, on le dégrade, on l'insulte, on le menace, on le rejette, on le torture et finalement on le tue parce qu'on a besoin de lui pour justifier

sa propre existence et vérifié que l'on est indispensable à la communauté.

imposante et protégée par une armée jamais égalée dans le Le désespoir se vit alors comme une condamnation. monde antique. L'asservissement devint une composante Maintenant que l'homme a consentie à transiger sa liberté essentielle du progrès, de l'enrichissement, de la conquête, de contre la sécurité de la servitude, il sait à tout instant qu'il est responsable de son auto-aliénation. Nouvelle angoisse, car il sait que dorénavant il est condamné à la révolte, il est condamné à pécher périodiquement pour ne pas sombrer dans le néant, de là le drame. Drame en effet, lorsque l'homme asservie n'a plus honte de sa condition, qu'il préfère liquider définitivement la liberté de son existence. L'angoisse existentielle est alors remplacée par le désespoir, état dans lequel l'homme a perdu le courage de la révolte. Désespérer d'avoir à pécher, telle est la spirale du désespoir où la liberté et la révolte font maintenant peur.

La Perse antique

La naissance de Satan

Depuis le paléolithique moyen jusqu'au néolithique, toutes les représentations pariétales et objets de culte sont associés à la célébration de la vie et de la mort. Rien de négatif, la vie, la mort, les attaques de fauves, la foudre, les orages, les crues monstrueuses des rivières, tout cela fait partie du grand spectacle de la vie. Ce qui n'empêche pas sur tous les continents et dans toutes les civilisations de voir apparaître les démons associés principalement aux maladies physiques et à sacralisation de la vie; inutile de chercher un symbole d'Arabie. (Messadié, 1993) emblématique du Mal absolu y compris dans l'hindouisme où prolifèrent tant de démons.

présent depuis au moins cent mille ans. (Messadié, 1996)

Quand les Indo-Aryens s'établirent en Iran, voila près de cinq mille ans, ils fondèrent de véritables civilisations, construisirent Inde et Iran partagèrent longtemps les mêmes dieux. Quand les les premières cités fortifiées et régnèrent politiquement, guerriers aryens s'installèrent en Iran, plus précisément en spirituellement pendant des siècles sur la région. Inde et Iran se Perse antique, ils érigèrent des villages fortifiées sur les hauts partagèrent pendant des siècles les mêmes dieux cités dans plateaux et furent mis en présence d'un concept nouveau, la les écrits sacrés que sont les Védas. Le védisme est une royauté. Le culte divin y était rendu à la fois aux dieux et au roi religion de princes, celle de la royauté et des chefs militaires qui lui-même. La religion y est donc une affaire politique et ont compris, les premiers, le pouvoir politique que l'on pouvait complémentaire aux conquêtes qui permirent la fondation de retirer des croyances spirituelles. C'est ainsi que les Aryens, l'un des plus grands Empires de l'histoire. princes indiens, imposèrent le védisme en Iran. Le védisme est la religion indo-aryenne des sacrifices d'animaux et des cultes. Les connaissances les plus anciennes sur l'astronomie orgiaques réservés à l'élite politique et religieuse. Religion des mathématique de l'empire perse se sont développées en puissants, le védisme polythéiste laissait le peuple sans aucun Mésopotamie. Sous les Achéménides les théories planétaires, recours spirituel.

celles de l'âme, les mauvais esprits ainsi que des monstres allait de la Libye à l'Inde, de la mer Noire à la Caspienne et à la fabuleux qui peuplent les mers inconnus et notre inconscient, mer d'Aral, jusqu'à l'Éthiopie, couvrant la totalité des côtes Mais tous ces démons à hauteur d'homme sont combattus et orientales du golfe Persique et de la mer d'Arabie. Seul souvent vaincus par le chaman ou l'homme-médecine. Alexandre le Grand conquiera la guasi-totalité de cet Empire L'abondance des symboles graphiques représentant les appelé celui touche aux Sept mers : Méditerranée, mer Rouge, animaux, les plantes, les organes génitaux indiquent tous une mer Noire, mer Caspienne, mer d'Aral, golfe Persigue et mer

Le royaume mède devint par la suite la Perse antique précurseur de l'Iran moderne. Cette histoire géo-politique Plusieurs affirment que la Perse (l'Iran) est l'une premières échelonnée sur plusieurs siècles, les innombrables contacts régions du monde où se fit la révolution néolithique. Ce fut marchands et guerriers et les nombreuses influences d'ailleurs là qu'apparurent les premiers villages sédentaires spirituelles fîrent apparaître une notion entièrement neuve dans fondées sur les connaissances de l'agriculture et de la l'histoire des religions. Contaminé par la notion de la Faute domestication des espèces animales et végétales. Des originelle mésopotamienne, l'Iran y opposera la notion du salut découvertes archéologiques attestent que l'être humain y est incarné par un dieu sauveur Mithra, lui-même copie conforme de Vichnou (Vishnu) le sauveur du monde tel que désigné par les écrits védiques.

lunaires et solaires babyloniennes furent étudiées et peu à peu assimilées par les Perses. Ainsi, durant la période achéménide, Quelques dix siècles après l'invasions indo-aryenne, le roi outre l'astronomie, les Perses adoptèrent simultanément la Deioces, à la tête d'armées puissantes fonda le royaume mède, littérature babylonienne des augures astraux et transmirent celui de l'Iran ancien, l'un des plus grands de l'histoire puisqu'il l'ensemble de leurs découvertes à l'Inde vers la fin du Ve siècle

ou au début du IVe siècle avant Jésus-Christ.

Les Perses considéraient les astres comme des divinités vivantes, révéraient le soleil, la lune et les étoiles selon la Vers 600 avant J.C, se produisit un événement qui coutume de leurs ancêtres. La religion et le culte de la majorité bouleversera jusqu'à aujourd'hui la conception du monde d'une de la population de l'époque étaient basés sur des doctrines manière irrémédiable. C'est là, en Iran, que le mage fonda la astrologiques.

visibles et offraient des sacrifices aux astres, au soleil et à la seulement il opposa le Diable à Dieu mais aussi la damnation lune pour assurer leur protection et leur soutien. Le mouvement au salut. du système solaire et en particulier des planètes ne pouvait à tard sous forme de calendrier.

La formation d'un pouvoir politique de plus en plus centralisé espoir réside dans la victoire finale du Bien sur le Mal. demande une nouvelle religion tout aussi forte et surtout non équivoque. Vint Zoroastre qui amalgama tous les démons de la Pis encore, la multiplicité des dieux et religions menaçaient terre en une entité terrifiante. Par les premiers textes l'autorité de la caste cléricale des mages dont il faisait partie. mésopotamiens, la faute, le Mal au gré des contacts En interdisant les sacrifices et cultes orgiaques, Zoroastre marchands ou guerriers, s'infiltrèrent dans l'univers iranien, rejetait aussi les dieux auxquels ces rituels étaient dédiés. Le Inspirés par ceux-ci, Zoroastre ou Zarathoustra entreprit une prophète apparut et parla d'une voix terrifiante de la déchéance grande réforme des moeurs. Zoroastre - en avestique de la vie éternelle pour ceux qui refusent le salut. Pour la Zaraoustra: « le conducteur de chameaux » - est le prophète première fois apparut un dieu spécifique au Mal: Ahriman, le fondateur du mazdéisme (628-551 avant J.-C.). Il a fondé sa Diable qui livrera une lutte sans merci au Bien, son frère doctrine sur la « bonne pensée », la « bonne parole » et la « jumeau Ahura Mazda, le Créateur, le dieu unique et seul digne bonne action ». Dans le manuscrit le plus ancien de l'Avestâ, il d'adoration. Les sept péchés capitaux, le Bien et le Mal, le n'y a aucune trace d'astronomie scientifique mais on y trouve salut, la damnation , le bon Dieu, le mauvais esprit sont alors en revanche des indications sur l'astronomie d'observation au ébauchés dans une philosophie de confrontation. Le dualisme sujet du soleil, de la lune et de certaines étoiles. L'Avestâ est formel, Zoroastre vient de conceptualiser la démonologie dépeint le champ de l'existence comme un complexe d'êtres dans le monothéisme. Du dieu Mazda viendra le mazdéisme, la vivants mortels et divins engagés dans un conflit cosmique première religion monothéiste à intégrer le Diable dans sa

entre la Lumière et les Ténèbres dont le point de mire est le combat entre le bien et le mal.

première religion du monde qui opposât à un Dieu unique, un Diable également unique. Le mage Zarathoustra incarna le Mal Les pré-zoroastriens perses croyaient en l'existence des déités mésopotamien dans un personnage divin : le Diable. Non

ce stade poser de problèmes pour ceux qui ne s'en rendaient. Ce prêtre chantre de la poésie sacrée conçoit dans ses textes, même pas compte. Le ciel était vu comme une zone de les Ghâtas, ancêtres des Évangiles, la notion du salut démonstration du rythme des jours, des mois et des années, le universel. Pour lui, le Bien et le Mal n'existe pas dans la nature passage desquels donnait un sens aux activités productives de mais dans l'esprit de l'homme et sa liberté lui donne la l'homme. Ce quide divin du cycle annuel fut représenté plus possibilité de choisir : le paradis ou le pandémonium. Devant ce choix existentiel, l'homme, selon Zarathoustra, choisira toujours le Mal de préférence au Bien; c'est la voie de la facilité. Le seul

cosmogonie. Bien après, le philosophe grec Lucrèce affirmera l'Antiquité joue le même rôle que le totem personnel de nos le Diable.

également d'étendre son pouvoir sur le politique, c'est-à-dire la l'islam est évidente. (Messadié) volonté du peuple. Zoroastre détruit ainsi tout le système des civilisations jusque là.

Grâce à Zarathoustra, les prêtres-mages deviennent les Empire antique. uniques administrateurs terrestres du ciel et de l'enfer. Les mages perses sont des astronomes aguerris comme les Vers l'Égypte. prêtres mésopotamiens. De ces derniers, ils empruntent la chute cosmique de l'âme comme malédiction de l'être mais lui La divinisation du bestiaire anthropomorphe. adjoint une protection céleste sous forme d'un ange comme être de lumière. Une personne humaine n'est une personne que par cette dimension céleste, archétypique, angélique, qui est le pôle céleste sans lequel le pôle terrestre de sa dimension humaine est complètement dépolarisé, en vagabondage et en perdition. Le drame, ce sera donc la perte de ce pôle, de cette dimension céleste. Cet ange protecteur de des religions de

« que créer des dieux se constitue à partir des craintes des ancêtres de la pré-histoire. Cet archétype de protection céleste gens pour mieux les exploiter.» On peut maintenant y rajouter traversera tous les âges et sera repris par toutes les religions autant animistes, polythéistes ou monothéistes.

Le dualisme dieu/diable est l'assise inébranlable sur laquelle. Un autre thème important du zoroastrisme est la promesse repose dorénavant la puissance de la caste des mages d'une vie éternelle après la mort, où les âmes seront iraniens. Le monothéisme leur permet d'éliminer tous les dieux départagées lors de la traversée du « Pont de Chinvat », et concurrents et la démonologie leur permet de terrifier tous ceux finissent soit au Paradis, soit en Enfer soit au Purgatoire. La qui s'y opposeront. Mieux encore, en postulant que le notion de résurrection existe, celle-ci surviendra à la fin des mazdéisme était la religion du peuple et que celui-ci lui devait temps avec l'avènement du « Saoshyant » (l'Apocalypse) qui allégeance, Zoroastre par cette initiative démagogique permet rétablira la justice par une régénération du monde. Ainsi la au clergé de contrôler non seulement la vie spirituelle mais filiation entre le mazdéisme, le judaïsme, le christianisme et

castes en vigueur dans le védisme que nous connaissons La Mésopotamie a inventé la Faute, le Mal originel pour aujourd'hui dans l'hindouisme indien. Comme on le voit, le dieu abaisser l'individu, pis encore, pour que l'individu justifie luiunique et le diable unique sont avant tout des créatures même son assujettissement. Le védisme indo-aryen conçu religieuses au service de la politique et de la puissance. Ainsi Mithra, dieu libérateur qui annonce le Sauveur chrétien et l'Iran le mazdéisme, au fil des siècles, créa un véritable pouvoir a inventé le Diable pour terrifier l'homme et créer un contre parallèle du peuple via le clergé qui n'avait pas à répondre pouvoir parallèle au pouvoir politique. Le dénominateur directement devant le roi; réforme unique dans l'histoire des commun étant que toutes ces «inventions» l'ont été pour des motifs politiques. Chacun étant le reflet particulier d'une structure politique, royale, religieuse et aristocratique d'un

Concomitant à la culture mésopotamienne, l'Égypte ancienne développe des créations originales avec néanmoins quelques emprunts à ses voisins sumériens dont l'art de la construction en briques. l'art de la construction des bateaux et surtout l'écriture. La position géographique de la vallée du Nil, contrairement à la Mésopotamie vulnérable aux invasions barbares, était isolée, défendue, protégée naturellement par le désert, par la Mer rouge et la Méditerranée. L'Égypte a donc connu tardivement le danger et la menace extérieure. La navigabilité du Nil, permettait à l'administration du pays une gestion centralisée du pouvoir entre les mains du pharaon. Ici, pas de grandes villes-États, mais plutôt une chapelet de bourgades riveraines et rurales formant un État unifié. Un monde nouveau et complexe émerge, caractérisé par le dogme de la divinité du pharaon qui le premier (Ménès) bâtit la capitale de l'empire à Memphis. (Eliade, 1976)

L'Égypte est africain relié au continent noir par le Nil, son cordon ombilical. Et comme partout en Afrique, ses mythologies célèbrent la vie, plus encore la victoire de la vie sur la mort : l'immortalité. Le principe fondamental du polythéisme égyptien était de maintenir l'harmonie et d'éviter le recours à la force. D'ailleurs, les dieux égyptiens étaient à la fois masculin et féminin et changeaient de rôle continuellement selon les circonstances : «Amon pouvait ainsi être tantôt père et tantôt mère et la «déesse Neith, créatrice du monde, est un homme agissant comme une femme et une femme agissant comme homme. » (Messadié)

Pour assurer la stabilité, le développement harmonieux de la théocratie égyptienne, le pharaon (Dieu incarné en l'homme) acquiert l'immortalité de l'âme qui voyage au ciel; dans la langue égyptienne, terre est masculin et ciel est féminin. La cosmogonie est représentée par Hathor déesse aux cornes de vaches, mère de Thot à tête d'ibis, dieu de la sagesse; de Seth aux oreilles d'âne, dieu du désert; de Horus à tête de faucon, dieu de la vie identifié au soleil aussi appelé Aton ou Rê; de Sebek, dieu-crocodile, maître des eaux et de Anubis à tête de chacal, dieu funéraire ; véritable bestiaire humanisé.

« L'anthropomorphisme des dieux égyptiens a souvent laissé trace de leur origine animale, rappelant les conceptions mythologiques des peuples

chasseurs. Dérivations totémiques, du clan, du territoire ou de la fonction, ces images associant hommes et animaux entretiennent le rapport trouble entre conscience humaine et la vie sauvage à dompter. Elles rappellent l'opposition entre le chaos et l'ordre introduit et renouvelé par le rituel. Une situation très semblable à celle des civilisation préhistorique se retrouve ainsi, dans un contexte plus institutionnel (...). Le rôle de la chasse, dans la fonction royale en particulier, restitue la symbolique des rituels préhistoriques assez clairement. La queue de taureau (sed) portée à cette occasion sur le pagne correspond de nouveau à l'image classique de l'animal puissant et sauvage dont la force doit être maîtrisée rituellement par le roi divinisé ». (Otte, op, cit. p.113-114)

Comme en Mésopotamie, la vie sociale était tributaire et au service du roi-dieu et de son culte. Les pyramides, comme tombes funéraires, marquent l'apogée du culte des crânes et des os en vigueur depuis le paléolithique. C'est un symbole d'ascension, de transcendance, d'élévation. Les mathématiques, les sciences de l'architecture et de l'ingénierie sont au service de l'expression spirituelle de l'état théocratique. On peut parler ici de pensée unique, de raison instrumentalisée où l'homme acquiert un rôle défini dans la société comme un piston dans un moteur. L'homme devint enrégimenté.

« Ils avaient découvert le moyen de réduire l'homme à une machine. Les esclaves et paysans qui transportaient les pierres des pyramides, tirant en cadence sous les coups de fouet, - les esclaves qui peinaient sur les galères romaines, chacun enchaîné à son siège et ne pouvant faire qu'un seul mouvement mécanique et limité, - l'ordre, la marche et le systèmes d'attaque des phalanges macédoniennes, tout cela étaient des phénomènes machinistes ». (Mumford, Techniques et civilisations, p. 46)

Suivant l'exemple des ses voisins mésopotamiens, l'expression spirituelle et religieuse de la société égyptienne devint omnipotente, totalitaire; le totalitarisme se voulant une synthèse de tous les mythes à travers une idéologie "fondamentaliste" visant une "reconstruction utopique de la société à partir d'un plan global" qui apportera le salut à l'humanité, au genre humain. Prêtres, artistes, savants, fonctionnaires, paysans, esclaves, tous étaient soumis à

l'édification de l'empire mythique où l'ordre succède au chaos. rythme quotidien du cycle solaire perpétuel, la seule vérité tangible, visible.

«Le pharaon est ainsi l'incarnation de la ma'at, terme que l'on traduit par «vérité » dont la signification générale est le «bon ordre». (Eliade, op,cit, p. 104)

Par sa nature divine, le souverain, fils de Rê, le dieu solaire, est garant de l'unité du pays en perpétuant l'ordre universelle, la ma'at, fille de Rê. Le pharaon apparaît donc comme fils et fille du Dieu Rê. En lui réside le pouvoir de vie et de régénération, le ka, c'est-à-dire que le dieu s'engendre lui-même dans une vierge, mère de Dieu humaine (le ka-mutef (taureau divin inséminant la mère) fait de la reine la mère de Dieu, par exemple Isis) et qu'il est enfanté par elle en tant qu'hommedieu. La puissance du ka (le Saint Esprit?) provient des âmes des quatorze derniers ancêtres royaux.

(L'exégète Jacobsohn remarque que la généalogie de Jésus se décline ainsi dans Matthieu I, 1-17 : « Le total des générations est donc d'Abraham à David de quatorze générations ; de David à la déportation de Babylone, quatorze génération ; de la déportation de Babylone au Christ, quatorze générations.) Quand la puissance de régénération du ka assurant la croissance de la terre et la prospérité du peuple faiblit, il accepte d'être mis à mort pour redevenir le dieu père ; père, fils et ka forment donc une trinité consubstantielle. (Jung, C.G., Mysterium conjunctionis T-2, Éditions Albin Michel, Paris, 1982, p. 16-18)

Le culte de Rê célèbre aussi la victoire quotidienne de la lumière diurne sur les ténèbres de la nuit, victoire de l'ordre sur le chaos garante de l'ordre politique de la société et de la morale du comportement individuelle.

L'utopie s'actualisa dans l'espace et dans le temps suivant le Pendant des siècles et des siècles, sous le joug impérial, l'homme, serviteur des dieux ressentit la souffrance morale, le désespoir, le suicide. Vers 2 200 av J.C., l'Égypte sombra dans la guerre civile et l'état s'effondra. Les tombeaux sont pillés, les pyramides vandalisées et les corps momifiés jetés dans le Nil lorsque soudain, un « prophète» apparut et se présenta devant le pharaon et lui déclara : « l'autorité et la justice sont avec toi; mais c'est la confusion que tu installes partout dans le pays conjointement avec le bruit des guerelles. Voici chacun se jette sur son voisin, les hommes exécutent ce que tu leur as commandé. Ceci montre que tes actes ont créés cette situation et que tu as proféré des mensonges ».

> Par ces paroles, Ipu-wer indique que le pharaon ne se comporte plus comme le dieu-incarné, tout est remis en question; en premier lieu la Création originelle. Le pharaon devient imputable des misères de son peuple.

> De cette première révolution sociale, le peuple obtint le droit de posséder des terres, le droit de survivre à la mort et de ressusciter grâce à la momification. Auparavant seul le pharaon était destiné à l'immortalité.

> Le conflit entre le pharaon et son peuple marqua l'irruption du Chaos sur terre. Les paroles de Ipu-Wer signalant la révolte du peuple trouveront écho jusque dans la théologie égyptienne. Le Mal, inconnu jusque là en Égypte, fait son entrée officielle. Vers la fin de la Ve dynastie, le conflit entre le pharaon et le peuple devient le conflit entre le Bien et le Mal représenté par l'opposition entre le dieu Horus et Seth. La transposition religieuse du problème dynastique est accompli. Le Mal, c'està-dire la révolution du peuple est l'ennemi du Roi politique, schéma que l'on trouvera dans toutes les religions d'États monarchiques. Ainsi le Mal qui risque de détruire la Création, la lutte métaphysique entre la lumière et les ténèbres, l'ordre

le Mal, l'homme.

Dans la morale classique de l'Ancien Empire, faire le bien était qu'accessible à tous. une norme conforme à la raison, à la dignité humaine religieuses imposées.

D'autant plus que chaque grand prêtre de chaque province était prêtres polythéistes sont virés pour faire place à une nouvelle libre d'interpréter à leur manière les textes sacrés en fonction génération de prêtres convertis à la religion du dieu unique de leurs intérêts. En effet, dans tous les centres de cultes Aton. Et le transfert d'allégeance ne se fera pas son effusion de locaux, le clergé représentait la structure politique et sang. économique de la religion : «les temples constituaient des unités économiques qui détenaient souvent de larges Ainsi cette unification est avant tout fondé sur une conscience territoires; ils employaient de larges secteurs de la population, nationale où les paysans égyptiens prenaient conscience peu à intégrés dans la hiérarchie des prêtres et employés dans peu d'appartenir à un peuple homogène. Akhenaton, le l'administration latifundiaire; ils étaient donc un facteur premier, en comprit la portée politique : l'identité nationale important de l'économie nationale.» (Messadié, p.235)

l'invasion de l'Égypte par les barbares Hyksos (Syriens), qu'imaginée par les tribus juives. peuples sémites qui dominèrent de 1 674 à 1 560 av J.C. C'est révolte, de la guerre de libération. Des raids punitifs de plus en vise essentiellement dans tous les cas un but politique.

contre le chaos avait à la fois une fonction religieuse et plus fréquents repoussèrent les envahisseurs hors de l'Égypte. politique. La révolte c'est la Faute et le clergé égyptien, comme Pour rendre l'Égypte, plus invulnérable, le pharaon Touthmôsis d'habitude se chargera de le rappeler à l'homme. Il ne pouvait III poursuivit la conquête jusqu'en Palestine et en Syrie. exister de Bien et de Mal qu'ici-bas; le Bien étant le pharaon et Généreux envers les vaincus, la clémence du pharaon propagea à travers ces peuples le culte solaire de Amon-Ré. Culte unificateur et pacifique par excellence parce

dorénavant puisque le fondement de la morale repose sur le Avec le pharaon Akhenaton (1352-1338 avant J.C), une grande salut éternel de l'âme, l'homme devient à nouveau assujetti reforme religieuse se met en branle. En effet, le pharaon est mais cette fois-ci aux jugements des dieux ouvrant la porte à inquiet du pouvoir considérable dévolue aux prêtres du clergé une dictature théologique du pur et de l'impur, nouveau pouvoir égyptien. Afin de rétablir la puissance pharaonique sur le pays, de la caste des prêtes. Les hautes valeurs morales ne viennent Akhenaton, dans un geste politique sans précédent, mit fin au plus de la raison et de la dignité humaine mais de normes polythéisme millénaire et créa une nouvelle religion tout à fait inédite : le soleil devint dieu universel et suprême : c'est la naissance du monothéisme, de l'unité religieuse. Tous les

comme moteur d'unification sociale doit trouver son corollaire religieux en la personne du dieu unique. Ce parallèle entre Suivra par la suite, une période où la personne humaine identité nationale et dieu unique est primordial pour reviendra au centre des préoccupations sociales, jusqu'à comprendre la notion hébraïque du «peuple élu» telle

au début de cette période que s'établirent les Hébreux en D'autres chercheurs et écrivains mettent en doute la création Égypte. Pendant près d'un siècle, les envahisseurs, retranchés du monothéisme par Akhenaton et préfère l'attribuer à dans leurs champs fortifiés, traitèrent avec mépris la civilisation Abraham, prophète hébreux. Peu importe car pour nous égyptienne. Mais un pharaon de Thèbes sonna l'heure de la l'important est de constater que l'avènement du dieu unique d'exprimer cette élévation spirituelle de l'esprit humain.

tous les pays». Aton est « le créateur du germe dans la femme Akhenaton est bel et bien « fils de dieu » sur terre. » et c'est lui qui anime l'oeuf intime de la féminité et veille à sa croissance et à sa naissance comme d'ailleurs il donne le La théologie qui se dégage de la période d'Akhetanon est d'une souffle à l'oisillon et le protège par la suite. Et cette naissance telle puissance symbolique : dieu unique, fils de dieu, cités est comme le miracle de l'aube, une béatitude partagée par les cosmopolites, guasi-universelles, pardon aux peuples barbares arbres, les eaux, les fleurs, les oiseaux, les poissons où même et amour des uns et des autres, qu'elle attira forcément le les fauves féroces et les serpents sont assoupis et se laissent regard «envieux» de ses voisins immédiats : les Juifs en caressés par tes rayons envoûtants qui nous enveloppent tous premier, les Chrétiens et les Musulmans par la suite. d'une moite douceur. Aton a mis chacun à sa propre place en prenant soin de ses besoins ; « le monde subsiste par toi... Tous les fondements des religions monothéistes révélées sont chacun a sa nourriture ». «Tes rayons! Ils touchent chacun... donc mis en place et c'est le judaïsme qui, le premier, les Tu remplis le Double Pays de ton amour, les hommes vivent accueillera en son sein et le christianisme et l'islam suivront. lorsque tu te lèves pour eux... Tu as fait que le ciel soit éloigné Yahvé et Allah perpétue le monothéisme égyptien. De plus les afin de te lever en lui, afin de contempler ta création, tu es Évangiles semblent en plusieurs points de vue des copies l'Unique mais il y a des millions de vies en toi...» (Éliade)

Aparté : vous remarquerez dans l'art chrétien, que l'aura théologiques des Gâthas vers les Évangiles passera par les éclatant qui entoure la tête de Jésus et des saints est écrits des juifs esséniens et sera symbolisée par la présence d'inspiration solaire, et que dire de la forme de l'hostie.

Akhenaton, époux de l'énigmatique Néfertiti, est la Sauveur iranien. démonstration de l'animus qui se laisse imprégner par son

anima où l'homme retrouve l'harmonie primordiale avec la Avec Akhenaton (celui qui sert le soleil Aton), les valeurs de femme où son intériorité unifiée éclaire la société. Avec lui, tout l'anima explosent dans la félicité, la joie de vivre. Ici pas de change, les temples anciennement couverts sont ouverts à la diable possible. Nous assistons au contraire à la création du pénétration du soleil, les arts figuratifs « naturalistes » sont règne de l'apaisement cosmigue. La victoire du Bien sur le Mal encouragés, l'étiquette de la royauté tombe au profit de est totale. C'est le pharaon « épicurien» qui accordait la relations plus spontanées et cordiales; la société toute entière «vérité» (ma'at) avec tout ce qui était «naturel», conforme à la s'ouvre aux autres cultures, les villes deviennent cosmopolites vie. Tous les archétypes, tous les mythes, les légendes, les et les échanges commerciaux sont signes de fraternité. Oui tout dieux et déesses, que la civilisation égyptienne avait mis des change, y compris, la corrélation entre l'être suprême et le siècles à édifier, se retrouvaient ici concentré dans un symbole pharaon. Bien que le soleil Aton soit le totem collectif du peuple, unique, visible, universel et seule la poésie permettait seul le roi le connaît vraiment car il est initié par lui et désigné comme son fils : « Toi qui est dans mon coeur et personne d'autre ne te connais à l'exception de ton fils (i.e Akhenaton) Aton est «le commencement de la vie et ses rayons embrasent que tu as initié dans tes plans et dans ta puissance! ».

conformes des fameux Gâthas iraniens, faits reconnus par de nombreux exégètes. La transmission des connaissances des fameux rois mages iraniens lors de la naissance du Christ marquant ainsi la filiation spirituelle entre Jésus et Mithra, le

Naissance de l'hébraïsme.

C'est l'ère de la Bible, plus précisément, de l'Ancien testament : la religion d'Israël, la religion du Livre de la création. La force Même si aucune trace ne révèle l'existence de l'Abraham spirituelle de la Bible réside dans le fait que son histoire historique qu'il soit un être réel ou de fiction, le vahviste, le amalgame tous les archétypes et les mythes de l'histoire prêtre historien qui a écrit la Bible a senti le besoin de donner à depuis le paléolithique tout en les combattant.

primordial où l'homme créait avec de la terre ses dieux et déjà est sa raison d'être. contenue dans la mythologie sumérienne. Comme dans toutes les mythologies, les forces de la nature doivent être soumises : Pourquoi le vahviste a-t-il senti le besoin à un moment donné « Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, d'écrire l'histoire et la généalogie du peuple hébreux ? Il et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, semblerait selon plusieurs spécialistes que pour mettre fin aux les bestiaux » (1:26). La création de la femme à partir d'une côte divisions internes entre Israélites, au non-respect des retirée d'Adam indique l'androgynie de l'homme primordial préceptes de la loi divine révélés à Moïse, le yahviste ait senti répertoriée dans de nombreuses autres croyances où l'Ancêtre le besoin de faire une remise à l'ordre des contrevenants. mythique comporte une unité, un totalité du masculin (animus) « Pendant l'exil, le peuple avait besoin de se forger une originel» et en subira éternellement les conséquences.

les hommes, les animaux, est aussi un dieu guerrier, le sauveur un patriarche, p. 127-128)

qui doit régner sur le monde à l'image de Sargon, «roi de la totalité».

la généalogie du peuple Hébreux, un père fort et courageux choisi par Yahvé comme un grand chef de caravane ou un Tous les grands archétypes de l'humanité y sont réunis : les berger pasteur pour guider le peuple hébreux vers la Terre eaux primordial : « l'esprit de Dieu planait sur les eaux » (I:1-2), promise. Précisons que le vocable yahviste désigne le ou les organisation du chaos : « Que la lumière soit» (I:3), etc. La historiens auteurs inconnus de la Bible et dont la date d'écriture création de l'homme avec de la glaise remonte aussi loin que le est incertaine, débat que nous laissons aux exégètes. Car pour statuaire paléolithique; comme une restitution de l'acte nous, simples néophytes, la seule question qui nous interpelle

et du féminin (anima). Et bien entendu comme dans toute nouvelle identité et de retrouver la conscience de ses origines. mythologie patriarcale à l'exemple de Pandore chez les Grecs, Et l'auteur de la Genèse s'est servi, pour exprimer l'identité du la femme viendra scinder cette harmonie par son «péché peuple, d'histoires qui existaient ici et là à propos des ancêtres, d'anciennes d'histoires populaires auxquelles il a donné une dimension nouvelle. C'était une réponse à une situation critique Comme tous les peuples opprimés, Les Hébreux et leurs tribus : les prophètes avaient prédit que, si les Israélites continuaient subirent bien sûr les persécutions. Depuis les origines, à trahir Yahvé et à bafouer les lois, le malheur s'abattrait sur l'homme s'est toujours identifié aux forces dominantes de leur eux. Avec l'exil (de Babylone (nda), cette prophétie s'est époque, du totem de l'ours des cavernes à Sargon. La réalisée. Il leur semble donc que tout est fini, Il faut dès lors Révélation de Yahvé à Abraham s'inscrit dans le même faire renaître l'espoir. Or, une des caractéristiques de l'auteur processus mental mais cette fois-ci en y introduisant la notion yahviste est de mettre en avant que les Patriarches incarnent de rébellion contre le pouvoir en créant un contre-pouvoir tout la chance, pour les Israélites, de devenir un grand peuple et aussi puissant. Yahvé, qui par Amour a créé le ciel et la terre, d'hériter d'une terre». (Abraham Ségal, Abraham, Enquête sur

partiellement déportée tandis que la plus grande déportation adopté par plusieurs spécialistes. suivra la destruction du Temple à Jérusalem en 587 par Nabuchodonosor. Arrivés à Babylone, les exilés découvrent Bien avant les hiéroglyphes égyptiens et l'écriture sumérienne, avec stupéfaction une culture extrêmement prestigieuse bien avant la Bible et bien avant les premiers écrits disposant de deux systèmes d'écriture : l'akkadien et le philosophiques de la Grèce antique la parole du conte, la sumérien dont les tablettes d'argiles écrites gardées dans des poésie des chants étaient les récits oraux d'une histoire sacrée, sanctuaires perpétuent la pérennité des codes religieux et des gardiens de la mémoire humaine. Le récit côtoie le discours lois de la cité. Confronté à un tel niveau d'excellence, le épique, dramatique, religieux, mythique, poétique, théâtrale et yahviste comprit l'urgence de doter le peuple hébreux d'un romanesque. Là est la force indéniable du récit. Le récit est de texte fédérateur d'origine divine.

Ainsi la Genèse se présente à la fois comme un récit interprétation surtout pas celle de la «vérité philosophique». théologique à visée politique en vue de l'établissement d'une L'homme a toujours couronné le récit de l'illusion qui fait sens théocratie hébraïque. En 1983, le spécialiste John van Seters et consensus au détriment de la réalité. Car l'homme est avant dans In Search of History, cité par Ségal, démontra que les tout un poète. Il aime inventer des mondes constitués de textes bibliques ont probablement été conçus à partir d'une fantaisies, de rêves, d'utopies, des mondes habités de riche tradition orale du conte, d'histoires disparates de personnages étranges, passionnés, souvent monstrueux, des plusieurs personnages de plusieurs peuples, de légendes, univers interchangeables en diapason avec les dernières mythes et folklore qui furent par la suite rassemblés, ordonnés connaissances scientifiques et l'avancée des connaissances. et finalement chronologiquement structurés formant une œuvre (Hentsch, Raconter et mourir, 2002) hautement unifié. Van Seters appuie sa démonstration sur

Bible a sûrement appliqué lui aussi à son œuvre. Il en est ainsi Il est aujourd'hui certifié que l'Ancien Testament avait comme des grands textes de l'Humanité comme les Upanisads indiens, leitmotiv la création d'une identité nationale et que ses premiers le Gilgamesh mésopotamien, les Ghâtas iraniens, l'Ancien et le écrits datent de l'exil à Babylone du peuple hébreux suite à la Nouveau Testament, la Torah, le Coran,; tous inscrits dans une destruction de Jérusalem. Il y eût au cours des siècles plusieurs vision poétique ou plutôt une conception romancée de l'histoire, déportation des Israélites vers la Mésopotamie. En 721, le genre de docu-fiction visant à établir une véritable théologie de royaume d'Israël est détruit par Sargon II et la population la domination. Ce point de vue est aujourd'hui reconnu et

> tous les temps et se transmet de génération en génération comme un legs, une tradition qui ne souffre aucune autre

l'exemple du Grec Hérodote (v. 484-420) considéré comme le Tous ces écrivains illustres, inspirés par les prophètes comme «père de l'histoire», le premier historien dont les écrits nous Abraham, Moïse, Jésus, Zarathoustra, Mahomet, Bouddha, ont soient parvenus intacts. Son œuvre maîtresse Histoires offre tous écrits une saga immense avec leur cœur et leur intuition une masse importante d'informations sur les guerres entre donnant à celle-ci une étonnante force de pénétration. Ce sont Grecs et Perses, sur les us et coutumes de la vie quotidienne, des textes fourre-tout réunissant toutes les légendes et les sur les croyances religieuses, les institutions publiques, les rituels depuis la préhistoire et écrits dans un style flamboyant codes alimentaires et vestimentaires, bref Hérodote dresse un usant d'images exaspérées aux couleurs tantôt violentes, tantôt cadre descriptif, une manière de raconter que le vahviste de la sensuels racontant les relations tendus, guerrières, meurtrières

entre les hommes et leur possible pacification, c'est le cri de la ont posé un geste de rébellion menant à une libération d'un détresse humaine devant la lointaine libération. Ces écrivains joug aussi beau soit-il. (la prison dorée) bibliques ou autres ont vraiment ressuscités le passé en tourments.

«Il y a dans toute la Bible, à l'égard des cultures environnantes, de nous) (Ellul, La subversion du christianisme, p.24)

victimes des fourberies du serpent et en incarnons la Faute. visant à protéger la théocratie. Nous avons osé désobéir, nous nous sommes révolté contre le

mettant en lumière des faits significatifs choisis qui deviennent N'oublions pas que la civilisation naissante, depuis la à leur tour des symboles, des mythes «rénovés», réactualisés Mésopotamie en passant par l'Égypte et l'Iran, est traversée de à l'intérieur d'un territoire, d'un cadre géographique donnant révoltes réprimées dans le sang par des tyrans investi de don l'impression juste de toute une époque. C'est ainsi que déroule divin. Le serpent biblique met en lumière que l'interdit de Dieu devant nos yeux, comme un songe animé, toute l'histoire envers les fruits de l'arbre de la connaissance représente en fantastique de l'homme qui nous émeut et nous fait rêver. Est- réalité la connaissance des dures lois de servitude que le ce vrai? Est-ce faux? Personne ne le saura avec certitude, mais despote édicte en commandements pour se protéger lui-même si nous voulons nous mettre un instant hors de l'histoire, force car, en vérité, il craint et tremble pour son trône. Le serpent de nous est de reconnaître que nous sommes en présence des la Bible dévoile et dénonce l'amalgame Dieu-roi. Le roi n'est plus grandes oeuvres d'art littéraire de l'humanité. Qui dit pas réellement un Dieu et il doit veiller à ce que les humains ne oeuvres d'art, dit artistes, dit hommes. Or comme tous les découvrent jamais le subterfuge. La dureté du châtiment dont hommes, ces écrivains ne peuvent faire abstraction de leurs le roi menace l'homme au nom de dieu masque sa propre vulnérabilité. Le tyran se veut omnipotent comme Dieu pour cacher son impuissance. Le roi est désormais démasqué.

ce que les situationnistes ont appelé le détournement. Ils L'homme retrouve sa liberté, il peut juger si l'interdit est juste ou proposaient comme l'une des formes de l'action révolutionnaire non. Les barrières tombent, le serpent révèle que la révolte est le fait de ressaisir par exemple un texte et de le détourner de possible. Suivra l'expulsion du Paradis et l'exil...politique son sens, de son objectif pour lui faire dire tout autre chose. comme châtiment. Voilà ce qui arriva à l'homme désobéissant C'est exactement ce que tous les écrivains juifs, puis chrétiens aux commandements de Dieu et ce qui risque d'arriver si l'on (et musulmans) ont effectué. Ils ont pris un texte (assyro- rejette les lois royales. Cette désobéissance à Dieu concorde chaldéen, sumérien, égyptien, perse, grecque, etc.) et ils l'ont avec toute une panoplie de mythes où l'idée de la mort d'un roi appliqué à une situation toute différente. Ils en ont changé était nécessaire à la naissance d'un nouveau dieu sous une certains termes, ils l'ont inséré dans un contexte qui le forme plus purifiée, on pense ici à Yahvé, dieu unique détournait de son sens premier, etc. (nda : La parenthèse est supplantant le dieu-roi polythéiste des civilisations antiques. Incidemment, la Genèse hébraïque et une bonne partie de l'Ancien Testament se sont constitué à partir des mythologies Dès le début de la Genèse, nous apprenons que nous sommes archaïques et des visions religieuses des oppresseurs antiques

pouvoir suprême. Que Adam et Ève aient effectivement croquer Sous plusieurs angles, le texte biblique reprend la mise en la pomme ou découvert symboliquement les joies de la garde émise par le prophète égyptien lpu-wer indiquant que sexualité selon l'école psychanalytique, peu importe le motif, ils lorsque le pharaon ne se comporte plus comme le dieu-incarné, au mal.

Ainsi si mal il y a, c'est la prétention de l'homme à atteindre par créateur et son propre frère, alors il y a méchanceté. lui-même la dimension de Dieu et que tous ses malheurs sont les conséquences des tentatives désespérées de justification Sommes-nous alors surpris de découvrir toute la haine de son existence par l'autodivinisation. Plus il tente d'être mésopotamienne envers l'homme resurgir à la source du comme Dieu, de prendre sa place, plus il rate sa vie. Le judaïsme dans la Bible ? L'homme, appelé le glébeux, est concept de domination émerge alors comme «une tentative associé au mal : voyant que se multiple le mal du glébeux ratée d'adaptation» qui oriente l'homme dans une fausse «lahveh (Yahvé) regrette d'avoir fait le glébeux sur la terre. direction qui le sépare autant de sa compagne que de ses J'effacerai le glébeux que j'ai créé des faces de la glèbe» frères.

punition, la haine mortelle et la honte, l'angoisse et l'exil, la pantins, véritable ratage de la Création. menace des peuples et l'affrontement, la soumission de la peur de la faim, de la pauvreté, de la maladie et des handicaps religieuses des oppresseurs mésopotamiens. physiques, peur de l'exclusion, de l'anéantissement et ce meurtre. Rien ne peut advenir sans qu'un dieu soit sacrifié habitants de Schechem...» (Livre d'Isaïe, Juges, IX; 22-57) pour cela, telle est la pensée primitive naturelle que la Genèse

tout est remis en question, en premier lieu la Création originelle. transformera «surnaturellement» en péché originel comme Car l'entre-ligne métaphorique du texte se veut un conséguence de l'éloignement de dieu que Jésus viendra avertissement qui s'adresse tant au roi qu'à ses sujets : à partir racheter par son sacrifice. Car contrairement à l'animal, du moment où l'image de dieu est brouillée par l'iniquité du roi l'homme connaît les conséguences de ses actes, il a et que l'homme chute dans la révolte, ni le roi, ni le peuple sont conscience que s'il est encore vivant c'est parce qu'il a tué. capables de retrouver le chemin vers Dieu et deviennent sujets. Mais quel mal v-a-t-il puisque le mouvement de la vie ellemême nous impose de dominer ? Il v a mal lorsque que la domination naturelle de l'homme se retourne contre son

(Genèse VI: 6-7) Quelle ressemblance entre la déception de Yahvé et celle du dieu Apsu babylonien qui, excédé du bruit de Parallèlement au message politique, un message théologique ses créatures, décide de les exterminer ou du dieu s'impose également. Les thèmes du récit comme le péché et la mésopotamien Enki, nous l'avons vu, qui décide de créer des

femme et la déification de l'homme sont des thèmes sur Incidemment, la Genèse hébraïque et une bonne partie de lesquels s'est bâtie l'histoire de l'humanité. A cela, ajoutons la l'Ancien Testament se sont constitué à partir des visions

finalement de la mort et nous avons là le topo générale de la Des mages iraniens, les scribes de la Bible retiendront bien sûr détresse humaine vouée à la crainte. Ainsi toute la structure de le Diable, notre Satan. Mais curieusement, Satan est un familier l'existence humaine repose uniquement sur l'angoisse que l'on de Dieu et fait partie du Conseil céleste. Plus encore, Satan est qualifierait de «naturelle». Et l'angoisse naturelle fondamentale l'instrument des volontés divines lesquelles veulent mettre à est strictement reliée à l'ambivalence de la vie et de la mort : il l'épreuve les vertus de Adam, Ève et plus tard Jacob. Satan est faut consentir à tuer pour vivre, à dépecer et à manger l'animal loin d'être l'ange déchu, l'ennemi de Dieu mais plutôt un ou la plante que l'on vénère comme un dieu avec comme serviteur de sa volonté comme le livre d'Isaïe où «Dieu envoya conséquence que l'on ne peut survivre sans être coupable de un mauvais esprit pour semer la discorde entre lui et les

Ainsi les services démoniagues accomplissent les vengeances aussi déconcertant que cela puisse paraître, le Diable comme à rétablir l'équilibre perturbée et l'ordre. représentant du Mal absolu est absent de la Bible et du que nous étudierons plus loin.

Les différents niveaux d'interprétation nous indique que, le mal que dans la foi, la seule capable de rétablir l'ordre. La femme, serait historiquement le résultat d'une transgression à un ordre quant à elle, retrouve dans la maternité non pas ce qui devait déjà établie. Le passage de l'arboricole végétarien au chasseur être sa joie mais sa souffrance; son don béni de donner carnivore du paléolithique marque la transgression du «paradis naissance devient l'instrument de son châtiment : terrestre» matriarcale comme code dominant par le patriarcat de la horde. L'activité de la chasse et la création d'outil et «Je multiplierai les peines de tes grossesses, dans la peine tu enfanteras d'armes correspondent à des périodes d'expansion phénoménale du cerveau. L'arrivée progressive de la conscience rend l'homme capable de reconnaître la responsabilité de ses actes (Kant) et le mal devient alors associé à la culpabilité ressentie dans l'acte de tuer l'animal divinisé ce qui rejoint la position psychanalytique de Freud concernant le péché de Adam et Ève et l'apparition de la névrose.

L'acte de transgression envers Dieu produit théologiquement le péché, produit psychologiquement l'angoisse et politiquement la révolte. Le monde est maintenant scindé. Le fratricide de Caïn envers Abel marque la transgression du code moral de fraternité, marque la rupture entre la civilisation agraire et urbaine et la vie pastorale, la vie sédentaire remplaçant l'âge d'or du nomadisme, tout ceci concourt à accélérer le processus de division entre les familles, les tribus, les ethnies.

de Dieu c'est-à-dire que Dieu, dans l'Ancien Testament, est à la La faute est bel et bien identifié à un acte de liberté et fois le Bien et le Mal et jamais le Diable y apparaît comme d'affranchissement (Hegel/Sartre). Le mal devient la période de ennemi juré de Dieu. Alors Satan est-il le mal ? Non, dans transition chaotique nécessaire suivant la transgression d'un l'Ancien Testament, il représente la souffrance voulue par la ordre antérieur, situation «normale» de tout système autant volonté de Dieu. Jusqu'au IIIe ou IIe siècle avant notre ère, psychologique, sociologique, politique que théologique qui tend

judaïsme primitif. Le Diable vraiment démoniague d'inspiration L'homme est coupable d'un choix de liberté par la iranienne comme «le Prince de ce monde» qui devient le Mal transgression, sa punition sera l'angoisse et le mal est une des absolu et ennemi de Dieu est l'œuvre du Nouveau Testament conséguences de son acte. L'homme perdu dans une nature rébarbative, obligé de gagner sa pitance à la sueur de son front, tourmenté par la peur ne peut retrouver la «paix de l'âme»

> des fils. Ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi» (Gn 3, 16)

> Cette domination de l'homme sur la femme, la base du patriarcat tribal, se prolongera dans la domination d'un peuple qui en soumet un autre. (Gn 9 : 20-27) La condamnation biblique de Canaan avec ses rites de fertilité agraires de types matriarcales est évidente et sa domination cherche à justifier l'organisation socio-politique de la famille patriarcale hébraïque et nomade sur le matriarcat agraire de la terre-mère. La domination de la société patriarcale sur le matriarcat vient compléter celle de l'homme sur la femme.

> Ainsi, la domination constitue dorénavant la structure fondamentale à partir de laquelle s'écrit l'histoire des relations hommes/femmes et celles des ententes et des oppositions entre les peuples. Plus encore, la servitude de la femme à

l'intérieur de la famille servit de «projet-pilote» à l'établissement descendance s'enferme dans des cités et renforce donc fraternité des peuples se sont dissous dans la méfiance, encore pastoral nomade. pis, la peur et la violence entre membres de la même espèce.

pasteur hébreux, comme premier prophète de la Parole de s'installèrent dans des maisons et lorsque que commença la Dieu. Avec Abraham, naguit Yahvé, dieu unique et tribal. Il vit à routine quotidienne; en somme le travail, le labeur ingrat du Ur (Our) en Mésopotamie et fut donc en contact avec la laboureur sédentaire. On peut facilement imaginé que l'âge d'or mythologie mésopotamienne où les dieux ont pris apparence est antérieure aux cités-états mésopotamiennes et leurs humaine (anthropomorphisme). Abraham appartient aux tribus théologies d'asservissement, antérieure à l'apparition de de pasteurs nomades souvent opposés aux paysans, l'agriculture au Néolithique et remonterait au Paléolithique agriculteurs, et sédentaires des Cités-États. De tous les inférieur. peuples de la terre, la Genèse ne s'intéresse qu'à la famille de Sem dit les Sémites, le clan d'Abraham qui aura comme La communauté des hommes est désormais divisé, a perdu sa descendance Isaac et Jacob appelée la «triade patriarcale». solidarité à l'intérieur même de leur propre famille, clin d'œil aux De Jacob naîtra douze fils constituant le noyau du peuple guerres inter-tribales primitives et à celles qui prévaudront à hébreux : les douze tribus d'Israël, des tribus de nomades l'avenir entre chrétiens, juifs et musulmans à l'image de Caïn et pasteurs.

étude de Eugen Drewermann (Le mal, tome I et II) à partir de par l'histoire biblique l'exégèse de Westermann sur la Genèse nous sera d'un grand quelque peu.

de l'esclavage d'une tribu dominée par une autre, ce qui nous l'opposition entre les sociétés agraires sédentaires et celles rappelle le dieu mésopotamien Enki, nous l'avons vu, qui pastorales et nomades. En commettant le premier meurtre de décide de créer des pantins, véritable ratage de la Création, l'humanité; en tuant son frère le berger, le forgeron-cultivateur esclaves des dieux. L'appartenance commune des individus, la assassine symboliquement les temps bénis de l'Age d'or

Dans le chapitre III, verset 19 de la Genèse, il est écrit que l'âge Les trois religions monothéistes ont tous en commun Abraham, d'or s'est terminé quand les hommes s'arrêtant de chasser,

Abel se querellant pour Dieu et sa bénédiction, l'un étant élu, l'autre pas. Le fratricide de Caïn vient changer la donne. Dieu, Le conflit entre les pasteurs et les agriculteurs donc entre les qui normalement devrait unir les hommes entre eux, devient ce nomades hébreux et les sédentaires mésopotamiens est qui les divise. Dieu n'est plus neutre, il a choisi son camps. Le résumé dans la dispute entre Abel, le berger et Caïn, dieu/nature primitif, créateur des Origines se métamorphose en l'agriculteur, fondateur de la civilisation agraire. L'admirable un dieu tribal, le Yahvé des tribus hébraïques. Tout s'éclaircit

secours pour la suite des choses même si notre propos diverge En acceptant l'offrande des premiers-nés du troupeau d'Abel le berger et dédaignant les offrandes végétales de Caïn, le cultivateur, Yahvé choisit les tribus hébraïques pastorales et Caïn signifie aussi «forgeron», symbole de la technologie et rejettent la civilisation des villages agraires et des cités-états reflète bien alors la position du forgeron dans les sociétés mésopotamiennes dont elles subissent l'oppression. Yahvé antérieures comme un être méprisé et toujours craint. Le fils de pousse la vengeance jusqu'à la punition ultime, la stérilité du Caïn est aussi « un constructeur de ville» (Gn 4 : 17) et sa sol. (Gn 4 : 11,12) Pour Yahvé, le passage à la vie paysanne

est une régression; de là, son parti pris pour la vie pastorale de l'éleveur nomade de petit troupeau. On voit poindre la symbolique du changement comme menace envers l'ordre immobile des Origines.

Aparté : Le combat entre frères ennemis est un thème récurrent des mythologies universelles. Ainsi la mythologie grecque connaît le mythe des frères jumeaux. Akristos et Proïtos, qui tous deux doivent régir le même royaume, la mythologie égyptienne aborde elle aussi le conflit entre frères ennemis (Seth et Horus) qui tourne autour de problèmes dynastiques issus du partage du territoire entre nomades chasseurs et les paysans. La mythologie romaine n'est pas en reste. Que dire de Romulus et Rémus, si non l'étrange coïncidence avec le récit biblique. Romulus, lors d'une dispute avec son frère au sujet d'un sacrifice, le tue et fonde ensuite, comme Caïn, une ville : Rome. Pour plusieurs peuples, africains, amérindiens, autochtones, la mythologie des frères en colère représente le combat entre le jour et la nuit, le soleil et la lune. Encore une fois, cette symbolique marque l'opposition entre le paysan et son culte solaire et le berger dont la migration vers de nouveaux pâturages se déroulent idéalement la nuit. Plusieurs peuples nordiques ont adopté le point de vue du combat entre l'hiver et l'été. Plusieurs autres peuples interprètent le conflit des frères comme la lutte du bien contre le mal ou de la culture (lois morales) contre la nature (instincts primitifs) et même de la conscience versus l'inconscience.

Ce catalogue d'interprétations diverses ne doit pas nous éloigner du sujet biblique où nous assistons au conflit civilisationnel lié au passage du néolithique à l'Antiquité.

« L'homme de l'époque glaciaire a toujours offert des sacrifices d'animaux. (...) L'éleveur de bétail que la Bible appelle Abel sacrifie les premiers-nés de ses troupeaux. La divinité connaît ce sacrifice, c'est le même qu'à l'époque glaciaire» Face à cela, l'offrande de Caïn constitue

quelque chose de radicalement neuf, car il s'agit de ce que l'homme a luimême produit pour se nourrir. Dieu ne pouvait accepter cette offrande « car à l'époque glaciaire, la divinité, liée à l'animal, avait besoin du sang des bêtes, et non des fruits des champs.» Aussi le sang répandu d'Abel provoque-t-il immédiatement l'écoute de Dieu. Par ailleurs, Caïn est symboliquement celui qui fait avancer le monde, et c'est pourquoi Dieu ne permet pas qu'on le tue. « Son sacrifice est étranger à Dieu, mais son monde est celui qui porte l'avenir et conduit au développement de l'humanité.» (...) Face au chasseur, le paysan devient vraiment le meurtrier de son frère.» (Kühn cité par Drewermann, in Le Mal, tome II, p.322)

La condamnation de Caïn par Yahvé symbolise la condamnation de Sargon et des autres rois despotes à l'image de Nemrod dont la civilisation à la fois agraire et urbaine, donc sédentaire, opprime les tribus hébraïques pastorales donc nomades. D'ailleurs comme le démontre Drewermann, il n'y a aucun nom hébraïque dans la généalogie des familles citadines (Gn 4 :18) marquant encore plus le fossé séparant la culture sédentaire de la culture nomade. En y regardant bien, le récit biblique voit dans la fondation des villes l'origine du despotisme et des guerres fratricides. Maintenant sédentaire, les citadins ont retourné contre eux-mêmes leur pulsion de chasse primitive.

Les contraintes de la vie en commun avec ses obligations de discipline et ses castes de travailleurs auront fourni l'énergie nécessaire à l'explosion vers l'extérieur de l'agressivité interne. «Au lieu de chasser les animaux, ils se sont alors chassés les uns les autres.» Il en est ainsi de Nemrod, personnage de la Genèse de l'Orient ancien (Gn 10 : 8-12) à rapprocher de Nin-Ourta, dieu babylonien de la chasse et de la guerre, un potentat fondateur des cités mésopotamiennes donc le père symbolique des empires d'Orient conquérants et colonisateurs. (Guiraud F., Schmidt J., Mythes et mythologies, Éditions Larousse-Bordas, Paris, 1996)

même qu'à l'époque glaciaire» Face à cela, l'offrande de Caïn constitue De plus, la culture mésopotamienne pousse l'injure jusqu'à

proclamer la ville, résidence des dieux. La plupart des études Dieu se doit d'intervenir. Diviser pour régner telle sera la ethnologiques et archéologiques ont par la suite démontrée punition divine. Puisque l'union avec Dieu est rompu, l'unité des que la ville antique se voulait une représentation spatiale terre- peuples grâce à la langue commune le sera également. à-terre illustrant la cosmologie de l'univers présente à son époque. La ville n'est rien de moins qu'une tentative d'imiter la La dispersion des peuples sur la terre, la diversité des villes, la création divine, telle est la sentence de Yahvé et le fait variété des us et coutumes des ethnies recherchant protection qu'Hénoch, fils de Caïn, en soit l'instigateur ne fait que préciser auprès de toute une panoplie de dieux, déesses et idoles se la condamnation et le rejet : la création de la culture, de la traduisirent par l'apparition de langues et idiomes différents. civilisation, de la ville, œuvres de l'homme ne saurait remplacer l'œuvre de Dieu.

La tour de Babel de la Bible ressemble à s'y méprendre à la la civilisation urbaine. Le polythéisme démontre l'incapacité des ziggourat mésopotamienne, la demeure des dieux. Du haut de hommes de se comprendre entre eux. La confusion est totale, la ziggourat, le prêtre célébrait les offices sous le signe d'union l'unité de l'espèce humaine éclate, le conflit inévitable. La cosmigue et de voyage céleste inspirés des pratiques Genèse explique comment les peuples se sont répandus sur la chamaniques antérieures. Chaque ville est placée sous la surface de la terre à partir des fils de Noé, rescapés du déluge. protection d'un dieu qui habite la ziggourat, édifice central de la L'humanité a donc une origine familiale commune qui par cité. L'emploi de briques cuites au four et l'utilisation de bitume dispersion, a formé des ethnies puis des peuples différents au comme mortier sont autant d'indices qui désignent Babel, du point de ne plus se comprendre entre eux. L'entre-ligne babylonien «bab'il», «porte de dieu», comme étant la ville de suggère déjà fortement que le monothéisme originel est le seul Babylone, le plus important «marché de l'Antiquité vers lequel qui peut garantir la fraternité essentielle à tous les humains. confluaient tous les peuples» selon les historiens.

Mais la tour représente justement le plus grand des dangers refaire l'unité des langues. susceptible d'empêcher la reconnaissance du Dieu unique car comme des dieux» (Drewermann, Le Mal., tome I, p.377)

ses descendants de régner sur les «quatre coins du monde.» culte solaire mais s'inspirèrent de son monothéisme novateur. Prendre la place de Dieu, la révolte ne peut pas être plus totale.

La confusion des langues dans la tour de Babel inspirée des ziggourats de Babylone illustre la prolifération des dieux dans Puisque les Hébreux accueillent Yahvé comme dieu unique, il leur reviendra le devoir de conquérir la terre en son nom et d'y

« les hommes entendent désormais placés leur unité sous L'entre-ligne désigne nettement que les rois autodivinisés de la l'idée de divinité de l'homme, au nom de leur capacité à faire Mésopotamie et par la suite, les rois-dieux iraniens et les monter jusqu'au ciel l'œuvre de leurs mains, d'être eux-mêmes pharaons égyptiens sont les véritables ennemis de Yahvé, dieu unique du peuple Hébreux. Plusieurs érudits ont suggéré que le personnage de Nemrod identifiait à la fois les rois Cette autodivinisation que semble symbolisée la construction mésopotamiens (culte agraire) et les pharaons égyptiens (culte de la tour dénote alors un geste politique sans précédent, elle solaire). Agriculture et soleil formant la paire. L'autodivinisation proclame haut et fort que l'homme aspire à la domination de Nemrod se veut le décalque du pharaon qui aspire à monter mondiale, ce qui est manifestement l'objectif de Sargon et de au ciel comme le soleil. Les tribus israélites condamnèrent le présente Nemrod comme un personnage dont le trait dominant des chrétiens et ainsi de suite. est une prétention maladive à se proclamer égal de dieu. Cette ici une explication plausible : le complexe de déité et par christianisme et l'islam. extension, la perspective impériale et conquérante de la domination du monde comme force spirituelle.

à Abraham de guider cette humanité nouvelle vers son salut.

Le «génie» religieux de l'Ancien testament est donc d'avoir, en depuis le Paléolithique.

Dans Yahvé, le yahviste y transposa non pas la puissante Yahvé et sa transcendance. harmonie mais le pouvoir de la puissance hégémonique tel que

L'affirmation du pouvoir impérial que l'homme s'arroge le mésopotamiens qui parsèment le territoire. En somme, Yahvé conduit inévitablement à sa perte. Progressivement, les est la réponse juive à la théocratie mésopotamienne dont les contours floues de la notion de péché se précisent. Il se Hébreux en subissent le joug, la contrepartie identique qui, elle, présente à l'homme comme une tentative d'autoquérison de seule, libéra le peuple hébreux de la tyrannie des autres son angoisse par l'autodivinisation. En effet, la Genèse nations. Allah sera la réponse arabe au dieu tribal des juifs et

fuite vers le plus haut ne peut que mener à la destruction de Yahvé, l'être suprême, prend parole et commande à Abraham l'homme (névrose) et à celle de l'humanité (chaos). Le une série d'actions à exécuter comme le sacrifice de son fils paroxysme de ce désir de pouvoir trouve une transcription Isaac suivies de promesses prodigieuses. Obéissance et foi politique évidente dans l'État totalitaire. Conquêtes, deviennent les valeurs fondatrices de la nouvelle théologie destructions, pillages, asservissement des populations trouvent hébraïque qui seront assimilées également dans le

Obéissant à son dieu, Abraham quitte sa ville Ur et son pays (l'Irak actuel, autrefois la Mésopotamie). Il entreprit alors la Par contre, la catastrophe est évitable, l'humanité a besoin longue marche du retour vers Dieu qui conduira ses caravanes d'une intelligibilité commune qui soude les peuples entre eux; entre Palestine et Égypte où s'établirent ses descendants; dont telle sera désormais le souci fondamental de l'homme, refaire Jacob dit Israël, appelé ainsi sur ordre de Dieu. Ce changement l'unité des sociétés sous l'égide d'un Dieu unique et il reviendra de nom ordonné par Dieu reflète la quête d'une nouvelle identité. Le clan ancestral, la tribu égarée sont supplantés par une nouvelle identité, la nation du peuple élu de Dieu.

récupérant les mythes et les conflits ancestraux, introduit une Le passage des Hébreux en Égypte laissa des traces dans les nouvelle vision religieuse du monde d'un type jusqu'alors écrits bibliques. En effet, l'étoile à l'Orient annonçant la inconnu : Dieu révèle sa présence non plus à un roi ou à un naissance d'un Dieu, la virginité de la mère, la marche sur l'eau, pharaon mais à l'homme modeste : Abraham, le prophète, la tentation dans le désert, la transformation de l'eau en vin C'est une révélation «d'homme à homme», patrilinéaire qui pour n'en nommer que quelques uns, se retrouvent dans les respecte les liens du sang immémoriaux des traditions tribales sources égyptiennes. Pourquoi ces transmissions ont-t-elles été oubliées ? Parce qu'en devenant religion d'État, le judaïsme en premier suivi du christianisme supprima toutes références Pour l'historien yahviste, Yahvé, Dieu, Allah, est/sont né(s), aux autres cultes païens pour mieux soutenir sa revendication apparu(s), révélé(s) dans l'esprit de l'homme en Mésopotamie. d'être seule à détenir la vérité symbolisée par l'infaillibilité de

représenté à l'époque par les différents despotes Plusieurs spécialistes affirment que la trace égyptienne la plus

considérable fut la connaissance et le contact des tribus l'âme n'étant qu'un seul et même fond." (Maître Eckhart, Traités israélites avec la théologie monothéiste solaire du Dieu Aton et Sermons, Éditions Aubier-Montaigne, Paris, 1942, p.191) sous le règne d'Akhenaton. Né en Égypte et sauvé La théologie qui se dégage de la période d'Akhenaton est d'une chose ou l'être est fini, figé à tout jamais.» telle puissance symbolique : dieu unique, fils de dieu, cités cosmopolites, quasi-universelles, pardon aux peuples barbares Grâce aux recherches de Marcel V. Locquin sur l'étymologie premier, les Chrétiens et les Musulmans par la suite.

La religion d'Israël commence avec Moïse qui reçoit la étaient à la fois masculin et féminin et changeaient de rôle révélation d'un Dieu inconnu EHEYEH asher EHEYEH continuellement selon les circonstances, un homme agissant représenté par le tétragramme JHVH au nom imprononcable. comme une femme et une femme agissant comme homme. Ce (JHVH que nous prononçons Yahvé est une convention trait particulier se retrouve aussi chez Yahvé puisque que le linguistique. )

EHEYEH du texte hébreu d'origine ? Il s'agit d'un concept très celui-ci est androgyne comme Dieu sans distinction de sexe. important car c'est la première et la seule fois dans toute Dès le premier chapitre de la Genèse, il est écrit « Dieu créa l'histoire des religions que Dieu «parle» de lui-même.

formule: "Je suis celui qui est". Le sens de "Celui qui est" a été côte d'un monsieur nommé Adam mais du partage du premier magnifiquement exprimé par Maître Eckhart dans ses Traités et humain en deux éléments, masculin et féminin. Sermons: EHEYEH asher EHEYEH, "Je suis celui qui est" signifie "Celui qui n'a pas de nom."

miraculeusement des eaux dans un panier d'osier comme Le philosophe Paul Ricoeur dans Le conflit des interprétations Sargon l'Ancien en Mésopotamie, le jeune Moïse (vers 1280) mentionne que « "Celui qui est" est le nom le plus propre des aurait vécu pendant la transition du règne d'Akhenaton et son noms propres parce que indéterminé. Le nom est limitatif monothéisme solaire et le retour du polythéisme sous Ramsès. autant dans l'espace que dans le temps; une fois nommé, la

et amour des uns et des autres, qu'elle attira forcément le primitive des noms de Dieu, on découvre que déjà en Éthiopie, regard «envieux» de ses voisins immédiats : les Juifs en berceau des premiers hommes, Dieu se dit "Devel", littéralement "Da Va Hel" qui signifie "Connaissance de la mère divine manifeste et de Dieu le père". Les dieux égyptiens nom hébraïque "Yavé" est composé de deux phonèmes archétypaux, l'un masculin, l'autre féminin. Si bien que lorsque Que signifie cette expression étrange de EHEYEH asher Yahvé, dans la Bible crée Adam (adamah = terre) à son image, l'homme (adam) à son image. Mâle et femelle, il les créa.» La dualité sexuelle apparaît qu'ensuite exprimée par le couple Dans l'Exode, Dieu traduit lui-même son nom étrange par cette ish/ishshah, d'où il ressort que la femme n'est pas née de la

Les travaux de Othmar Keel démontre que La Genèse dit clairement: «Dieu créa l'homme (le premier être humain) à son «C'est pourquoi Moïse dit : (Exode 3,14) «"Celui qui est" m'a image. A l'image de Dieu, mâle et femelle il les créa.» Il existe envoyé vers vous, *celui qui est sans nom*, qui est la négation de donc deux types de cette image de Dieu: l'un, masculin, l'autre, tous les noms, et qui n'eut jamais de nom. "(...) "Et c'est féminin. Et ce n'est qu'ensemble qu'ils manifestent la plénitude pourquoi le prophète a dit (Esaïe 45,15) : "Vraiment tu es un de Dieu», constate Othmar Keel, professeur honoraire d'ancien Dieu caché" au fond de l'âme, le Fond de Dieu et le fond de Testament à l'Université de Fribourg. Yahvé, le Dieu de la Bible,

de la réforme du roi Josias, au VII<sup>e</sup> siècle avant notre ère. En Éavpte. un modèle de dieu se développa jadis, sous forme d'une triade: le dieu a une déesse à côté de lui, et un enfant. signe de renouvellement, la plus célèbre de ces triades est celle d'Osiris. Isis et Horus. Un mythe raconte les hauts faits d'Isis. Elle est la femme idéale qui s'occupe de son fils le pharaon, et qui va redonner vie à son mari mort. La triade est présente dans la culture germano-celtique et finalement la triade chrétienne considérée comme dieu unique envahira l'Occident.

Cette notion de transcendance du monothéisme vint suppléer celle de l'immanence comme ordre magigue des peuples archaïques et l'autre polythéiste des premières civilisations antiques. Transcendance monothéiste (Un) et immanence hénothéiste (Multiple) devinrent des antagonistes marguant la rupture entre l'ici-bas et l'au-delà ; la loi divine supplantant la loi naturelle. (Voir annexe 2)

Selon Eliade, Moïse aurait connu aussi, par après, sous les Ramsès, le retour du polythéisme, les cultes idolâtres des animaux, la prostitution «sacrée» des deux sexes, autant de profanations que ne pouvait accepter ce fils d'Abraham prophète d'Israël. On connaît la suite : l'intolérance du prophète envers le veau d'or païen et l'intransigeance envers toutes représentations d'êtres vivants. Dans le livre du Deutéronome, les chapitres 32-34 racontent que Moïse pour calmer Yahvé, Dieu jaloux et colérique, a fait tuer trois milles juifs tentés par l'idolâtrie du veau d'or contrevenant ainsi à l'Alliance.

Comme Abraham auparavant. Yahvé se manifesta à Moïse dans le désert et lui remit les tables de la loi. Il lui confia la

avait lui aussi, dans les premiers temps, une partenaire mission de sauver les Israélites et surtout lui révéla l'alliance féminine, Ashéra, selon Othmar Keel. Cette compagne a été entre Yahvé et son peuple. Dieu désigne les Israélites comme bannie du temple (rappelons-nous la caverne paléolithique) lors «peuple élu»; dorénavant l'histoire «nationale» d'Israël sera «Histoire sainte», histoire révélée et développée dans le «sanctuaire» du désert. Cette révélation de «peuple élu» est capitale car elle sous-entend un dessein politique de réunification des tribus israélites dans le but de conquérir un territoire (Canaan) où la nation juive pourra s'établir. Sous l'autorité de Moïse, ces tribus, condamnées à l'errance et persécutées en Égypte, commencent leur exode où enfin regroupées, ils façonnèrent les institutions politiques, civiles et religieuses nécessaires à la constitution d'une identité nationale. Ce pays appelée la «Terre promise» doit devenir aussi puissant si non plus que les «grandes civilisations mésopotamiennes à l'est, d'Égypte au sud-est et d'Anatolie au nord-ouest.» (Bottéro)

> Cette politisation de la spiritualité confirme le caractère tribal de Yahvé et ajoutera à sa suite un nouveau motif de conflit guerrier entre les peuples. Cette concordance entre histoire sainte et événements nationaux sera maintenue dans le christianisme et l'islam.

> Aparté : La demande du Pape Jean-Paul II en 2004, d'inclure la notion de chrétienté dans la nouvelle constitution européenne, demande refusée, s'inscrit dans cette même mouvance.

> La marche de l'histoire déambulera désormais au rythme des oppressions et des soumissions entre peuples. Sauf qu'à partir de maintenant, Yahvé devient la plus formidable caution que l'homme s'est jamais donné pour justifier l'asservissement des peuples. En effet, Dostoïevski remarqua que le groupe naît de la conviction qu'il détient l'absolu : ses mœurs, ses croyances, ses lois en sont l'expression directe. Par la suite, tout peuple est persuadé qu'en se réalisant, il réalise Dieu.

« Tout peuple n'est un peuple que tant qu'il a son dieu propre et qu'il exclue tous les autres dieux sans aucune concession ; tant qu'il a la foi qu'il vaincra par son dieu et qu'il chassera du monde tous les autres dieux. (...) Le peuple qui perd cette foi n'est plus un peuple ; mais il n'y a qu'une vérité et, par conséquent, un seul parmi les peuples peut détenir le vrai Dieu, quand même les autres auraient leurs dieux particuliers et grands.» (F.M. Dostoïevski, Les Possédés, Le livre de poche, Stock, 1949, p.260-261)

L'exode éprouvant des tribus israélites vers la conquête du pays de Canaan est parsemé pendant quarante ans de guerres terribles jusqu'à la victoire finale. Car le thème constant de l'Ancien Testament est bien celui de l'histoire des génocides pratiqués par les tribus israélites au nom de Yahvé. La guerre est au cœur de la théologie hébraïque ; les défaites servent à punir Israël de ses péchés et les victoires justifient le destin final du peuple élu soit de subordonner toutes les nations à la loi de Yahvé.

Accomplir un génocide, dans l'Ancien Testament s'appelle «vouer à l'interdit». En voici quelques exemples éloquents. Commençons par le Deutéronome attribué à Moïse.

«le seigneur notre Dieu, a livré Og et tout son peuple (...) nous les avons voués à l'interdit (...) les hommes, les femmes, les enfants» (Dt 3, 3-6)

«Et maintenant Israël, écoute les lois et coutumes que je vous apprend moi-même à mettre en pratique... Vous avez vu de vos yeux ce que le Seigneur a fait à Baal-Péor : tous ceux qui ont suivi le Baal de Péor, le Seigneur, ton Dieu les a exterminés » (Dt 4, 1 et 3)

«Écoute, Israël! Tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour déposséder des nations plus grandes que toi. (...) Tu les déposséderas et tu les feras disparaître aussitôt.» (Dt 9, 1-4)

«Mais les villes de ces peuplades-ci, que le Seigneur ton Dieu te donne en héritage, sont les seules où tu ne laisseras subsister aucun être vivant. En effet, tu voueras totalement à l'interdit le Hititte, l'Amorite, le Cananéen,

le Périzitte, le Hivvite et le Jébusite, comme le Seigneur ton Dieu te l'a ordonné. (Dt 20, 10-7)

«Lorsque le Seigneur ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu viens de prendre possession et qu'il aura chassé devant toi des nations nombreuses (...) sept nations plus nombreuses et plus fortes que toi. Lorsque le Seigneur ton Dieu te les auras livrés et que tu les auras battus, tu les voueras totalement à l'interdit. Tu ne concluras pas d'alliance avec elles, , tu ne leur feras pas grâce. Tu ne contracteras pas de mariage avec elles, tu ne donneras pas ta fille à leur fils, tu ne prendras pas leur fille pour ton fils.» (Dt 7, 2-4)

Et Josué, le successeur de Moïse poursuit cette politique de génocide et cette législation raciste sur le mariage avec le même zèle religieux. En premier lieu, le massacre de Jéricho :

«Ils vouèrent à l'interdit tout ce qui se trouvait dans la ville, aussi bien l'homme que la femme, le jeune homme que le vieillard...les passant tous au fil de l'épée.» (Jos 6,21)

Et la litanie des massacres se poursuit : «Josué brûla Ai et la transforma pour toujours en ruines.» (Jos 8,28), l'extermination du peuple de Maqqéda (Jos 10,20), la ville de Lakish où Josué «ne laisse aucun survivant» (Jos 10, 34), celle d'Hébron «où il ne laisse aucun survivant comme il avait traité Eglon» (10, 37), «il traita Devir comme il avait traité Hébron» (10, 39), «Il ne laissa aucun survivant..., il voua à l'interdit tout être animé» (10, 39 et 40), «aucun survivant» (11, 8) pour les Amotites, les Cananéens, les Prizzites, les Jébusites. (Garaudy, Vers une guerre de religion ?, 1995)

La domination théologique explique désormais les formes politiques de la violence qui finissent par déboucher sur les guerres saintes organisées. véritables génocides considérés aujourd'hui comme crimes contre l'humanité. Maintenant que la guerre intervient comme méthode politique, la porte est donc grande ouverte pour accueillir le roi héroïque par la grâce de Dieu pour aussitôt la refermer au nez du frère ennemie.

Dieu/tribal

Le judaïsme, religion d'Israël

« Établis-nous un roi pour qu'il nous régisse, comme les responsable, dit élu : autres nations ». (I Samuel, 8, 1-5).

A l'instar des autres nations, le «peuple élu» par Yahvé à familles de la terre...» (Amos, 3,2) besoin d'un roi. Avec la période royale commence la véritable histoire documentée du peuple hébreux et trait particulier, ce roi Cette élection du peuple juif transforme l'histoire «profane» en n'est pas divin mais plutôt le serviteur de dieu. Jeroboam, histoire «sainte», celle de la responsabilité des patriarches premier roi d'Israël devient chef de la religion d'État à qui Yahvé envers l'exercice de la justice, la reconnaissance du Dieu lui accorde la domination universelle (Psaume 72 :8). Il devient unique et la domination des pulsions conduisant aux péchés. chef de la religion d'État à qui Yahvé lui accorde la domination L'histoire sainte des Hébreux est, à ses débuts, l'histoire de universelle. Par la suite, David, chef de guerre résiste aux l'exil, exil de Adam et Ève de l'Éden, exil d'Abraham de sa attaques ennemies et constitue un petit royaume. Salomon, patrie, exil de Moïse de l'Égypte avec qui commence la troisième roi, fils de David bâtit le Temple national de l'idéologie libération de l'esclavage. royale israélite à Jérusalem sur le Mont Sion qui devient lieu de résidence de Yahvé sur terre : le «Centre du monde» où est L'ére des prophètes installé l'Arche d'Alliance, symbole de la religion d'État.

chrétienne.

sacré. La désobéissance entraîne l'épreuve à l'origine du malheur de l'homme coupable. Mais puisque le péché est humain. Yahvé se montre miséricordieux et la punition n'est jamais définitive. La révélation de l'Alliance impose au peuple juif une responsabilité particulière envers l'existence. Qui dit

«C'est vous seuls que j'ai distingués d'entre toutes les

(Eliade, 1976)

Tout le judaïsme repose sur l'Alliance jetant un pont au-dessus Autrefois, on disait «voyant» (I Samuel 9 : 9). Comme le devin de l'abîme séparant Dieu et les hommes; elle les fait participer grec envers l'oracle, le prophète lui tire les leçons intrinsèques l'un envers l'autre à une œuvre commune. L'homme fait sens aux épreuves et souffrances du peuple juif. Les prophètes puisqu'il devient « associé de Dieu dans l'œuvre de création» étaient associés aux sanctuaires et partageaient des (Shabbat, 119b). Le contenu de l'Alliance, ses actes et ses expériences extatiques comme les chamans de la préhistoire. responsabilités envers la loi divine est révélé, premièrement ce sont des prophètes dits professionnels qui participent aux par la Parole, la Torah orale amplifiée par la Torah écrite cultes. D'autres, par contre, se réclament d'une vocation instituée après la destruction du Temple en 70 de l'ère spéciale : il sont messagers de la parole divine sans aucune affiliation au culte et au temple et que l'on peut associer aux devins errants. Max Weber dans le Judaïsme antique les Serviteur de Yahvé, l'homme doit vivre dans la crainte de son nomme «démagogues politiques» qui s'adressent au peuple de dieu. L'obéissance aux dix commandements est l'acte religieux leur propre initiative et qui s'intéressent à l'avenir politique des parfait, la joie de vivre est engendrée par la bénédiction divine, tribus israélites. La plupart des prophètes de la parole annonce le péché est désobéissance à la loi divine, la Torah, le livre la chute d'Israël par des empires militaires et des conquérants impitoyables qui viendront anéantir le peuple qui a trahi son Bible hébraïque est la lutte contre l'idolâtrie et les infidèles par Dieu. La trahison du peuple se manifeste par toutes les la prédication d'un monothéisme absolu pour ne pas dire cérémonies païennes qu'il accomplit.

La vision des prophètes est terrible, véritable terreur de l'histoire. Extase, transe, possession divine, le spectacle est époustouflant tellement est grave la mission que le prophète vient d'assumer : faire disparaître toutes traces des mythes, mythologies, des légendes depuis la préhistoire au seul profit de la pureté de la foi; plus encore, désacraliser complètement la nature et bien sûr la femme, cette pandore impure, prostituée, infidèle.

La chute de Jérusalem en 587 av. J.C. viendra «confirmer» leurs prophéties. Vainqueur, Nabuchodonosor, roi de Babylone, déporta une grande partie de l'élite, le Temple fût brûlé. La chute de la capitale politique et religieuse de la monarchie vahviste eût des conséquences dramatiques. Des événements de nature politique, historique influencèrent le discours religieux. Par la suite il devint évident que la «Terre sans Mal» n'est possible que dans la stricte observance des fondements de la Loi divine ; le prophétisme est à l'origine du fondamentalisme religieux.

Seule la riqueur, l'ascétisme religieux pourra sauver Israël, la déchue. Toute religion autre que celle du peuple élu est prostitution. Ézéchiel, le dernier grand prophète fut le prédicateur de la stricte observance de la Loi et de la grande disparition des valeurs de l'anima comme référence spirituelle. Pour lui, la séparation du sacré et du profane, la séparation entre l'univers surnaturel du Créateur et le monde créé, la transcendance totale de Dieu sont les meilleures garantie du soulage. salut. La nature est évacuée de toute présence divine, les montagnes autres que Sion, les pierres, les sources, les astres, les arbres, les animaux, les fleurs sont dénoncés comme «impurs». La beauté quitte le monde. L'élément central de la

totalitaire.

«Tu n'auras point d'autre dieux devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point ; car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième générations de ceux qui me haïssent, et qui fais miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » (Exode 20 : 3-

Pourquoi un tel acharnement contre l'idole ? Dans l'esprit des prophètes hébreux, l'idole est objet des passions de l'homme, celles qui justement le séparent de Yahvé, pis, le nie. En adorant l'idole, l'homme s'adore lui-même, l'idole comme un virus mortel agit par contamination. Or Yahvé est jaloux, terriblement méchant contre les idolâtres, de là, les guerres cruelles contre les tribus impies.

Coupée des mythes ancestraux, la religion se désertifie car c'est là. dans le désert pur et saint, qu'a eu lieu la Révélation divine. Seul le désert purifie. Tous les prophètes des religions monothéistes ont fréquenté le désert car le désert ouvre l'esprit à la vie intérieure et le ciel étoilé d'un pureté indescriptible y est pour quelque chose. Toutes les grandes religions de la Bible sont nées dans l'aridité du désert là où le corps décharné s'éclipse pour permettre à la mystique de s'introduire dans l'esprit. Il n'y a que douleur dans le désert, pour les animaux comme pour l'homme, la vie est douleur et seule la mort

Cette négation extrême de la vie et de ses manifestations funestes deviendront la base philosophique du gnosticisme, la religion où la laideur envahit le monde. Pour les gnostigues, le vie est d'emblée le Mal, la terre est un pandémonium où vivent (Eliade, 1976). les créatures du Mal et où Satan est le maître absolu, suprême. sont célestes, un point c'est tout.

plantes, ses fêtes populaires suivent le calendrier agricole. Il principes complémentaires, masculin et féminin. célèbre la manifestation de la vie sous toutes ses formes : eau, l'on se déguisait en animaux. Les femmes, habillées de créateur du monde. fourrures de faon, têtes couronnées de lierre, ceintes de serpents, quittent les maisons pour les montagnes où l'on Pour atteindre sa suprématie, Zeus doit combattre les êtres et l'ivresse anticipaient la vie d'un au-delà orgasmique.» De nouvelle organisation de l'Univers. quoi donner envie de mourir sur le champ!

Le monde grec, les dieux à l'image de l'homme.

Ces visions cauchemardesques sont d'autant plus terrifiantes. La période pré-hellénique est associé à la mythologie que bien des scribes chrétiens en introduiront quelques unes minoenne de la Crète antique, appelée ainsi en l'honneur du roi dans le christianisme naissant afin de renforcer l'effet libérateur Minos. Nous sommes à l'époque néolithique avec une de la mort et de la vie éternelle dans l'au-delà. Les joies futures mythologie de type agraire où le culte se célèbre à la fois dans les grottes (le labyrinthe) et au palais royal.

Quel contraste avec Dionysos nous rappelle Messadié. «De Les figurines féminines avec jupe en forme de cloche et seins l'autre côté de la Méditérannée, la Grèce célèbre les cultes nus indiquent la prééminence religieuse de la femme et surtout, orgiastes en lien direct avec les rites de la préhistoire. Arrivé, la suprématie de la Déesse. Le dieu mâle adulte est absent. tardivement dans le Panthéon des dieux, Dionysos est un Par contre, les déesses arborent la hache à double tranchant, hymne à la vie, Associé au monde végétal et à la vie des la bipenne, dont la symbolique nous renvoie à l'union des

le sang, le sperme : la vitalité de l'être. Mais son culte est À son apogée, la civilisation crétoise englobait la Grèce contesté et ses adeptes parfois persécutés par les théologiens continentale et marque une synthèse entre les cultures des classiques fidèles aux dieux de l'Olympe. Dionysos dérange, influences de l'Égypte et de la Mésopotamie. Avec l'invasion car il remet en question tout un système de valeurs, l'orthodoxie des Mycéniens, on assiste à un métissage des cultures qui d'une expérience religieuse basée sur l'absolu. Avec Dionysos, nous conduit aux dieux et déesses de la Grèce Antique. C'est on chantait, on buvait le vin béni, on se promenait, se maquillait dans un grotte du Mont Dicté qu'est né Zeus, futur Maître de et narquait les «coincés» par des cortèges de phallus géants où l'Olympe. D'ailleurs contrairement à Yahvé, Zeus n'est la

danse aux sons des tympanons et des flûtes. On mange de la démesurés et parfois monstrueux nés de l'union de Gaia (la viande crue comme avant la découverte du feu, on se gorge de terre) et du Chaos (les eaux primordiales). Les combats sang en cela célébrant le dépassement de la condition humaine sanguinaires de Zeus nous renvoient aux mythes des par la spontanéité des actes comme délivrance totale de la chasseurs paléolithiques combattant des animaux fabuleux fameuse moira, le destin; hommes et femmes réunis dans cette dont l'ours des cavernes. Tout comme Yahvé, il est capable fulgurante orgie déifiée. Oui, Dionysos est bel et bien dieu du d'une violence inouïe. Le triomphe de Zeus sur les Titans, théâtre et ses disciples, acteurs de leur propre vie. L'euphorie incarnation de la force démesurée de la nature, appelle une

> «Ainsi aux premiers âges du monde, lorsque les éléments ne sont pas encore disciplinés et que la matière est encore rebelle, il se produit

d'effrayants cataclysmes qui menacent de tout bouleverser. Le sol tremble l'angoisse existentielle. et se convulse, les montagnes s'effondrent ou s'entrouvent pour cracher d'énormes blocs de roches embrasées, les fleuves rompent leur cours, les mers se soulèvent et submergent les terres. (...) L'harmonie renaît et l'homme rassuré élève ses actions de grâces vers le dieu, dont la puissance a triomphé des forces mauvaises». (Guirand, op, cit, p.125)

Grâce à Zeus, l'harmonie renaît et nul adversaire sérieux ne viendra s'y mesurer. Pour la première fois, un maître suprême règne sur le monde, la vie, la nature sans qu'il en soit le Créateur.

De ses accouplements légendaires, Zeus donnera naissance à une kyrielle de dieux et déesses sur qui il règnera. C'est le ce qui est au-dessus de tout » (Eschyle). Point de diable rivale à l'horizon.

Soudain, un vent de pessimisme souffla alors sur la Grèce. L'existence humaine est non seulement éphémère mais chargée de soucis : pauvreté, maladies, guerres. Tellement que Sophocle déclare que le meilleur sort pour les humains serait intuitions mystiques sont graduellement remplacés par une de ne pas naître. L'homme prend soudain conscience de sa précarité, il sait que sa vie est décidée par le destin, la *moira* et que la vie n'est qu'une portion de temps allouée jusqu'à la mort. Donc l'homme limité dans le temps n' a pas d'autre choix que de profiter de tout ce que peut offrir le présent : « vivre totalement mais noblement dans le présent » (Homère). De ce pessimisme existentiel, tragique, naît paradoxalement une revalorisation sacralisée de la condition humaine : la joie de vivre. Dionysos qui apparu tardivement dans le panthéon des dieux vient rappeler aux humains que l'expérience érotique, la beauté du corps humain, les réjouissances collectives - jeux, danses, chants, théâtre, banquets - sont autant de célébrations religieuses de la vie humaine. La joie de vivre est loin d'être jouissance profane, au contraire, elle révèle la béatitude d'exister, de l'instant vécu. La joie de vivre est le remède contre

Grâce à cette jouissance joviale, le Grec découvre que le corps est bon, nous apporte aussi du plaisir pour compenser les malheurs de l'esprit; le corps est beau, sacralisé par l'art. L'artiste donne aux dieux apparence humaine dans un corps parfait. L'art grec est l'art du sourire et de l'harmonie car les dieux de la vie sont triomphants; car voyez-vous, le Diable n'existe pas en Grèce et prouve ainsi qu'il est possible pour l'homme d'être pieux envers ses dieux sans contrainte, donc libre. Et surtout que le culte rendu aux dieux n'exige pas de clergé comme gardien de la foi. Tout au plus apparaîtront tardivement quelques prêtres comme gardiens physique des «père des dieux et des hommes» (Homère), « oui, Zeus est tout temples et qui ne détiendront jamais le pouvoir qui leur est conféré par le mazdéisme, le judaïsme, le christianisme et l'islam. En Grèce, la notion de liberté supplante le Mal absolu. On préfère la science et la philosophie au dogmatisme religieux.

> Les prophètes et les prêtres des religions à mystères et leurs pensée logique, rationnelle, pragmatique, bien humaine supportée par une nouvelle «secte» : les philosophes.

> Pour la Grèce antique, le cosmos est un terme dont le sens premier signifie "ordre" mais aussi beauté et harmonie. Au début. Thalès de Milet, né vers 625 av. J.C., croit qu la terre est portée par l'eau qui entoure la planète en-dessous et audessus de la voûte céleste à l'image du foetus baignant dans le placenta dans l'utérus. Cet Univers est de dimension modeste et clos, de là, le concept de «berceau de l'humanité». Par la suite, avec Anaximandre le cosmos baigne dans l'apeiron i .e. l'Infini. l'Indéfini et l'Indéterminé. Le cosmos est un équilibre entre des forces égales et opposées (l'eau, le feu, l'air et la terre) à l'image du T'ai Chi chinois et du Véda indien. La multiplicité des choses s'ordonnent dans un ensemble appelé

le Cosmos et cet ensemble est régi par des lois. C'est dans cette constante historique que se situe l'influence indéniable de la philosophie de Pythagore.

Il reviendra à Pythagore de Samos d'établir le premier un lien inédit entre vision traditionnelle et la science antique naissante. Pythagore (VIe siècle avant J.C.) croit fermement à l'existence d'un ordre naturel et ce qui l'intéresse en premier lieu n'est d'en découvrir la substance matérielle mais bien la structure. Pythagore, «père» des mathématiques, fortement inspiré par les Babyloniens, introduit la mystique du nombre comme principe et source de toutes choses. « Tout est nombre» et «tout est harmonie des contraires», tout ce qui est vivant y est apparenté d'où l'étude de l'astronomie.

Les travaux de Pythagore en arrivent à la conclusion que des lois mathématiques régissent l'ordre des choses fondé sur l'harmonie, plus précisément l'harmonie musicale : "la musique des sphères". La musique et l'ordre naturel de l'Univers sont interconnectés par des liens mathématiques. Avec l'harmonie musicale et les concepts mathématiques inhérents à la constitution du monde, Pythagore nous entraîne avec lui vers l'abstraction comme connaissance de l'Univers: la matière devient subordonnée à l'idée, à la pensée qui la structure. Et la pensée forme le discours et le gouverne par la participation et le mélange des idées de la même manière, que la musique gère tous les sons y compris les intervalles ou silences car dans l'harmonie aucun élément isolé ne peut exister sans relation avec d'autres. «C'est par le mutuel entrelacements des formes que le discours nous est né». (Sophiste 259 e) Les formes, selon le philosophe Platon, manifestent les pensées de Dieu, révèlent la manière dont Dieu pense. On connaît Dieu que dans la contemplation des formes, de la même manière que Dieu Se contemple dans les formes. Le cosmos dans sa totalité comprend non seulement le monde des idées mais aussi le monde sensible des formes, les deux étant indissociables. L'Univers est bel et bien un organisme structurée.

Les principes de ce monde structuré sont, selon Pythagore, les nombres et leurs rapports harmonieux, tels que perçus dans les formes géométriques. De la monade et de la dyade indéfinie naissent les nombres, et des nombres les points, des points les lignes qui engendrent

les figures planes ; les figures planes engendrent les figures à trois dimensions d'où naissent les corps sensibles composés de quatre éléments (feu, eau, terre, air) qui se transforment les uns en les autres. La nature du nombre est la décade, dont la puissance est renfermée dans le nombre 4.

Ces énoncés de Pythagore sont tellement inédits pour l'époque qu'ils doivent être gardés secrets par ses disciples sous peine de mort. Plusieurs indices laissent croire qu'il aurait composé sa philosophie d'après le compte rendu des voyages chamanistes de Salmoxis, son esclave. Avec Aristée, Abaris, Épiménide, l'hypothèse d'un chamanisme grec tend à s'imposer. Le citoyen grec en acquiert la certitude avec les poèmes épiques (Iliade et Odyssée) de Homère et le grand poème religieux (Théogonie) de Hésiode. Dans la Grèce antique, la poésie constitue l'une des formes typiques de l'expérience chamaniste héritée des cultes archaïques de la préhistoire où la Parole divine est transmise au médium.

L'aède, le poète est le chaman de la Grèce antique; et c'est à ce titre, que Homère et Hésiode furent reconnus comme les fondateurs de la culture. Ainsi le poète devient un être de mémoire capable de relier le passé, le présent et le futur dans un récit allégorique grâce auquel la société toute entière comprend son origine et discerne les tensions et les équilibres qui constituent sa structure. C'est dans cette constante historique que se situe l'influence indéniable de la philosophe de Pythagore.

Influencés par Pythagore, des philosophes en déduiront que les hommes se devaient d'imiter cet ordre d'harmonie musicale et de lois mathématiques car il émanait «d'une créature vivante douée d'un esprit et d'une intelligence» (Platon) dont la Sagesse est révélée par «un ordre parfait du Tout» (Cicéron) et la Nature comme œuvre de Dieu enseigne aux hommes l'ordre nécessaire à son accomplissement (Aristote). Dieu est cosmique.

la pensée, de l'intelligence et de l'esprit qui donne à l'Univers pythagorienne au sens musical. son ordre et à sa beauté.

Dorénavant Dieu est à la fois le cosmos unifié à la nature des laquelle les éléments du monde et le mouvement des cieux traditions archaïques et un tre transcendant, la trinité théos- s'accordent et où le Bien l'emporte largement sur le Mal. Une logos-noos créatrice du Ciel et de la Terre à qui l'homme et des difficultés auxquelles se heurte la philosophie antique est toutes choses sont subordonnés.

noos d'Anaxagore se met à lire son œuvre pour en ressortir l'observation : "la nature ne fait rien en vain ni de superflu." aussitôt déçu. En effet, le physicien s'était contenter de parler de cosmogonie intelligible sans aborder les conséquences Aristote (388-322), inspiré à son tour par l'œuvre de son maître bienfaitrices pour l'être. Résolument, Socrate pris partie pour Platon, fera de la recherche de la connaissance à travers la l'éthique du bien c'est-à-dire, qu'il est convaincu que le Noos contemplation du visible et du sensible, la base de sa quête comme intelligence suprême a doté son œuvre des meilleures spirituelle. Aristote édifie sa philosophie à partir de l'observation dispositions possibles, telle est la Providence. Dieu ne veut que des réalités physiques dont la plus pénétrante est celle de la le bien mais l'homme est néanmoins responsable de ses choix. perfection du mouvement de l'ordre cosmologique qui désigne Il jette alors les bases d'un système idéaliste et dogmatique qui une source, la réalité première d'un être premier : le divin glisse vers le domaine moral : se connaître soi-même, soigner comme source d'intelligibilité de l'Univers, comme acte pur de son corps et agir adéquatement en fonction des dieux. A sa l'existence. suite, Platon et Aristote prendront le bâton du pèlerin.

(428-348) fera de la bonté divine la cause première de notre

existence car seule la bonté du «Père» céleste, le poiètès, le Le théos (Xénophane) marqua les débuts de la séparation «fabricateur» a permis à l'ordre d'émerger du désordre. «Il est entre Dieu et la Nature. Quelques années après Xénophane, en effet impossible pour l' tre le meilleur de produire autre Héraclite cherche «à connaître la Pensée qui gouverne tout et chose que ce qu'il y a de mieux» affirme-t-il dans le *Timée*. Il partout» et conçoit dans sa quête le Logos, la raison éternelle tient l'idée de son maître Socrate qui soutient que, de son comme fondement de toutes choses. À la suite de ces propre point de vue, tout homme cherche ce qui est bon et croit réflexions métaphysiques. Anaxagore en déduit un concept qui faire ce qui y contribue, personne ne cherche ce qui est unifie à la fois le théos et le logos et qu'il appela le noos, terme mauvais. Selon Platon, notre monde devient un ordre vivant capital encore aujourd'hui, la noosphère, qui désigne l'unité de orienté par le Bien socratique dont l'âme contient l'harmonie

L'harmonie de l'Âme du monde devient la symphonie par que la nature est le lieu de l'accidentel : le meilleur exemple est l'existence des monstres. Par contre, la nature n'est pas pour Socrate (470-399), tout heureux de découvrir le concept de autant complètement livrée au chaos, un ordre se dégage de

La presque totalité des écoles de pensée grecque Ainsi à l'origine, cosmos, nature, esprit, connaissance reconnaissaient un Principe divin relié à l'ordre naturel mais formaient un tout mais, avec l'introduction du concept «cosmos désormais le Principe divin sera soit immanent à toute chose = être vivant» par Platon, tranquillement surgira le concept comme chez Aristote et les traditions archaïques ou d'« tre suprême» et son corollaire, l'idée de création. Platon transcendant comme chez Platon et les religions monothéistes. L'école dissidente sera celle des atomistes (Leucippe, Démocrite, Épicure, Lucrèce) qui inspirera la science moderne - l'être est une infinité d'atomes - pour qui l'ordre naturel n'est pas d'origine divine mais correspond aux interactions des atomes selon une loi "dite de conservation de la nature", - rien ne se perd, rien ne se crée - loi cosmique, mécanique, mathématique et athée. L'atomisme se présente comme une loi naturelle débarrassée de toute interférence surnaturelle et ses adeptes deviendront les adversaires les plus acharnés contre la divinisation des astres et du monde en général. La morale épicurienne cherche à établir la paix de l'âme par le refus des superstitions religieuses et l'acceptation sereine des aléas de la vie.

Mais au-delà de ce constat, il est important de signaler que toute la philosophie des atomistes se limite au monde sensible ; ce qui s'offre à nos sens est le monde sensible, qu'Épicure arrête aux étoiles, puisque aux étoiles s'arrêtent la vue. Si bien que le point central de l'analyse n'est pas la totalité infini de l'Univers mais le monde que l'on perçoit, l'atomiste tente expliquer pourquoi ce monde est ainsi et pas autrement. L'élément fondateur de ce monde est l'atome, corps solide baignant dans un océan de vide. Le tout est corps et vide aussi infini que le vide et le nombre des atomes. L'intuition des atomistes est géniale sauf que le problème reste entier: d'où vient l'atome? De quoi sont faits les atomes?

Néanmoins toutes ces écoles partageaient l'idée de l'existence d'un ordre dans la nature et régi par une loi du cosmos, soit la Moira ou le Logos ou le Théos d'où émane un ordre moral qui gouverne les hommes et leurs sociétés.

Platon, en se mettant à l'étude des mathématiques, fut fasciné par les théories de Pythagore sur l'unité et l'harmonie universelle du Cosmos et en tira une vision politique : la cité idéale est organisée selon les lois de la justice et de l'harmonie du Cosmos, cité dans laquelle chaque habitant devait remplir une fonction précise et spécifique.

principes : Isonomia: égalité de tous devant la loi; isogéria: égalité de droit de parole pour tous. Nous devons aux sophistes la distinction entre le naturel (saisons, marées, tempêtes, tremblement de terre) et le conventionnel, de fabrication humaine (lois civiles, artisanat, coutumes et rites). Dès lors, naturel commence à s'opposer à humain et l'homme commence à comprendre qu'il a un destin différencié de celui de la nature.

# «Dans l'univers, l'humanité et la Nature ont pu se modeler l'une par l'autre». (Lucrèce)

Les grands Traités d'étymologie mettent en évidence que Natura se rattache à la racine nasci (naître) et que Nationis, a pour sens originel naissance et, par sens dérivé, désigne la nation.

«Sa naissance (celle de l'être), natio, est en même temps ce qui lui donne la vie et qui lui apporte, avec la vie et comme elle, une structure qu'il reçoit sans l'avoir voulue, une nature. Il appartient à ses parents et, par-delà ses parents, à ce groupe humain, où ses ancêtres se sont relayés de naissance en naissance, la nation. Les autres êtres sont nés comme lui et chacun d'eux possède aussi sa nature. Et comme la nation est l'ensemble des humains qui donnent la vie, ainsi la Nature est encore ce grand vivant par qui chaque être existe. (...) Pour que sur chaque ligne soit atteint le terme de ce développement : la *natio*, unité de tous les parents, la *natura*, unité de tous les êtres apparus, il faut que l'une et l'autre aient progressé de pair : ce n'est pas par hasard, disions-nous, qu'à la même époque, dans la Grèce du Ve siècle avant Jésus-Christ, se formulent en même temps les deux notions de loi naturelle et de loi civile». (Robert Lenoble, Histoire de l'idée de nature, Éditions Albin Michel, Paris, 1969, p.230)

Ainsi se développa l'idée que l'homme possède un activité créatrice qui imite celle de Dieu. L'homme libre est aussi «fils De la Grèce, nous retiendrons que la religion est de la cité». Face aux incertitudes de la science et de la religion, compréhensible que par le rôle politique qu'elle joue dans la le sophiste Protagoras (Ve siècle) proposa jadis l'homme Cité et ainsi comprendre que le véritable Dieu de la Grèce est comme seule certitude, naissance embryonnaire de l'individu. la polis, la cité. L'idée de Constitution, repose sur deux Le monde civil, la cité, la société sont maintenant œuvres de l'homme au même titre que l'univers physique est création la Providence. divine et la démocratie en société en marguera politiquement l'apogée. La démocratie parce qu'intimement liée aux idéaux À l'homme de trouver sa bonne Providence et ainsi comprendre civiques incarnés par les dieux, tient le Diable à distance, hors que le mal est un mauvais choix de l'âme due à une ignorance de ses frontières. Dans ce décor, il ne peut y avoir aucun Mal qui s'estompe par la connaissance. Le Mal métaphysique est absolu.

maladie, souffrance, tremblement de terre, incendie, etc., ne humaine. Mais là aussi réside la solution, l'homme est saurait constituer un mal ; ce sont des épreuves. Aucun Mal perfectible s'il tend vers l'harmonie universelle. métaphysique la-dessous. Par contre le mal temporel existe et coupable le mortel, qui au lieu d'écouter la voix de la Dikè au soleil de la connaissance aspire au Bien. (justice) se laisse aller à la violence de son désir.

pas la liberté qui est mauvaise mais la démesure libertaire dans dépositaires de l'autorité autant divine que royale. l'excès que Platon nommera la «nature titanesque» de l'homme. «Le plus grand des maux est de commettre L'expérience démocratique grecque nous démontre hors de l'injustice» disait Socrate. La tragédie de l'existence est que tout doute que l'ange du Mal métaphysique n'est qu'un l'homme est l'artisan de son propre malheur lorsqu'il dévie de subterfuge logique découlant des stratagèmes esclavagistes

une aberration. Oui existent l'imperfection des hommes et l'imperfection des actes. C'est de là que vient le sentiment de Selon la sagesse stoïcienne, rien de ce qui arrive de l'extérieur, malheur que nous ressentons devant les limites de la condition

il ne dépend que de nous. Il s'agit du mal moral, c'est celui que Il n'y a donc aucune rupture entre physique, logique, sociologie, nous commettons ou subissons par égarement en nous psychologie, théologie et même morale, tout converge vers laissant guider par nos peurs et nos passions incontrôlées. l'harmonie divine. Platon en déduira que là se situe le but ultime C'est le goût du vice, de la corruption. Tout abandon à nos de l'existence, transcender le mal pour accéder au Bien. Ni le peurs et passions aboutit à la souffrance comme investir tous patriotisme, ni le socialisme, ni le communisme, ni le ses désirs, ses pensées et ses forces uniquement dans les capitalisme, ni l'art, ni la science ni les religions sont suffisants possessions matérielles conduit inévitablement au désespoir, sans la recherche du Bien. Platon parlera du Bien comme Nous sommes responsables de nos souffrances par nos choix «soleil de la connaissance», analogie avec l'astre solaire erratiques. Une des erreurs fondamentales de l'être est l'hubris, source de vie. La source de la lumière est aussi source de la la démesure identique à celle du Nemrod biblique dont se rend relation harmonieuse entre la vie et l'être. L'homme qui aspire

Comprendre le mal comme épreuve ou égarement, libère de la Comme dans la Genèse, se rebeller contre dieu et vouloir crainte. Le Diable ne peut rien contre l'homme responsable qui prendre sa place est l'erreur suprême. La tragédie du Ajax de assume ses choix et corrige ses erreurs par une ascension vers Sophocle, le Nemrod grec est exemplaire. Aveuglé par son le Bien. Le Bien est ce qui contribue à la promotion de la Vie et désir d'omnipotence, emporté par la démesure, Ajax se croit de la liberté, le mal, ce qui tend à les détruire et à les nier. indépendant des dieux et cet élan le conduit à la déraison. Mais Renversement total de sens en comparaison des théocraties contrairement à la Bible, ce désir de déité n'est pas un péché antiques où c'est justement la liberté qui est le mal parce qu'elle mais une tragédie due à l'ignorance et à l'obstination ; ce n'est permet à l'être humain de refuser d'être un esclave pour les

des pouvoirs totalitaires en faveur de l'injustice sociale. Identifié l'homme au mal est le meilleur moyen de l'abêtir et contraire à l'ataraxie grecque.

«Jamais un clergé grec ne s'arrogea un droit supranational de trancher du Bien et du Mal. Jamais le Grec n'oublia qu'il inventait ses dieux et que ceux-ci étaient son reflet. Je veux dire : jamais un Grec ne fut esclave.» (Messadié, p. 198)

L'art grec est là pour en témoigner. Tout l'art chrétien condamne le sourire et la beauté des corps en les ignorant. Tout l'art gothique et byzantin nous offrent des personnages chétifs, pâles et malades, quasiment en deuil perpétuel. Heureusement, l'art grec des fresques et de la céramique est là pour nous rappeler que «le rire est le propre de l'homme» et que la joie de vivre donne harmonie à l'architecture de la Cité et sourire aux personnages qui l'habitent, oui l'humanité peut-être sereine.

La réforme politique de la cité idéale de Platon resta à l'état de projet sur papier. Cependant, un autre monde pointe à l'horizon où Pythagore, Platon et Zénon figureront parmi les sources d'inspiration d'une nouvelle spiritualité à l'aube d'une grande civilisation : le monde hellénique et cosmopolite.

La terre est cité universelle et l'homme est partout chez lui où règne les lois de l'hospitalité. Cette vision du monde propose l'éclatement de la cité : « Je n'ai pas de cité (...) mais le monde entier pour vivre» (Cratès de Thèbes). Par la suite, Zénon, fondateur du stoïcisme et élève de Cratès affirmera que le monde n'a qu'une seule loi, celle de la Raison universelle, commune à tous les hommes. Mettre fin aux États séparés et aux frontières pour que l'homme puisse circuler librement dans une cité universelle régie par consentement mutuel et volontaire : l'amitié. Cette conception de la terre-cité universelle hantera les esprits jusqu'à nos jours, c'est le rêve du gouvernement mondial onusien.

Aparté : Il est essentiel de comprendre que pour le monde grec la valeur absolu est l'amitié et non l'amour d'inspiration chrétienne. L'amour chez les Grecs ne prend jamais le caractère d'un idéal que le législateur pourrait proposer comme morale. La philanthropie, l'entente cordiale, est de beaucoup supérieure parce que réalisable comparée à l'amour inconditionnel, synonyme d'abnégation. Même l'amour exclusif dans le mariage ne prend jamais valeur d'une règle absolue, ni d'un idéal à atteindre. L'amitié implique le consentement mutuel entre deux êtres libres de leur mouvement autant physique que du cœur.

Cette vision de la cité universelle sera chère à Alexandre le Grand (mort en 323 av J.C.). Mais contrairement aux préceptes de Cratès concernant le consentement mutuel et volontaire à l'adhésion de l'homme à la cité, celui-ci choisira la manière forte ; cette cité doit être imposée.

Quand il eut 13 ans, son père le confia à Aristote, l'homme le plus sage du pays. Ce dernier ne resta que pendant trois ans son professeur. Il lui enseigna un mode de pensée logique, il attisa sa curiosité au monde naturel et à sa géographie inconnue. Le plus grand philosophe de l'Antiquité Aristote est professeur du plus conquérant de tous les temps. Il fallait bien un Aristote pour nourrir le mythe d'Alexandre, « le philosophe en armes » selon Onésicrite. Alexandre recoit une éducation inouïe : Aristote lui donna cette soif ardente de savoir, cette rage de pousser les limites du monde connu. Pour conquérir l'Asie, il l'arma de solides connaissances qui lui furent toutes aussi utiles que son entraînement militaire dont les écrits de Hérodote et Xénophon, auteurs qu'il saura exploiter lors de ses conquêtes. Pour Plutarque, c'est à Aristote qu'il doit ses ressources quand il marche contre les Perses. Sans Alexandre, nous ne connaîtrions à peine le nom d'Aristote. Sans Aristote, Alexandre ne serait jamais devenu l'Alexandre que nous admirons »...

Mais peu à peu Alexandre abandonnera ses enseignements question est en fait une soumission du monde à la loi grecque. défaite et le mythe supplanta le personnage historique. L'objectif d'Alexandre n'est pas de faire des Barbares les l'Empire en y restaurant la démocratie.

Au cours des douze ans, de son règne, il avait soumis les cités-États de la Grèce, de l'Asie mineure, la Perse, jusqu'aux portes de l'Inde. Dorénavant, l'Asie et le Proche-Orient étaient accessibles aux influences hellénistiques. Le roi de Macédoine chasse les Perses du territoire de la Judée et concède aux Juifs une certaine liberté et de nombreux Juifs s'installeront à Alexandrie. La culture hellénistique se propagera rapidement dans le royaume et influencera les croyances juives. Des conflits éclateront toutefois entre Juifs hellénistes et Juifs traditionaliste.

Poursuivant sa traversée vers l'Est. Alexandre le Grand atteint l'extrémité de la Perse et envahit le Pendjab et les troupes d'Alexandre remontent la vallée de l'Indus. Le monde se trouva radicalement changé. Toutes les structures archaïques de la cité-centre du monde, du monde barbare versus civilisé s'écroulent sous le poids de la conquête. L'universalisme s'impose et malgré les résistances, l'unité fondamentale du genre humain se déploie inévitablement : « je vous ai fait tous mes parents » s'écria Alexandre, le «Réconciliateur du

monde». Le grec était parlé et écrit de l'Inde et de l'Iran jusqu'en Syrie, en Palestine, en Italie, et en Égypte.

car il ira plus loin encore que son maître en faisant abstraction Vingt ans après la mort d'Alexandre, tout s'écroule, les de ses préjugés sur la mentalité orientale. Aristote avait divisions étatiques reviennent. Le gigantesque Empire demandé à Alexandre de traiter les Barbares comme des qu'Alexandre a conquis en une décennie seulement ne lui animaux ou comme des plantes mais, Alexandre n'est pas survivra pas. Dès sa mort, il sera partagé entre ses généraux. venu en Asie pour exterminer les peuples ni pour faire de la Analysant le partage de l'Empire entre les généraux et la moitié de la terre un désert, mais veut régner de sorte que les décadence qui s'ensuit, Zénon le stoïcien en tire cette leçon. : vaincus n'aient pas de regret à ses victoires. Pour des raisons la démocratie et le cosmopolitisme ne peuvent s'imposer. pragmatiques et donc politiques, le cosmopolitisme dont il est Tranquillement mais sûrement, la légende vint gommer la

esclaves des Grecs, mais de les civiliser pour la survie de C'est à ses premiers historiens, mais aussi aux Ptolémées, rois grecs de l'Égypte, que revient la part la plus importante dans la formation du mythe. Ces derniers, pour conforter leur dynastie et renforcer leur pouvoir, usent à souhait de l'image d'un Alexandre égyptien, héros et divin à la fois. Le premier d'entre eux, Démétriois 1<sup>er</sup> dit le Sôtêr (sauveur) est probablement le commanditaire du livre de Clitarque d'Alexandrie, historien grec du IVe siècle av. J.-C., qui a écrit une Histoire d'Alexandre qui, truffée de fables, tient plus du roman que de la biographie. Ce fut le premier d'une série d'ouvrages qui vont peu à peu soustendre, dans le monde oriental puis occidental, tout le mythe alexandrin.

> La légende veut qu'Olympias, mère d'Alexandre n'ait pas été inséminée par Philippe son père, qui avait peur d'elle et de son habitude à dormir en compagnie de serpents, mais par Zeus. Alexandre se servit de ces contes populaires à des fins politiques, faisant référence au dieu plutôt qu'à Philippe quand il évoquait son père. Se déclarant fils de Zeus, Alexandre considère ses conquêtes comme faisant partie d'une mission divine pour unifier le monde. Ainsi, affirmer sa divinité est, avant tout, un instrument de domination...

Quand Alexandre entre en Égypte en -332, il semble être des religions antiques comme le Véda et les Upanishads accueilli en libérateur. La légende veut qu'Alexandre se rendre indiens, les Codex mésopotamiens et égyptiens, les Ghâtas ensuite dans l'oasis de Siwa où il rencontre l'oracle d'Amon- persans, la Bible hébraïque ; le tout traduit et disséminé à Zeus qui le confirme comme descendant direct du dieu Amon. travers l'empire. De retour à Memphis, il se fait officiellement proclamer et couronner pharaon et réorganise le pays avant de repartir à la Les religions antiques orientales ont tous comme point conquête du Moven-Orient.

Ainsi, à l'Est (en Inde), Alexandre rencontre les sages Ishtar, Sérapis, Cybèle, Démeter et surtout Mithra) Chaque brahmanes et s'entretient avec eux de la vie et de la mort, de secte établissait un «évangile» qui racontait la vie et les la royauté et de la puissance. Au Nord (dans le Caucase), il sermons du sauveur descendu sur Terre pour mourir, affronte Gog et Magog, forces du mal qu'il parvient à contenir ressusciter et transmettre la vertu de la résurrection aux derrière un mur de fer. A l'Ouest, il va jusqu'aux îles Fortunées hommes qui pourront donc accéder à une vie éternelle dans un où il plonge dans les abysses. Tous ces voyages et ces récits paradis après leur mort. Le système se diffusa rapidement en sont repris et enjolivés dans les versions postérieures de ce Iran, en Perse, en Syrie, dans tout le Moyen Orient et surtout premier «roman» d'Alexandre.

Ce contact entre la philosophe grecque et les grandes religions traversant la Chine, l'Inde, la Perse, la Palestine et bien sûr la récupéré. Grèce. Cette période qualifiée de «axiale» par Karl Jaspers dans Origine et sens de l'histoire, représente un moment-pivot En Orient, pendant que le mythe s'ancre dans les mentalités la porte à la compréhension philosophique de ce que Dieu a propagateur de la religion du Dieu unique. voulu faire.

exégètes furent en contact avec les textes les plus importants d'Alexandre avec les cornes d'Amon sur les monnaies

commun des dieux célestes descendus vers la Terre : le "Sôtêr" c'est-à-dire le sauveur. (Marduk, Ahura Mazda, Osiris, Adonis, en Grèce où il est encouragé par Alexandre le Grand qui se déclare lui-aussi sauveur du genre humain.

antiques aura des répercussions incommensurables sur la Non seulement, les religions antiques orientales viendront spiritualité de l'humanité jusqu'à nos jours. Entre 800 et 200 influencer les nouvelles théologies comme le christianisme et avant J.C se produisit une prodigieuse révolution intellectuelle l'islam mais le mythe même d'Alexandre le conquérant sera

où le principe d'individualité fait irruption dans l'histoire, populaires et s'enrichit de nouvelles fables, les juifs, dans une L'homme se découvre une intériorité qui le place seul devant le démarche revendicative, annexent à leur tour le héros créateur : derrière le destin collectif se manifeste une macédonien. La légende leur a déjà ouvert la voie, narrant une personnalité qui cherche à fusionner avec le divin. Ce rapport rencontre entre le Macédonien et le grand prêtre de Jérusalem. intime avec un divin intériorisé permet la communion entre la Le Talmud - ouvrage de littérature rabbinique -, reprenant cette grandeur de Dieu et l'autonomie de la pensée humaine et ouvre tradition, fait d'Alexandre un héros sémitique, défenseur et

Au VIIe siècle, ce fut au tour de l'islam d'aborder l'épopée Les conquêtes d'Alexandre permirent la création de alexandrine. La sourate de la caverne mentionne Dul-Qarnaïn, bibliothèques illustres comme celle d'Alexandrie où des dit «le Bicornu» - surnom qui proviendrait de la représentation siècles plus tard, Nizami rétablit la filiation véritable de intérieure de l'empire. «Iskandar» (nom iranien du Macédonien), mais place l'Iran au centre des aventures alexandrines.

# Pendant ce temps À Rome!

aussi par le fratricide. Au début le peuplement de Rome est Romulus organisa une fête réunissant les familles des villes efficace. voisines et s'empara des femmes : les Sabines. La guerre éclata entre Sabins et Romains jusqu'au moment où les femmes s'interposèrent entre les belligérants et exigèrent la réconciliation. La paix revenu, Romulus en profita pour ériger la Une série de rois succédèrent à Romulus, édifiant patiemment l'organisation des structures religieuses, les réformes administratives et l'agrandissement de la ville, jusqu'au renversement du dernier roi Taquin le Superbe et l'inauguration de la République.

Dés le début de la république vers 496 av J.C., les divinités grecs sont rapidement assimilés dans la cosmogonie romaine. fraternité «où l'universelle diffusion de la lumière du soleil» est Les dieux romains réfléchissent la réalité terrestre; il y a des considérée «comme le suprême exemple de justice sociale et dieux consuls, préfets, agriculteurs. Le panthéon romain est même de communautés de biens.» Cet «état de Nature» plus terrestre que surnaturel.

hellénistiques - ainsi que Gog et Magog, qualifiés par la Bible L'invasion des Celtes et la destruction de Rome eurent des d'ennemis de Dieu. Au Xe siècle, des historiens musulmans, conséguences désastreuses et ébranlèrent la confiance des tels que Tabari et Masudi, élargissent les conquêtes Romains dans leur destinée. Comme pour les Égyptiens, par d'Alexandre à la Chine et au Tibet; le second cite également l'invasion des Hykos, et pour les Hébreux, par la destruction de une tradition faisant de Dul-Qarnaïn le descendant d'un Jérusalem, les Romains entreprirent les guerres de libération conquérant véménite. A la même époque, l'Iranien Firdousi, par qui délivrèrent définitivement la patrie vers 295 av J.C. orqueil national, fait d'Alexandre un fils naturel de Darius. Deux Dorénavant seule la conquête de l'étranger assurera la paix

À noter que comme pour les Sumériens, les Iraniens et les Hébreux, la spiritualité romaine est intimement liée à des mythes ou événements guerriers. Ici aussi, l'historicité des événements devient le fondement des relations entre les dieux La fondation de Rome eût lieu vers 754 av.J.C. par les et les hommes. Puisque les événements sont chargés de sens, légendaires Romulus et Rémus dont la vie fut marquée elle il importe de les analyser par des professionnels du culte divinatoire des oracles. Ainsi se construit toute une philosophie entravé par le manque de femmes. Usant de stratagèmes. axée sur l'expérience concrète, immédiate, pragmatique,

La vision cosmopolite du monde grec sera transformée pour devenir le berceau idéologique de l'impérialisme romain. Dorénavant, l'univers, c'est Rome et la mission de Rome est de structure politique de la nouvelle cité en créant les sénateurs et régner sur celui-ci. Si la religion grecque était garante de la l'assemblée du peuple. À sa mort, le peuple le déclara Dieu. démocratie, on pourra remarquer que la religion romaine est elle garante de l'ordre terrestre, des lois qui fondent l'État.

> Comme il arrive souvent dans l'histoire, le vainqueur militaire romain a subi largement l'influence du vaincu grec. Cette philosophie de «l'État de Nature», directement inspirée des textes du stoïcien Zénon (Ille siècle avant J.C.) et du «Règne de Saturne» d'Ovide (ler siècle), est marquée du sceau de la irrémédiablement perdu, mythe gréco-romain, sera repris, bien sûr par le christianisme dans sa légende du jardin d'Éden où

Cicéron, Sénèque et bien sûr l'empereur Marc Aurèle.

ces Lettres à Lucilius.

Pour les Romains, le Mal est l'ignorance des lois et de la réalité d'exemple. : philosophie qui se traduit au niveau social par l'importance voilà la trinité de base sur laquelle s'édifie la société romaine. d'Amérique furent les premières à en subir les affres. Ce sont des proclamations de liberté et de dignité. Encore une fois ici, pas de Diable; celui-ci envahira l'Empire romain lorsque Vers le fondamentalisme religieux. le christianisme sera déclaré religion d'État par Constantin.

Entre temps, Rome devint la référence universelle d'une culture dite supérieure, marquera les débuts de l'ethnocentrisme.

« Notre demeure (domus) ce n'est pas seulement cette enceinte limitée, c'est le monde entier que les Dieux nous ont donné comme lieu de séjour et comme patrie commune avec eux ». (Cicéron, De la republique, I, XIII)

L'Empereur Octave dit Auguste, accomplit une nouvelle fois l'unification du monde historique amorcée par Alexandre. Vers 30 av. J.C., l'Imperium Romanum s'étendait de l'Égypte à la Macédoine jusqu'en Turquie orientale et en Mésopotamie. S'ajoutèrent, l'Afrique, la Grèce, l'Espagne, la Germanie, la

règne l'amour universel du Christ. Les écoles de pensées France, les îles britanniques, tous régis et divisés en provinces helléniques s'installent à Rome où de nombreux érudits administratives sous l'aile du pouvoir centralisateur de Rome. traduisent en latin la sagesse grecque, pensons à Lucrèce, Or, pour réussir cette intégration romaine, L'État doit éliminer toutes les religions étrangères dites de «mystère» dont les chrétiens. Voilà pour l'intégrisme politique impérial. Mais «Qu'est-ce que le Bien ? La connaissance de la réalité. Qu'est- l'immensité géographique de la Rome impériale est telle que ce que le Mal, sa méconnaissance» écrit Sénèque dans une de l'arrivée des prophètes des guatre coins de l'Empire est inévitable et représente un risque d'anarchie et de désordre qu'il faudra bien régler. L'exécution de Jésus doit servir

accordée à la réalité «tangible» et unificatrice via la famille, le Comme on le voit, le courant humaniste romain se distingue du peuple, la patrie et le droit : la pietas. Le Romain a donc devoir cosmopolitisme grec par son intolérance envers les civilisations de respect envers la cité, ses membres et même envers les «barbares». Cette conception de «l'Empire-monde» deviendra étrangers. La pietas, sous l'influence de la philosophie la base idéologique du mouvement colonial au XVe siècle; cette hellénique, deviendra solidarité, amitié, respect envers le genre vision ethnocentrique perpétuera donc la politique humain : les *Humanitas*. La pietas comme code d'honneur est d'assimilation romaine, c'est à dire l'intégration du barbare, du défendu par la virtus, le courage, lui-même inséparable de la sauvage à la civilisation européenne (colonialisme et fides, la confiance en la parole donnée. Pietas, virtus, fides, impérialisme) dont les civilisation de l'Inde d'Afrique et

Depuis le Ile avant J.C., le judaïsme est en crise. Le grand prêtre Jason et par la suite, Ménélas ont complètement hellénisé Jérusalem. La plupart des Juifs, devenus plus riches et prospères, s'y opposent quère. Le vieux prêtre Mattathias et ses fils, restés fidèles au judaïsme archaïque, assassinent en public un officier d'Antiochus et les soldats qui l'accompagnent. Exaspéré, le monarque syrien Antiochus, suzerain de la Palestine, interdit par décrets les pratiques judaïques. Alors commence cette guerre larvée, à la fois politique et religieuse car l'une et l'autre sont inséparables dans les théocraties, entre les Juifs dissidents et les occupants païens. À la fois en désaccord avec le judaïsme hellénisé infidèle à la torah et la présence des païens sur la terre promise aux Hébreux, un groupe de juifs puristes forme une secte dissidente Maître de Justice. traditionaliste : ce sont les Esséniens.

mieux. Les Évangélistes eux l'on compris.

«Dans son État idéal, Zénon présentait un espoir éblouissant qui, depuis lors, n'a plus quitté l'homme; il rêvait d'un monde qui ne serait plus divisé en États séparés, mais qui formerait une seule grande Cité, sous une seule loi divine où tous les hommes seront réunis non plus par des lois humaines mais par leur consentement volontaire ou comme s'exprime Zénon, par Amour.» (Tarn, Hellenistic Civilisation cité par Eliade)

Les Esséniens avait donc peur de cette philosophie grecque qui proclamait l'universalité de l'homme et refusèrent l'ouverture du judaïsme au cosmopolitisme. Intransigeant, ils fixèrent le dogme du «crois ou meurt». Depuis le paléolithique, l'évolution des concepts religieux subit l'influence des différentes sociétés et civilisations. Les Ésséniens y mettent fin. Jamais le judaïsme réussira à atteindre une vocation universelle et restera toujours cantonner à son destin national mais surtout, le dogme figera à tous jamais la parole de Dieu et ouvre la porte toute grande au fanatisme de ceux qui refuseront par la suite toute évolution au sens propre comme au figuré. Cette parole immuable de Dieu, Yahvé ou Allah sera à l'origine des pires calamités religieuses et barbaries jamais commises au nom justement de cette parole.

Leur mépris total contre les faux rabbins hellénisés et impies mène inévitablement au conflit : le grand rabbin de Jérusalem fait exécuté le personnage le plus vénéré des Esséniens, le

Cet assassinat politico-religieux marque la rupture totale entre Le judaïsme hellénisé veut dire que la religion d'Israël sous les Juifs hellénisés et les Esséniens qui se retirent loin dans le l'occupation étrangère subit les influences de la philosophie désert. Les conflits, guerres, famines et autres calamités grecque. Les philosophies à la mode sont le stoïcisme fondé s'accumulent. La laideur envahit le monde. Ce monde injuste par Zénon mais aussi les doctrines d'Épicure. Ce sont les ne peut être l'oeuvre de Yahvé. Les Esséniens se mettent à stoïciens qui ont popularisé l'idée surnommée «l'illumination l'étude des textes anciens iraniens et mésopotamiens. C'est hellénique» où tous les hommes sont des cosmopolites, des alors que se produit la rupture avec l'Ancien Testament et que citoyens du monde de la cité universelle. Jésus n'aurait pas dit le Diable, Satan apparaît identifié à un Mal irréconciliable avec Dieu. L'ange des Ténèbres a définitivement divorcé de Dieu et cette rupture sera raconté dans le livre d'Hénoch, appelé texte intertestamentaire, puisqu'il se situe à la jonction entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ces textes rattachés à l'Ancien Testament n'appartiennent pas à la Bible officielle et contiennent des écrits récents et d'autres très vieux dont les Esséniens ont fait la retranscription : les fameux manuscrits de la mer Morte. Par ces manuscrits, la dette du judaïsme au mazdéisme iranien et à son prophète Zarathoustra devient un fait reconnu qui atteindra même la théologie chrétienne que l'on pense à Satan bien sûr mais aussi aux anges et autres chérubins et au dieu Mithra. (La Bible. écrits intertestamentaires, Gallimard, coll. La Pléiade, 1987)

> Par contre ce qui est typiquement essénien est bien cette notion où le Temps est voué à une fin prochaine persuadés qu'ils étaient que le Jugement était imminent. Les Esséniens, comme les sectes évangéliques modernes entre autres, attendent la fin du monde, l'Apocalypse avec une anxiété et un conviction croissante. Non seulement la foi juive deviendra apocalyptique mais le christianisme aussi. Dans le libre de Hénoch, Daniel met l'accent sur l'urgence du repentir conséquence inéluctable de la conception apocalyptique de l'histoire puisque le monde approche de la fin. Le jugement éminent de Dieu constitue, conséquence politique unique, le triomphe d'Israël. L'Apocalypse, comme achèvement de

l'histoire, est donc un texte politique où l'équation est simple : catastrophes naturelles sont appelés les «douleurs la fin du monde est la fin de l'histoire, la fin de l'histoire est le messianiques» car elles précèdent la délivrance et annoncent triomphe de dieu, le triomphe de dieu est aussi le triomphe la venue du sauveur. d'Israël, finalement, le triomphe d'Israël sauve le monde entier. Le Mal sera effacé pour toujours et le Diable sera vaincu.

pour qui les étendards militaires et les armes de combat sont inventions chrétiennes tardives d'inspirations esséniennes. objet de culte religieux. L'armée des Kittims est appelée iranienne. (Dupont-Sommer)

Le texte essénien dit le Rouleau de la Guerre des Fils de de Satan. Lumière contre les Fils de Ténèbres légitima et supporta l'insurrection armée contre l'envahisseur. Il s'agit bien d'un texte hébreu insurrectionnel qui exprime bien toute la haine, une haine sacrée, fanatique contre les impies. La communauté est conçue et organisée comme une milice paramilitaire où chaque membre est un soldat qui doit venger les affronts faits à Yahvé.

L'ennemi iranien de Dieu, Ahriman fait sont entrée dans l'histoire juive sous le nom de Bélial :

«...Colère de Dieu, furibonde, contre Bélial et contre tous les hommes de son lot, sans aucun reste...» (Règlement IV; 2).

Un diable unique incarne tout le Mal du monde. Son pouvoir atteignit son point culminant lorsqu'on le désigna aussi comme responsable des catastrophes naturelles comme tremblements de terre et inondations. Tout ce Mal : maladies, handicaps physiques, folies, tourments de l'âme, la mort ainsi que toutes

Autre vérité déconcertante l'Enfer, tel que nous le connaissons. n'existe pas dans l'Ancien Testament. Le Shéol où vont les Contrairement à la Bible hébraïque, la toile de fond change morts est «une terre de silence et d'oubli fait d'inconsistance et sensiblement dans la littérature essénienne apocalyptique. Le de vacuité : l'obscurité et la poussière la caractérisent.» C'est monde est dorénavant dominés par les forces du Mal; c'est-à- «le pays sans retour» expression empruntée aux dire les puissances démoniagues commandées par Satan. Mésopotamiens. C'est selon le livre de Job, «le rendez-vous de L'envahisseur romain est diabolisé sous le nom de Kittim; ceux tous les vivants» (Job XXX; 23). Ciel, Enfer, Purgatoire sont des

«armée de Bélial», l'Ange des Ténèbres, d'inspiration Autre nuance nouvelle, la femme, n'échappant pas à la misogynie des Esséniens comme dans les textes iraniens et mésopotamiens, elle sera décrire comme la prostituée, l'alliée

> «Les femmes sont mauvaises, mes enfants, et parce qu'elles n'ont pas d'autorité ou de pouvoir sur l'homme, elles usent d'artifices pour l'attirer à elle... La femme ne peut vaincre l'homme à visage découvert, mais, par des attitudes de prostituée, elle le leurre.» (Testament de Ruben)

> C'est donc à partir de la grande révolte des Esséniens lors de la grande Crise du judaïsme qu'est né le fondamentalisme religieux et politique aux odeurs de terreurs où le Diable Bélial ou Baal, concept emprunté au mazdéisme, est défini comme Bel-Zebub, ennemi juré et éternel de Dieu.

> «L'emprunt au mazdéisme du Diable-ennemi de Dieu est toutefois évident. C'était, on en aura jugé aux exemples donnés plus haut, une notion étrangère au judaïsme des origines. Mais il s'est produit à partir du moment où l'identité du peuple juif a été mise en péril, d'abord par les dominations militaires, ensuite par les infiltrations culturelles, telle que l'hellénisme qui découla de l'occupation romaine. Il s'est situé dans la déréliction, quand les Juifs ont désespéré de jamais regagner leur autonomie en tant que nation et quand les Esséniens se sont considérés comme les derniers justes de leur peuple et les seuls dépositaires de la

Torah et de la vertu juive. Cet emprunt du Diable s'est donc produit sainte qui marque la fin de l'Histoire, tel est la stratégie fatale essentiellement pour des raisons politiques.» (Messadié, 1993, p.341)

Aparté : Remplacez Juifs par Musulmans et Esséniens par Wâhabbites et vous avez Al Quaïda à la place des Zélotes. Car il est là le problème, une fois, que le Diable a établi ses quartiers sur terre. Quel ennemi peut-il vraiment désigner? Qui doit-il stigmatiser ? Si ce n'est l'autre, l'étranger. Que faire lorsque l'on sait qu'on est toujours l'étranger de quelqu'un.

Dieu aura désormais un adversaire : Satan, l'ennemi du Bien. Le monde et l'histoire sont maintenant considérés comme dominés par les forces du Mal. L'occupant romain est démonisé et les Juifs zélotes prennent alors les armes. On peut d'or et déjà affirmer que si les Esséniens étaient les théoriciens «pieux» du fondamentalisme religieux; les Zélotes, quant à eux, en représentaient la branche armée.

«...cette guerre armée reste pour les Esséniens un idéal encore plus ou moins éloigné, reporté à une échéance mystérieuse, celle du Jour de Dieu, tandis que, pour les Zélotes, elle est un devoir présent, qui ne souffre pas de délai; sur le plan pratique, il est clair qu'une telle différence a une importance capitale : les Zélotes sont pour la guerre effective, immédiate et en attendant la grande guerre, pour la guérilla et l'assassinat.» (Dupont-Sommer, p. 412)

Cette politique active de la résistance armée permit à la nouvelle secte des Zélotes de naître. Le but essentiel étant d'entraîner toute la communauté juive dans l'insurrection armée et sanglante contre l'autorité de Rome et de ses mandataires. Le prophétisme essénien vise la mobilisation générale et le droit de révolte. La virulence des écrits apocalyptiques du Rouleau de la Guerre sainte s'enracina dans le vécu de la nouvelle secte dissidente des Zélotes par des actes insurrectionnels, aujourd'hui dit terroristes. Puisque le Royaume de Dieu leur est promis à la fin des Temps aussi bien en hâter l'avènement et déclencher dès maintenant la guerre

du terrorisme apocalyptique.

Les Esséniens, en décryptant les textes anciens, mettent à jour, dans les Rouleaux de la mer Morte, la grande histoire de l'asservissement de l'homme maintenue secrète pendant des siècles.

La fabuleuse haine de la vie et de l'homme fautif qui a été développée, sous prétexte d'amour divin, par un système de coercition sans précédent dont la trilogie totalitaire se résume aux trois terrorismes de l'esprit, germes de notre aliénation spirituelle, sociale et politique :

## la faute mésopotamienne :

«Tu ne leur enlevas pas le coeur mauvais, de sorte que ta loi portât en eux des fruits. Car c'est pour avoir porté ce coeur mauvais qu'Adam, le premier, a désobéi et succombé mais aussi tous ceux qui sont nés de lui. Cette infirmité est devenue permanente...» (IV Esdras; III, 20-22)

### la démonologie iranienne :

«La conquête des fils de lumière sera entreprise en premier lieu contre le lot des fils de Ténèbres, contre l'armée de Bélial... (Règlement; I, I)

### l'Apocalypse juif :

«Quand aux signes, voici : il viendra un temps où les habitants de la terre seront saisis d'une grande frayeur. La route de la Vérité sera cachée et la région de la foi sera stérile. L'injustice sera plus grande que tu ne le vois à présent et que tu l'as entendu rapporter des temps passés...» (IV Esdras; V, I-13)

#### La naissance du Christiannisme

jeûne, sorte de rite initiatique et les assauts de Satan.

Hérode qui craignait l'influence de Jean Baptiste sur les foules, les possédés. Certains le soupconnaient de sorcellerie. Des Testament.» Juifs étaient irrités des libertés de Jésus envers la Torah et les Romains suspicieux du succès de sa prédication. Afin d'échapper à des accusations de sédition, Jésus employa le langage mystérieux de la parabole dans ses discours. L'histoire sainte d'Israël, les personnages bibliques, les images et les symboles archétypaux des Temps immémoriaux alimentèrent ses discours.

Politiquement, Jésus représente la voie du milieu entre le judaïsme hellénisé pro-romain et le judaïsme traditionaliste essénien. Spirituellement. Jésus remplit exactement la même fonction dévolue à Mithra dans le mazdéisme iranien soit l'intermédiaire céleste entre deux antagonistes. Une chose est sûre : Jésus ne partage pas du tout l'idéologie judéoessénienne de la guerre sainte. Mais cela n'empêche pas au contraire les nombreux rapprochements entre les écrits esséniens et le Nouveau Testament, cela n'empêche pas de constater l'irruption de l'arrière-monde iranien sous la plume des évangélistes dans la genèse du Nouveau Testament.

Le baptême que Jean-Baptiste administre sous forme de repentance des péchés est bien d'inspiration essénienne C'est dans ce contexte explosif d'insurrection qu'un jeune (Règle; VIII, 14). Jésus, tout comme le Maître de Justice prophète parcourait les rives du Jourdain en exhortant les Juifs essénien, est persécuté par le judaïsme officiel et en bute à à se purifier de leurs fautes par le baptême. Jean-Baptiste l'hostilité de Rome. Dans les textes esséniens, nous retrouvons annoncait l'imminence du Royaume et des milliers de la constitution même de la nouvelle Église et de son clergé, des personnes accouraient de toute la Palestine dont Jésus, rites fondamentaux comme la confession et l'eucharistie. Mais originaire de Nazareth en Galilée. Suite au baptême, Jésus se surtout l'étude comparative des textes esséniens et des retira dans le désert où il subit différentes épreuves, dont le Évangiles démontrent clairement la parenté de sens et de style dans des textes aussi importants que sont le Sermon sur la montagne et l'Apocalypse selon Jean.

le fit arrêter. Son arrestation déclencha la prédication de Jésus L'éminent chercheur R.H. Charles soutient que le texte annonçant la prochaine transfiguration du monde. Jésus était essénien des Testaments des douze Patriarches (Apôtres) thaumaturge, quérissant toute sorte de maladies et soulageant étaient «un produit de l'école qui a préparé la voie au Nouveau

> «Le Sermon de la montagne a-t-il précisé, reflète en plusieurs passages l'esprit et va jusqu'à reproduire les phrases mêmes de notre texte (des Testaments); de nombreux passages dans les Évangiles présentent des traces du même texte, et saint Paul semble s'en être servi comme d'un vade-mecum (aide-mémoire)...La grande, l'éminente valeur du livre...réside dans son enseignement moral, qui a conquis une réelle immortalité en influencant la pensée et la façon de parler des auteurs du Nouveau Testament et même celles de notre Seigneur. Cet enseignement moral qui est beaucoup plus élevé et plus pur que celui de l'Ancien Testament, est cependant son véritable enfant spirituel et il l'aide à combler l'abîme qui sépare les morales de l'Ancien et du Nouveau Testament.» (Charles cité dans Dupont-Sommer, p.383)

> Depuis la Mésopotamie que les grands prêtres se servent de la spiritualité pour ériger un système de servage et contrer la révolte, voilà qu'un homme, renversement total de situation, fera de la religion un mouvement révolutionnaire. Le Messie annulera les conséquences de la Faute originelle mésopotamienne qui court depuis près de 4 000 ans.

> Car les exorcismes sont une partie importante du ministère de

Jésus. Il ne cesse de délivrer les gens des démons, serviteurs repas avec ses disciples. Jésus fût arrêté et jugé par le préfet de Satan.

«Quand le soir tomba, ils lui amenèrent beaucoup qui étaient possédés par les démons, et il les chassa d'un mot...» (Mt., VII;16. Lc, IV; 40-41)

On dirait que le monde de Jésus est rempli de possédés et d'hystériques que beaucoup plus tard nous diagnostiquerons de maladies mentales, bref, Jésus «vit dans un monde de fous.» La maladie mentale est à l'image du démon, identification qui perdure encore aujourd'hui dans plusieurs communautés.

«Ce comportement caractéristique d'un sentiment de culpabilité, montre à quel point la névrose collective, celle d'un peuple tout entier attendant le châtiment, le Jugement et l'Apocalypse, s'était répandu dans le peuple à l'époque de Jésus.» (Messadié, p,371, note 8)

Le baptême et les quérisons de Jésus démontrent la victoire de l'homme sur le Mal. «Tout est accompli» dit-il sur la croix. Jésus prend sur lui tous les péchés du monde, tout le mal métaphysique et par son sacrifice nous libère de l'angoisse et des peurs ; Satan est vaincu. L'homme peut poursuivre sa vie dans l'allégresse; Alleluia ! Voilà, la révolution, la libération de la faute mésopotamienne, la fin de l'aliénation iranienne, du despotisme et de l'asservissement. Mais, c'est mal connaître les hommes et leur Église.

Depuis la Révélation de l'alliance entre Yahvé et son peuple élu, nous savons que tous les événements historiques sousentendent une dimension mystico-politique. Se proclamant héritier du Royaume, et « fils bien-aimé» du maître, il entra dans Jérusalem comme un roi messianique (Marc II, 9-10). Cette proclamation ne pouvait qu'apporter de sanglantes représailles. Comme le dira le Grand Prêtre, Caïphe : « il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas toute entière ».(Jean II, 50). Après un dernier

de Judée, Ponce Pilate. Il fût condamné à mort par crucifixion, supplice typiquement romain et tourné en dérision.

Car point assez méconnu des historiens, pourtant révélé dans l'exposé sur Rome et l'Empire romain de l'encyclopédie *Universalis*, est que nul ne peut prétendre entretenir de rapport direct avec les dieux, sous peine de superstitio, c'est-à-dire de «religiosité archaïque». Pour les Romains, un individu qui se déclarerait investi par les divinités de pouvoirs suprêmes constituerait un détournement illicite du pouvoir politique et le contrôle de la Cité par un seul individu. Cette superstitio comporte le danger de dissolution des lois de la Cité, car dès lors qu'un individu entretient des rapports avec le divin d'autres peuvent en faire autant. Il n'est pas question pour Rome de régresser vers les tyrannies antiques.

Il est certain que la prédication de Jésus et même son nom seraient tombés dans l'oubli comme bien d'autres prophètes avant lui sans un épisode particulier qui le distingue à jamais : la disparition du corps au tombeau, sa résurrection.

Donc allons-y d'une quadruple interprétation car voyez-vous cette intuition me trotte dans la tête depuis des années. Si le Christ a réellement existé se pourrait-il que le corps de Jésus ait été enlevé par les Zélotes dans une tentative de réorienter la secte chrétienne vers son combat politique armée à la fois contre Rome et le judaïsme impie. C'est la thèse politique.

Ou à l'inverse, le corps est enlevé par les disciples de Jésus pour renforcer son image divinisé de véritable Messie et donner plus de poids à la prédication des Apôtres pour un judaïsme renouvelé par le christianisme.

C'est la thèse spiritualiste ou messianique.

Ou encore, Jésus est bel et bien ressuscité tel que décrit dans

le Nouveau Testament. C'est la thèse de la foi chrétienne.

Ou enfin, la résurrection est l'appropriation par les Évangélistes entre ce qui revient à César et ce qui revient à Dieu, Jésus des légendes identiques à celle-ci répertoriées dans de s'insurge contre la notion de théocratie politique. nombreuses autres civilisations antérieures. C'est la thèse rappelle Eliade:

«Les mythologies archaïgues connaissent plusieurs types d'êtres surnaturels (Fils de dieu, Démiurges, Héros civilisateurs, Figures messianiques et millénaristes etc.) qui descendent pour instruire ou sauver les hommes et retournent ensuite au Ciel. On reconnaît des conceptions analogues dans les théologies hindouistes (avatar) et bouddhistes (les Boddhisattva).»

«Et l'on ne sacrifiait nullement un être de basse condition ou un exclu: la victime sacrificielle était d'ordinaire un jeune homme de qualité, parfois aussi une jeune fille et jusqu'à l'instant du sacrifice, on l'approchait avec un profond respect, et même comme objet d'adoration. C'était comme un roi-dieu (Jésus) que l'on sacrifiait ainsi; toutes les modalités de sa mise à mort constituaient un rituel conduit par les hommes vieux et sages. (Wells, 1926). Il est probable qu'au contraire, en tuant par priorité l'être auquel on accordait la plus grande valeur, on pensait lui rendre hommage particulièrement grand et enviable : pour pouvoir devenir semblable à lui, il fallait d'abord manger sa chair et boire son sang». (L'Eucharistie) (Drewermann, 1994)

Par cet énigme, la vie de Jésus se détacha de la vie politique d'Israël pour atteindre celle de l'exemplarité universelle, il n'est pas le messie tant espéré par Israël, il est davantage « Fils de l'homme». Mais pour Jésus, Israël représente toujours le peuple élu mais il lui propose la vision d'un nouvel Israël universaliste à l'image de la Rome impériale sauf que Dieu y est unique et appartient à tous. Or, pour la plupart des Juifs pour qui l'historicité nationale est intimement liée à la religion, cette proclamation est inadmissible; Jésus ne peut être le messie tant attendu d'Israël. En refusant l'universalité du message de Jésus, les juifs condamnent le judaïsme à rester l'expression régionaliste d'une minorité. Car pour Jésus,

Jérusalem ne représente aucun concept politique puisque son «Royaume n'est pas de ce monde». En établissant le partage

syncrétique. Nous optons pour cette dernière. Comme le II faut souligner ici souligner l'importance d'un grand érudit contemporain de Jésus dénommé Philon d'Alexandrie (13 av -45 après J.C. Il entreprit la grande réunification de la pensée grecque avec le judaïsme. Cette philosophie judéohellénistique imprégna fortement la culture juive. Pour ce Romain de langue grecque et de religion juive, la Bible a besoin d'une nouvelle armature conceptuelle. Sous sa plume, le Yahvé de la Bible est dépouillé de son aspect national et politique, le peuple juif, quant à lui, est débarrassé des contraintes sociohistoriques apportées par les notions de peuple élu et de Terre promise. Il délivre Yahvé de son aspect ethnique et restreint et lui confie cette fois-ci (Dieu) une nouvelle mission plus universelle, adaptée à une nouvelle relation entre l'homme et le cosmos. L'orthodoxie juive la combattra tandis que les nouveaux chrétiens s'en inspireront puisque sa diffusion est concomitante à la venue du Christ et de sa prédication.

> Il reviendra à un exégète allemand, Bruno Bauer de démontrer que les Évangélistes ont été influencés non pas par les écrits mais plutôt par les représentations de Philon.

> «Cette conciliation de conceptions occidentales et orientales contient déjà les idées intrinsèquement chrétiennes : l'idée que le péché est inné chez l'homme, le Logos, le Verbe qui est en Dieu et qui est Dieu lui-même, qui sert de médiateur entre Dieu et les hommes; l'expiation obtenue non par des sacrifices d'animaux, mais par l'offrande de son propre cœur à Dieu; enfin ce trait essentiel, la nouvelle philosophie religieuse renversant l'ordre antérieur, cherchant ses disciples parmi les pauvres, les misérables, les esclaves, les parias et méprisant les riches, les puissants, les privilégiés et, par là, érigeant en règle le mépris de toutes les jouissances temporelles et les mortifications de la chair.» (Bruno Bauer et le christianisme primitif in Sur la religion, p.193)

propre : Jésus-Christ. La rencontre entre les Apôtres et la 1960) pensée grecque jouera un rôle décisif pour le développement du christianisme. En effet, les recherches de Bauer ont montré L'influence des mythes égyptiens n'est pas en reste, pensons à à mot les concepts moraux de Sénèque, par exemple.

Sénèque, né en l'an 4 av. J.C., professait la philanthropie (l'amour universel des humains), la pratique de la vertu, Les idées de Platon sur un Dieu immuable et sur l'immortalité l'universalisme (la patrie du sage est l'univers), enfin, les de l'âme fournissaient l'occasion d'établir la jonction entre actions de l'homme doivent être orientés vers la connaissance poésie et philosophie grecque et les Écritures; au point où, du «souverain bien».

Si bien que les échanges culturelles furent intenses. Ainsi, le «Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob». christianisme se présente pour les Grecs comme une mythologie qui ne diffère en rien des autres, en ce sens, qu'il ne Paul se doit donc de traduire le message évangélique dans un s'en inspira largement.

Les fidèles de Jésus forment alors une secte et les Apôtres un maître itinérant, il était appelé "le Bon Berger." De plus, la commencent leur prédication. La repentance demandée par les liturgie de Mithra comportait un cérémonial sous forme de Apôtres au peuple juif envers Jésus, véritable hérésie pour banquet célébré par les Mages où le pain et le vin, partagés certains, entraînent la dispersion des prédicateurs. Exilés, les entre les convives, conféraient aux invités la force et la sagesse Apôtres deviennent missionnaires et à travers la Judée et la en cette vie et l'immortalité glorieuse dans l'autre. Grâce à ce Samarie, ils sont, l'évangéliste Paul surtout, mis en contact rite, une eucharistie, l'initié devenait l'égal de dieu. (Cumont) II avec la culture hellénique. Le titre «fils de l'homme» qui n' a a été enterré dans un tombeau. Après trois jours, il s'est relevé. aucun sens en grec, devient «fils de Dieu» et le terme Sa résurrection était célébrée chaque année. (Vermaseren M., «messie», traduit en grec, est «Christos» et devient un nom Mithra, ce dieu mystérieux, Éditions Seguoia, Paris-Bruxelles,

que les Épîtres apostoliques utilisent sans gêne la philosophie Osiris dieu mourrant ressuscité des morts, tandis que la déesse stoïcienne d'inspiration greco-romaine, au point de plagier mot Isis inspira grecs, romains et chrétiens au point où l'iconographie et certains traits mythologiques de la Vierge Marie seront empruntés à la déesse.

> l'apologète Justin, dans ses Apologies augustiennes, en arriva à la conclusion que le «Dieu des philosophes» est identique au

constitue qu'une forme particulière des traditions antiques où langage religieux familier aux Grecs en y intégrant nombre de abondent déjà nombres de messies quérisseurs, prophètes, mythes et rituels païens. La résurrection des corps, insensée mis à mort pour renaître après et acquérir encore plus de pour les grecs pour qui seule l'immortalité de l'âme compte, puissance. Spirituellement, le plus important fût l'expansion du force Paul à moderniser la christologie primitive. Dorénavant, le culte iranien de Mithra qui perdura jusqu'au christianisme qui chrétien cherchera à se dépouiller de l'homme charnel pour devenir purement spirituel : à nouveau comme en Mésopotamie, corps et âme deviennent dualité où le corps fait Mithra est assimilé au mythe du Sauveur, sa naissance d'une obstacle. S'inspirant des mythologies olympiennes, Jésus le vierge comme Bouddha né de sa mère, la reine Maya, restée sauveur est descendu du ciel (virginité de Marie) sur terre pour vierge, est annoncé par une comète et marque l'origine du le bénéfice des hommes et y retourne après avoir accompli sa devoir messianique. Considéré comme un grand professeur et mission. De plus en plus, Paul s'écarte de la théologie juive et grâce à l'écriture grec pénétra aussi le monde romain.

Mais les premiers «penseurs» du christianisme se retrouvèrent chrétiens et le judaïsme, entre la paix universelle et la guerre vite confrontés à un dilemme de taille. Non seulement la sainte. Car pour les Juifs, le vrai messie est celui qui gagnera légende qu'un Dieu devienne homme né d'une vierge, opère la guerre sainte nécessaire à la délivrance nationale du peuple des miracles, meurt et ressuscite est déjà connu et ressemble élu, ensuite celle de l'humanité suivra tandis que pour les étrangement à d'autres mythes antiques mais pour la plupart chrétiens, l'amour, la justice, la miséricorde sont les hautes des grecs, cette histoire chrétienne comme les autres païennes valeurs morales sur lesquelles repose la paix universelle. Le sont tout simplement irrationnelles. Que faire pour départager dieu des chrétiens vient adoucir la Yahvé primitif des juifs, un la Révélation du mythe?

mythes populaires qu'il est difficile d'en reconnaître les points donc associée à l'anima qui a pour fonction de temporiser les de divergence sauf si l'on déclare l'une plus vraie que les pulsions destructrices de l'animus, la guerre). Le concept de autres. Les Apologistes s'empressèrent de déclarer que les paix est foncièrement chrétien, pas vraiment! mythes provenaient de l'imaginaire, étaient des rêveries archaïques tandis que les enseignements du Christ Même si l'Antiquité est traversé de dieux barbares, de rois s'inscrivaient dans l'histoire humaine. L'historicité, voilà la cruels et spoliateurs et ministres du culte associés à des solution. Les mythes devenaient vraies parce qu'ils étaient théologies despotiques, plusieurs tentatives d'enseignement actualisés à travers la personne historique du Christ. Avant basé sur de hautes valeurs morales quoique minoritaires furent Jésus, les mythes étaient faux, ils sont devenus vrais parce que mise de l'avant par des souverains éclairés. Ainsi, vers 2 450 Jésus les a incarnés en réalités historiques. C'est ainsi toute ans avant Jésus-Christ dans l'Égypte antique, le vizir Ptah l'histoire de l'humanité, de tous les hommes et ethnies Hotep est considéré comme le premier sage de la civilisation confondus qui convergeaient vers l'Incarnation du Christ. On dont les écrits nous soient parvenus. Son traité d'éthique comprendra que les Juifs en furent offusqués, les chrétiens affirment des valeurs morales « qui furent de tous les temps venaient de créer leur propre «histoire sainte» de beaucoup légués de père en fils et transmises de génération en supérieure parce que universelle à celle des Juifs restée tribale génération » conforment à la raison faisant appel au bon sens ou nationale.

Le fossé entre pensée chrétienne et juive se creusa davantage dieux et se manifestent plutôt comme sagesse universelle lorsque les chrétiens restés à Jérusalem refusent de s'engager basée sur l'expérience humaine. dans la guerre sainte d'Israël contre l'empire romain. La signification du refus n'échappe pas aux Juifs : les chrétiens Par contre, le code d'Amenemope (- 1 100) représente refusent de participer au destin national d'Israël. Le refus de l'époque où la religion supplantant le bon sens civique des participer à l'insurrection armée entraînera finalement la citoyens comme morale s'empare de la vie de l'individu et de la destruction de Jérusalem en l'an 70 de notre ère.

L'événement marque définitivement la rupture entre les dieu guerrier, sanguinaire, adepte inconditionné de la loi du Talion. Mais le fait le plus significatif est que guerre et paix En effet, l'histoire du Christ est tellement apparentés aux appartiennent dorénavant à l'univers du sacré. (la paix sera

> et à l'évidence. Ces valeurs que les ancêtres nous avaient léqués sont affirmées sans qu'aucune allusion ne soit faite aux

> société puisque la décadence était déjà dans l'âme des

Canada, 1991)

des chrétiens deviendra l'Histoire sainte du christianisme où signe d'un mangue d'amour évident. l'homme apprend à pratiquer sa liberté et à se sanctifier, en par Mithra où la substance divine remplace la symbolique de l'âme vers sa patrie céleste. archaïque de la moelle des os, la messe remplaçant les rites sacrifices de la préhistoire. On assiste à une homologation des : le manichéisme. rites anciens mais, paradoxalement, tous les mythes reliés à la nature, comme la fertilité et la sexualité, sont eux exclus et Mani, un mage perse, vers 125 après J.C., réinterpréta tous les christianisme.

## «L'âme est souillée» (Nag Hammadi)

Des prophètes venus des quatre coins de l'Empire, se distinguaient les gnostiques. Pour eux, le monde est le domaine du Mal et la terre est une prison d'où l'âme cherche à

citoyens et de l'Empire. (Rehban Gérard, Histoire de la s'échapper, conformément à la vision des mages persophilosophie par les documents, Éditions Zgharta, Beloeil, mésopotamiens de la chute stellaire des âmes sur terre. Ce monde fut créée par un Dieu mauvais, souvent identifié au Yahvé de l'Ancien Testament, afin de garder l'homme esclave Que le salut de l'homme soit tributaire de dieu devint l'essence : esclave de la matière, du corps et de l'ignorance. D'ailleurs la même de toutes les religions à mystères. Le passé et le devenir mort de Abel provoquée par le rejet de dieu envers Caïn est

somme, à faire l'apprentissage de son métier de Dieu : L'avachissement de l'âme résulte de l'oubli de ses origines l'humanité est sanctifiée. Pour aspirer à cette universalité du célestes. Le mythe fondateur de la pensée gnostique est celui message chrétien, l'Église se doit d'intégrer l'imagerie de l'exil de l'âme perdue dans le labyrinthe terrestre. L'exil, la mythologique du monde païen en vue d'une unification séparation et l'angoisse marquent le destin de l'homme. Pour culturelle entre les peuples. L'arbre de la vie est associée à la les gnostiques, la vie n'est que douleur mais les pleurs, les croix, les eaux des origines sont restituées par le baptême. Il en souffrances sont salutaires s'ils conduisent à la repentance. est ainsi de la liturgie : la cène rappelle les rites des chasseurs Seule la sincère repentance peut toucher le Père paléolithiques, et l'eucharistie s'inspire de la communion initiée miséricordieux qui accorde alors son pardon et permet le retour

d'initiation. Il en est ainsi des fêtes païennes des solstices. On perçoit aisément les influences irano-mésopotamiennes qui d'hiver et d'été avec Noël et la Saint-Jean. La résurrection des ont alimentées les écrits gnostiques. Parallèlement au corps est une idée iranienne, les Rois-Mages d'inspiration gnosticisme, une autre religion axée sur la dualité du Bien et du irano-syrienne, le sacrifice de Jésus en droit ligne avec les Mal métaphysique se propagea à partir de la Perse, Iran actuel

même combattus. Pire, l'acceptation de la vision maléfique du textes sacrés à sa disposition. Il intégra dans sa philosophie monde des Esséniens par les chrétiens ouvre toute grande la bon nombre de conceptions iraniennes, indiennes, judéoporte au prophète Mani, émule de Zarathoustra, qui fut, venu chrétiennes, gnostiques. Appelée manichéisme, cette religion d'Orient, le plus sérieux concurrent théologique du antique compétitionna grandement le christianisme naissant en offrant non seulement une morale mais surtout une science totale, absolue.

> «Puisque le monde est dominé par l'ignorance et gouverné par les Puissances du Mal, le gnostique se découvre complètement aliéné de sa propre culture et en rejette toutes les normes et les institutions. La liberté obtenue par la gnose (connaissance supérieure savante) lui permet de disposer librement de lui-même et d'agir à sa guise. Le gnostique fait par-

tie d'une élite, (érudite) résultat d'une sélection décidée par l'Esprit. Il caché derrière le dieu de la lumière. appartient à la classe des pneumatiques (esprits) ou des «Spirituels», les «Parfaits», les seuls qui seront sauvés. La délivrance ne peut être obtenue que par la gnose, la seule vraie science, celle qui sauve. (...) Mani «explique» les causes de la déchéance humaine en retracant les différents épisodes de la chute et de la captivité de l'âme divine dans la matière.(...) On comprend pourquoi les Manichéens considéraient leur doctrine comme la plus «vraie», c'est-à-dire plus «scientifique» que les autres religions : c'est parce qu'elle expliquait la totalité du réel par une chaîne de causes à effets. (...) Dieu ne s'intéresse pas l'homme en tant que tel mais à l'âme qui est d'origine divine et précède l'apparition de l'espèce humaine.» (Eliade II, p. 362-375)

Autrement dit, seule l'âme mérite d'être sauvée. En cela, il rejoint les vues de Platon concernant le corps, cette «chose insensée». Le corps nous rend esclave de ses désirs et entraîne l'âme dans une chute vertigineuse. L'âme est envoûtée, pervertie par les sortilèges du corps. Seule la purification par la séparation de l'âme du corps peut nous délivrer. Comme on le voit le corps n'est pas l'origine de mal, il est en est la manifestation, le lieu de son accomplissement. Seul un Dieu mauvais a pu créer une entité corporelle si déficiente, véritable prison de l'âme.

Selon le prophète Mani, le roi de la Lumière et le roi des Ténèbres se livrent un combat sans merci pour posséder cet âme. On voit ici l'influence directe de Zarathoustra mais surtout Mani se proclama le Paraclet, le saint-esprit dont Jésus annonca la venue. Les disciples de Mani possédaient une connaissance supérieure transmise par le Christ lui-même à quelques privilégiés. Cette «gnosis», cette connaissance supérieure étant le résultat d'une recherche intérieure se révèle intimement sans l'aide d'aucune Église. Plus encore, le monde est livré au Mal sous l'égide du dieu hébreux Yahvé. Selon Mani, le peuple hébreux est condamné à l'esclavage envers un dieu tyran, sanguinaire, un ogre affamé dévorant ses propres enfants. Pour Mani, Yahvé est un dieu secondaire et méchant, responsable d'une création mauvaise, un diable des ténèbres

Ces spéculations théologiques manichéennes provoquèrent la réaction des Pères de l'Église qui déclarèrent ces positions gnostiques de pures hérésies. Immédiatement, l'Église désigna le prophète Mani comme faux-Christ et faux-apôtre Quant au pouvoir impérial romain, il ne pouvait que contrer la rapide expansion de la religion manichéenne en Iran, en Égypte, en Afrique. L'Empereur les accusa de frayer avec les Perses, ennemis jurés des Romains.

Néanmoins, partout dans la tradition orientale, principalement arabe, Mani connu un immense prestige. En somme, le bien et le mal, le saint et le démon procèdent d'un dieu du bien et d'un dieu du mal. Plus encore, le monde matériel est mauvais et contamine, infecte l'homme lui-même de la même «maladie.» L'homme subie le mal, il ne peut en être responsable. Cette dualité d'un dieu bon et d'un dieu mauvais vient en nette opposition avec le concept chrétien d'un dieu unique et bon. Sauf que la question principale provoquée par l'enseignement de Mani garde toujours son acuité : comment un Dieu bon a-til pu permettre au mal d'exister ? Comment justifier l'existence du mal au sein d'une œuvre de création divine ?

Les Pères de l'Église durent faire preuve de ténacité pour contrecarrer les visées manichéennes. Selon eux, le mal n'a pas de nature, n'est pas matière. Le mal n'est pas une entité, il est un acte de volonté, une action voulue par l'homme capable de liberté, le mal est un mauvais choix conséquemment au péché originel. Le mal n'est dans le monde comme le dit Mani mais dans l'esprit de l'homme, c'est lorsque que la toutepuissance de l'esprit faillit que surgit le mal. L'homme est responsable du mal dans le monde car lui seul à la volonté de lui donner présence. Le mal n'est pas dans la nature, il est dans l'homme pécheur. La thèse manichéenne donnait la responsabilité du mal à un dieu mauvais mais, ce faisant,

l'homme n'était plus libre se contentant de le subir. La thèse chrétienne du péché comme acte de volonté replace la liberté au cœur de la destinée humaine. La possibilité de faire le bien ou le mal est corollaire à la liberté sauf que le mal est un mauvais choix.

Néanmoins, l'importante influence de Mani fut décuplée par le fait que le prophète écrivait ses sermons et prédications réunis sous formes de livres grandement distribués dans tout l'Empire. Le combat théologique livré à Mani est révélateur, en effet, du pouvoir d'attraction que le christianisme primitif a réussi à obtenir au détriment des autres religions concurrentes. En effet, la religion de Mani est réservée à une élite érudite minoritaire tandis que le christianisme rejoint les pauvres majoritaires. Il reviendra à Friedrich Engels dans *Sur la religion*, d'avoir bien cerné les conditions socio-économiques qui prévalaient à l'époque de l'empereur Constantin et leurs incidences sur le climat psychologique de la société romaine.

Dans toutes les provinces de l'empire, les structures anciennes de castes furent abolies sauf l'esclavage, les dieux païens détruits, et un dur impôt exigé par le trésor impérial qui pesa lourd sur les épaules de la population. Car n'oublions pas que ce fut un règle d'or que de condamner à mort de riches Romains pour confisquer leur fortune. Si bien que vis à vis l'empereur, les hommes libres étaient presque aussi dépourvus de droits que les esclaves vis à vis leurs maîtres. Soutenu par une armée «prospère», l'empereur imposa donc une opinion généralement admise qu'il n'y avait aucune possibilité de sortir de cette situation de privation générale de droits, «c'est l'asservissement à Rome et le remplacement d'hommes libres et fiers de l'être par des sujets résignés et des gueux égoïstes.» Et Engels de conclure :

«Telle était la situation matérielle et morale. Le présent insupportable, l'avenir, si possible, encore plus menaçant. Pas d'issue. Désespérer ou se

réfugier dans la plus vulgaire jouissance, chez ceux-là du moins qui pouvaient se le permettre, et c'était une petite minorité. Sinon, il ne restait d'autres recours que la soumission veule à l'inévitable. Mais dans toutes les classes devaient se trouver un certain nombre de gens qui, désespérant d'une délivrance matérielle, cherchaient en compensation une délivrance spirituelle, une consolation sur le plan de la conscience qui pût les préserver du désespoir total (...) C'est dans cette situation de désagrégation universelle, économique, intellectuelle et morale que le christianisme fit son apparition.» (F. Engels, Bruno Bauer et le christianisme primitif, in Sur la religion, Éditions sociales, Paris, 1968, p.199)

Pour combattre le livre manichéen, les Pères de l'Église comprirent peu à peu l'importance de l'image et surtout sa grande accessibilité auprès des peuples majoritairement illettré. C'est ainsi que l'Église romaine mis au point probablement la première stratégie de communication par l'image, la première publicité de masse.

C'est dans l'image (ouroboros) du Christ que s'amalgament tous les archétypes, les mythes, les symboles, les légendes, les lois cycliques de l'évolution de la nature et des hommes (animus) et des femmes (anima), des origines à nos jours. L'ouroboros païen du «serpent qui se mord la queue» se métamorphose dans l'art chrétien en deux poissons qui eux aussi forment un cercle, un ovale symbolisant l'union de la vie terrestre, matérielle figurée par les poissons et le monde spirituel figuré par la géométrie du cercle.

« Le poisson est associé à la naissance ou à la restauration cyclique. Il est à la fois Sauveur et instrument de la Révélation. (...) Par ailleurs, le poisson est encore symbole de vie et de fécondité, en raison de sa prodigieuse faculté de reproduction et du nombre infini de ses oeufs. (...) La symbolique du poisson s'est étendue au Christianisme, avec un certain nombre d'applications qui lui sont propres (...) Le poisson a inspiré une riche iconographie chez les artistes chrétiens : s'il porte un vaisseau d'or sur son dos, il symbolise le Christ et son église; s'il porte une corbeille de pain, il représente l'Eucharistie; aux Catacombes, il est l'image du Christ. (...) Enfin, comme le poisson vit dans l'eau, on poursuivra parfois le

symbolisme en y voyant une allusion au baptême » (J. Chevalier, A. chrétiens de vivre leur foi discrètement et relativement à l'abri. Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, Robert Laffont/Jupiter, Paris, 1982, p. 773-774)

Aparté : Son nom grec ikhthus pour «poisson» serait un acronyme de lésus Khristos Théos Huios Sotèr, c'est à dire «Jésus Christ, fils de Dieu, Sauveur». Les premiers Pères de l'Église désignaient d'ailleurs les croyants du nom latin de pisciculi (petits poissons).

C'est dans les Catacombes de Rome qu'est né l'art chrétien d'Occident. C'est là que, pendant trois siècles, les disciples du christianisme primitif ont commencé à dessiner, peindre et sculpter de petites images religieuses dans les galeries souterraines, obscures et étroites qui s'étendaient sur des spécifiques. kilomètres.

Depuis longtemps, voilà quelques cinq mille ans, les cavernes et grottes ont servi de tombes et de lieux réservés aux cérémonials des morts. Les premiers chrétiens trouvèrent, dans le réseau des caveaux funéraires, l'endroit idéal pour exprimer «la révolte de l'homme intérieur contre l'homme extérieur», ce dernier croulant sous le matérialisme, la surabondances des biens et des plaisirs qu'ils avaient monopolisés pour eux-mêmes. Fuyant les persécutions, le tumulte et la violence de la société romaine, de petites communautés d'hommes et de femmes s'y retirèrent pour instaurer un nouveau mode de vie, voué au salut de leur âme.

«Leurs ennuis ne surgissent pas du fait qu'ils croient en Jésus-Christ, mais plutôt de leur rejet des autres dieux. En 250, l'empereur Dèce proclame un édit obligeant tous les citoyens de l'Empire à sacrifier aux dieux. On aurait tort de penser que cette initiative a été conçue comme mesure persécutrice. Elle vise plutôt à favoriser l'unité d'une entité politique composée d'une foule très bigarrée de peuples. Sacrifier tous aux mêmes dieux, rendre tous le même culte à la personne de l'empereur. voilà, aux yeux de Dèce et de ses conseillers, un moyen de renforcer l'unité de l'Empire. Mais cet édit, on le comprend, ne permet plus aux

Dorénavant, le seul fait d'être chrétien constitue un crime contre l'État, puisqu'il empêche d'obéir à l'ordre impérial en sacrifiant à l'empereur et aux dieux de Rome». (Marie Gratton, Dessine-moi le mystère, Édition Fides, Montréal, 2002, p.25)

Avec la conversion au IV siècle de l'empereur Constantin au christianisme, s'amorce la dualité du pouvoir temporel versus le spirituel; le temporel relevant des biens matériels et terrestres comme les terres, les maisons, les richesses mais aussi le gouvernement des hommes, l'économie, l'ordre. Cette affirmation de deux pouvoirs distincts est placé sous l'autorité de Dieu. D'un côté, nous retrouvons la papauté, de l'autre l'empereur, chacun exercant séparément des pouvoirs

Mais auparavant tentons de découvrir les motifs de cette conversion impériale assez inusitée. Premièrement, Constantin est un guerrier sanguinaire, «un doigt facilement sur la gâchette» si l'on peut dire. Pourtant il mit fin aux persécutions des chrétiens. Pourquoi?

Parce qu'en plus de ne pas respecter les dieux romains, les chrétiens osèrent défier directement les fondements mêmes de l'empire en refusant de servir dans l'administration et dans l'armée. Les premiers chrétiens étaient de vilains anarchistes, des objecteurs de conscience. Or plus, les rangs des chrétiens grossissaient, plus il manquait de fonctionnaires et de soldats, on a dû même engagé des «barbares.» Le christianisme se dévoilait de plus en plus comme une «puissance de subversion politique», « une remise en question non pas d'un pouvoir mais de tout pouvoir.» (Ellul) La conversion de Constantin se voulait donc une tentative de récupération politique d'un processus subversif déstabilisant l'empire.

Ainsi le christianisme est propulsée comme religion d'État accédant au même statut politique que le judaïsme pour Israël. romain.

Pour Constantin et ses successeurs, il est maintenant clair que l'hégémonie romaine doit être accompagnée d'une théologie associée à un Dieu impérial tout aussi hégémonique. L'empire romain est si vaste que l'empereur est obligé de le diviser en différentes provinces. Or l'unité politique de l'empire est une obsession. Le monothéisme chrétien se révèle une bénédiction, une véritable aubaine idéologique permettant d'unifier l'empire sous la force du dieu unique. La religion du Christ devint un concept d'unité socio-politique de première importance qui transitera à travers les siècles, pensons à intégristes monothéistes. On croit généralement que le choix aux lois de la nature, l'homme préféra lier sa liberté aux de Constantin n'a servi qu'à constituer le pouvoir temporel des rendre maîtres de ce petit royaume Italien dont les limites ont conscience humaine où se manifesta la certitude que Dieu varié suivant les temps et que le Saint-Siège vient enfin de acte célèbre furent autres et bien plus considérables. Il posa les occidentale. premières assises de la monarchie universelle, un rêve que beaucoup de Papes firent tout éveillés et s'épuisèrent en vains efforts pour le réaliser. Le Christianisme, après avoir été un symbole d'affranchissement, devînt une des formes de la servitude

Le retour du diable

Malgré leur unité transcendantale, une seule se distingue en décrivant la Révélation sous la forme de l'Incarnation de Dieu dans l'homme, c'est la religion de l'Occident : le christianisme.

L'évolution du christianisme doit être regarder parallèlement à

Mais l'abandon du message subversif du Christ par son Église, son intégration dans la civilisation. Cette spiritualité aura des le passage radicale de la subversion à la perversion, est le prix répercussions inouïes sur la civilisation occidentale car, cette à payer pour s'arroger le titre de religion d'État de l'Empire Révélation de l'Incarnation inhérente au christianisme deviendra le point central de notre culture, la pierre d'assisemême de la modernité. (Mumford, 1953)

> "Si la crovance en Dieu existe dans toutes les civilisations, l'Occident est le seul lieu au monde où l'on croit en son incarnation, c'est à dire où l'on a jeté un pont insensé, impensable, prométhéen au-dessus de l'infranchissable, sous la forme d'une hominisation de Dieu, avec, comme résultante logique, la divinisation de l'homme." Jacques Julliard, Jésus, César et nous, Le Nouvel Observateur, 26 décembre 96

Dans son combat contre les mythes païens, le christianisme affirma le caractère absolu de la personnalité humaine sur la création. Face aux puissances de la Nature, l'homme opposa l'idéologie du Saint-Empire jusqu'à aujourd'hui, pensons aux sa liberté de se considérer «propriété divine». Entre l'esclavage commandements divins. En dépouillant les dieux anciens de Papes dans le sens le plus restreint du mot, c'est-à-dire à les leur attributs, un sentiment de liberté sans précédent envahit la avait fait la terre pour l'homme qui croit en lui. Cette certitude perdre, après tant de vicissitudes. Le but et la portée de cet de l'homme-dieu sera le talon d'Achille de la modernité

> Un drame humain sans précédent s'est joué dans la Révélation christique. Jésus ne nous parle pas de libération prochaine mais de libération accomplie comme résultat de son sacrifice, tel est le sens de la parole inédite du «Tout est maintenant accomplie.» L'homme est libéré, radicalement libre.

> «Mais cette liberté était rigoureusement intolérable dans la plénitude de ses conséquences, psychologiquement insupportable, socialement effrayante de risques et politiquement insultante pour tout pouvoir. Ce n'était pas possible. Du haut en bas de l'échelle sociale et quelle que soit la culture, ce n'était pas possible d'assumer cette liberté, d'en accepter les conséquences : c'est cette impossibilité fondamentale, ce refus de tous les hommes, unanimement, qui a produit le rejet de la liberté chrétienne.»

(Ellul, La subversion du Christianisme, p.55)

désobéissance, élève sa conscience au rang de la liberté suprême, pour aussitôt retomber dans un désarroi complet lorsqu'il découvre avec effroi qu'il est incapable d'en assumer les responsabilités. La liberté se retourna alors contre ellemême, le mal advint. Malgré son péché, l'homme n'est pas essentiellement corrompu, au contraire la Bible démontre que le bien ou le mal n'est possible que sur la base d'un choix qui est spécifiquement humain. L'homme peut aussi choisir le bien et souvent le fait.

En empêchant, Adam et Ève de manger de l'arbre de la vie assurant l'immortalité, Dieu met fin au processus de déification amorcé par la phrase illusoire du serpent «Vous serez comme des dieux.» Dorénavant, ils succomberont à la maladie, à la à lui ce paradoxe ironique que «ce soit à partir du moment où l'humain se croit assuré de vivre comme un dieu, qu'il lui faille mourir comme un animal.» Le destin de l'homme «libre» devint incertain, sa connaissance fragmentaire. En recherche de certitude, l'homme est confronté au choix de s'identifier envers des absolus qui l'aident et d'autres qui nuisent à son développement. Ainsi se présenta à son esprit l'idole de la démesure puissance qu'il transféra à sa famille, son ethnie, sa nation, puis à sa religion. Ce choix l'entraîne dans le mal.

Ce qui distingue le christianisme naissant de ses concurrents Vers la fin du IV siècle, commence une vague de terreur et de l'autre. Satan est vaincu et doit disparaître de la théologie chrétienne; telle est la position défendue par Athanase contre l'empereur Constantin.

Cette position d'Athanase, patriarche d'Alexandrie, Père de Nouvelle éclairage donc sur la Genèse. Adam, par sa l'Église grecque respectueuse de l'enseignement de Jésus, contrevient grandement aux visées hégémoniques de l'Empire et du christianisme romain. Athanase est mis en disgrâce et Constantin qui s'est arrogé le droit de trancher dans les débats théologiques, le bannira des réunions ecclésiastiques. Il est évident que pour le pouvoir politique et religieux l'existence de Satan est indispensable à la progression de la foi et à la stabilité politique de l'Empire.

#### Le retour de Satan

Il est urgent de faire entrer à nouveau le Diable dans la danse. Et c'est le Père de l'Église Clément d'Alexandrie, qui le premier, ouvrit le bal macabre. Il jette l'anathème sur les dieux des autres religions : «La parole prophétique est que tous les dieux vieillesse et à la mort. L'exégète André LaCocque en tira quant des nations sont des images de démons.» Il s'agit d'une véritable déclaration de guerre, d'une machination infernale contre Zeus, Jupiter, Baal, Mazda, Mithra et contre toutes les population concernées vouées, comme il s'en dit, à l'interdit. L'intransigeance des Zélotes refait surface mais cette fois-ci cautionner par le pouvoir ecclésiastique. La terreur, à nouveau, annonce l'imminence de l'Apocalypse et du salut mais contrairement aux temps des premiers Zélotes, la terreur promulguée par l'Église est synonyme de terrorisme d'État ; l'impérialisme mystique copie l'impérialisme politique.

est la notion de Rédemption de la Faute originelle. Jésus a destruction organisée. Les invasions barbares en bouleversant empêché l'humanité de sombrer dans les griffes de Satan. tout l'Empire, vinrent lui confier un rôle inattendu. L'Église Maintenant libérée, l'humanité est affranchie du Diable, grandit au milieu des ruines générales, parce que seule elle dorénavant seul l'homme et son Dieu restent en présence l'un conservait son organisation au milieu de la déroute des institutions civiles, et les Papes entrevirent très-bien qu'ils pourraient, avec un peu d'adresse, se créer au milieu de cette marée montante d'invasions une sorte de refuge salvateur

combattant le mal.

détruites comme celles de Aufidus Bassis, Cluvius Rufus, Fabius Rusticus, Porphyre, Sénèque le Rhéteur, Servilius Parmi ces textes de grandes érudition, l'œuvre de l'astronome Nonianus.

philosophes étaient publiquement lynchés. C'est une attaque impures et donc rejetées. en règle contre toute la culture autre que chrétienne qui de brûler tous les livres antichrétiens surtout gnostiques.

d'Alexandrie, par ailleurs fille de Théon d'Alexandrie, directeur de la bibliothèque, est tuée et la bibliothèque mise en pièces Les empereurs Théodose II en Orient, Valentinien III en par une foule de moines chrétiens inspirés par Cyrille, Occident jettent les bases légales génératrices des mesures patriarche d'Alexandrie, que l'Église canonisera. Son qui nous ont privés de la presque totalité des auteurs anciens. assassinat marque un tournant : Après sa mort, de nombreux Ils légalisent le totalitarisme chrétien: les païens perdent leurs chercheurs et philosophes quittent Alexandrie pour l'Inde et la droits civiques. Il est légal de détruire les temples païens. La Perse, et Alexandrie cesse d'être le grand centre de lutte contre les hérésies est encouragée. Une censure l'enseignement et de la science du monde antique. Désormais, impitoyable exercée par les moines sur les manuscrits qui a la science régressera en Occident, et ne retrouvera un niveau duré presque mille ans. Les manuscrits, pour nous parvenir ont comparable à celui de l'Alexandrie antique qu'à l'aube de la dû franchir une barrière juridique doublée d'une censure révolution industrielle. Les travaux de l'école d'Alexandrie ecclésiastique. L'analyse des textes qui nous sont parvenus concernant les mathématiques, la physique et l'astronomie montre que la censure s'est exercée pour éliminer tout ce qui seront préservés, en partie, par les Arabes, les Perses, les allait à l'encontre de l'orthodoxie post-constantinienne. Les Indiens et aussi en Chine. L'Occident, pour sa part, plonge textes ont été remaniés, interpolés ou expurgés. Les œuvres dans l'obscurantisme et ne commencera à en sortir que plus des historiens romains de l'époque, compromettantes, sont d'un millénaire plus tard. ("Encyclopædia Universalis", Enrico Riboni)

Claude Ptolomée dont le fameux Megale Syntaxis ( «Grande Composition» ) d'une richesse considérable est Des hordes de moines sillonnent le territoire de l'Empire romain miraculeusement sauvé de l'obscurantisme par les savants et se livrent à la ruine des temples et des idoles païennes avec arabes qui le traduiront sous le nom de *Almageste*, un chef une férocité telle qu'elle se propagera jusqu'à nous et qu'on d'œuvre d'analyse scientifique et une synthèse de toute appellera le terrorisme religieux. Contrairement aux Zélotes qui l'astronomie antique. Ptolémée aura révolutionné la vision se battaient contre les visée politiques et hégémoniques de qu'ont eu les hommes du monde pendant pas moins de 1 500 l'Empire romain, les moines, fort du protectorat romain, se ans! Cet astronome grec a établi un système ordonné de notre livrèrent à un carnage qui avait aucun autre but que celui Univers, alors réduit au système solaire, basé sur le d'anéantir la religion païenne et de dénier aux infidèles le droit géocentrisme. Pourtant, avant Ptolémée déjà, Aristarque (-310 d'avoir des convictions religieuses autres que le christianisme. / -230) avait supposé que la Terre tournait sur elle-même et Plus encore, des mathématiciens, des astronomes, des autour du Soleil, mais ses idées furent considérées comme

atteignit son paroxysme lorsque Théosophe II ordonna en 448 Dans la vieille Antiquité, les astronomes croyaient qu'on pouvait lire la destinée des hommes dans les astres. l'observation du ciel était d'ailleurs réservée aux prêtres, qui Hypathie, la dernière grande mathématicienne de l'école étaient alors considérés comme des fonctionnaires chargé surnaturel dans l'interprétation des phénomènes célestes. s'opposer à la constitution d'un royaume concurrent de l'Église. Ptolémée partait du principe que le cercle était le fondement de l'univers car il était une figure parfaite et divine. L'univers est Par ce génocide religieux, le christianisme adopte finalement la alors une série de sphères s'imbriguant les unes dans les stratégie guerrière de l'Ancien Testament, et de ce fait, renie le autres. En effet, il établit une théorie du mouvement des message messianique et pacifiste du Christ. Car n'oublions pas planètes, de la lune et du soleil basée sur diverses tables de que Jésus contrairement à la Torah parle de Dieu comme le calculs (les Tables faciles). Ces tables de calculs serviront Père de tous, celui qui donne la vie sans distinguer entre les ensuite de base de données à la composition de plus grand élus et les exclus, les purs et les impurs. Il en est ainsi terminé traité d'astrologie de l'Antiquité : la *Tetrabible* de Ptolémée.

Mais la mythologie étant encore trop ancrée dans la culture, la de l'exterminer. science s'effondre dans des guerelles mystigues des adeptes. ceci ajouté au rejet du monde chrétien qui était hostile à ce savoir païen. Les idées scientifiques du savoir grec sombrent dans la confusion la plus totale, engendrant une décadence de la science grecque toute entière ... Rome, qui domina alors le monde, ne s'intéressa pas aux mathématiques dans un contexte scientifique, autre que militaire. Heureusement, les manuscrits des savants grecs seront conservés et recopiés par des moines dès le VIème siècle, ainsi que par les astronomes arabes qui recueilleront l'héritage du monde grecque. L'apport des savants grecs n'est donc pas perdu.

Le massacre des païens, leur déportation, la confiscation de leurs biens visaient simplement à établir l'hégémonie du christianisme sur l'Empire et ainsi accomplir la vengeance des humiliations passées. Tout ceci démontre, encore une fois et ce depuis la Mésopotamie en passant par l'Iran et la Palestine, que le despotisme politique inhérent aux concepts religieux a sérieusement contaminé le christianisme européen naissant. Cette contamination, cette recherche des puissances

d'annoncer après examen du ciel les évènements intéressant temporels que sont la richesse et le pouvoir hégémonique l'état. Il fallut attendre le VIème siècle avant J.C. et l'apport des donnera naissance, véritable trahison du message christique, à savants grecs, dont faisait partie Ptolémée, pour que s'instaure la théologie de la domination universelle comme système de enfin une rationalité scientifique, basée sur des observations l'Unité totale. La politique des Papes, ceux des temps précises et rigoureuses, écartant magie, astrologie et modernes comme ceux du Moven-Age, a toujours été de

> des privilèges d'un peuple élu auquel Dieu donne la victoire contre tout peuple qui ne le suit pas, en donnant l'ordre même

> «Un dieu sans empire : voilà ce qui sépare le Dieu chrétien du Dieu terrible d'Israël, tout à la victoire de ses fidèles, ou du Dieu de Mahomet et du devoir qu'il fait aux vrais croyants d'élargir par les armes le règne de la vrai foi.» (Gauchet Marcel, Le désenchantement du monde, Éditions Gallimard, Paris, 1985, p.125)

> Le Dieu-Père de Jésus n'est sûrement pas le Yahvé des Juifs, le dieu des armées et des massacres, ni le Allah des musulmans qui prône la division du monde entre purs et impurs.

> Comment ce Dieu sanglant et tribal peut-il être assimilé au Père de Jésus qui nous recommande «de nous aimer les uns et les autres»? Comment un homme comme Jésus qui a transgressé tous les interdits de la Torah, qui a refusé ce Dieu de puissance en refusant d'être identifié comme roi des Juifs, qui a refusé la croyance en un peuple élu, prophétisant plutôt que seul l'homme et la femme sont universellement élus sans distinction de race, qui a affirmé que le seul sanctuaire de Dieu est le coeur de l'homme et surtout qui a affirmé que son Royaume

n'est pas de ce monde, comment Jésus donc peut-il être la suite, la pénétration de la force culturelle de la Grèce assimilé à une théologie de la domination issue de l'Ancien classique, qui n'a jamais hésité à sculpter la figure des déesses Testament alors qu'il nous proposa le contraire soit une et des dieux, a favorisé l'éclosion de l'art chrétien. théologie de libération, bref qui a trahi Jésus ? Si non sa propre Église.

continuité historique entre l'Ancien et le Nouveau Testament.

Accédant au pouvoir, à la puissance, les chrétiens, comme les mais surtout, l'image devint symbole abstrait traduisant la vérité Romains, envers eux auparavant, se livrent à la persécution, du dogme spiritualiste où l'âme chrétienne doit se délivrer des Une vague de violences déferlent sur l'empire. Les maison des liens terrestres : le corps fait obstacle. païens sont ouvertes de force et les idoles détruites partout, en Égypte, en Grèce, en Syrie, en Iran, en Palestine. Suivant le Cet art chrétien primitif est bien un art de graffiti : les premiers modèle politique de la construction de l'empire romain, les «taggeurs» antiques qui traçaient, en quelques traits sur les évêgues chrétiens réhabilitent la Guerre Sainte, d'inspiration parois des tombeaux, les signes et formes symboliques judéo-essénienne, seule capable d'apporter la paix universelle associés aux mystères de Jésus : la colombe, le poisson, professée par le Christ sauveur.

Car de partout affluent les prétendants au trône de la religion Rédemption confère à l'art chrétien naissant des airs d'État, pensons au mithraïsme, au manichéisme et gnosticisme d'ésotérisme païen. qui sous plusieurs aspects ressemblent au christianisme. De plus, le judaïsme est toujours vivace, attrayant et plusieurs s'y convertissent. Alors comment le christianisme a réussi dominer reconnaissant la religion chrétienne, l'art chrétien quitte les le monde romain?

Au début, les chrétiens poursuivirent la tradition juive qui interdisait la représentation de tout vivant, homme ou animal. Le chrétien primitif avait une véritable aversion de l'art et des images païennes qui ont si bien servies le culte des idoles. Par

Car, l'art chrétien avait néanmoins besoin du langage de la forme, du parlar visible comme dirait Dante, le seul capable de Devenue religion officielle de l'Empire, l'Église connaît enfin les rejoindre l'esprit des masses illettrées et combattre le ioies temporelles de sa nouvelle puissance qu'elle se devra de gnosticisme et le manichéisme naissant. Ce n'étaient pas des protéger. Jésus qui est contre tout pouvoir terrestre ne peut artistes mais de fervents «soldats du Christ» qui usaient de servir de caution à une Église de plus en plus hégémonique, tous les stratagèmes pour éduquer les Romains et faire matérialiste. Car la mutation radicale de la conception de Dieu, pénétrer les préceptes christiques dans l'Empire. Toutes de l'homme, de sa communauté est incompatible avec le références à la vie temporelle furent éliminées : la ligne pouvoir sauf si, subterfuge oblige, on réussit à rétablir une d'horizon disparaît, la nature y est maltraitée, tout l'esthétisme corporel de la Grèce classique est réduite au seul portrait austère qui renie l'expression du mouvement allié de la vie:

> l'ancre, l'agneau, la vigne. Cette passion des cryptogrammes pour figurer le Christ, sa Passion, l'Eucharistie et la

> Lorsque l'Empereur Constantin, en 313, signe l'édit catacombes et les fidèles se livrent alors à la sculpture et l'architecture, deux arts qu'ils ne pouvaient presque pas exercer auparavant dans les ténèbres des catacombes. La conversion de l'empereur propulsa, originellement une secte minoritaire, en mouvement de masse qui touche toutes les classes sociales de la société romaine dont l'élite politique et

les riches commerçants et propriétaires terriens. Les donations en espèces sonnantes affluent et l'Église naissante doit alors faire face à ce Mammon biblique que Jésus récuse. Au départ, l'argent aide les pauvres, les malades, permet de faire des bonnes œuvres. Mais l'argent s'accumule au point où l'Église peut se permettre de le dépenser dans les causes missionnaires et soutenir une hiérarchie, de prêtres, curés et évêques. L'argent est bon puisqu'il sert l'évangélisation.

Au sortir de la clandestinité, maintenant proclamé religion officielle de l'empire romain, le christianisme se devait de célébrer sa victoire de manière tangible par l'édification de lieux du culte à l'image de leur nouveau statut impérial; l'art chrétien primitif des graffitis cède le pas à l'art chrétien impérial appelé : l'art triomphal. On investit grandement dans la construction de nouveaux lieux de culte, dans la peinture ornementale et la sculpture de monuments commémoratifs.

Maintenant libres de prier et de proclamer leur foi, les architectes firent sortir de la noirceur souterraine des églises éclatantes sous le soleil où les fidèles pouvaient se rassembler en grand nombre et chanter les louanges de Dieu. C'est un lieu de réunion, de tribunal et de marché ouvert.

Au début du IV siècle, l'Église, devenue institution obnubilée par sa récente richesse, fit édifier les magnifiques basiliques de Saint Pierre et de Saint Paul-hors-les-murs. Ce sont de vastes édifices somptueux qui se composent d'une salle couverte d'une toiture en charpente, portée par des colonnes qui la divisent en plusieurs nefs. La décoration intérieure, le plus souvent dans l'abside, représente, soit en peinture, soit en sculpture, soit en mosaïque, le Christ, les apôtres, des saints et des martyrs.

«Symbole de l'âme chrétienne, qui doit être toute entière tournée vers la vie intérieure, la basilique construite en briques, n'offre à l'extérieur qu'une bâtisse sans ornement. À l'intérieur, au contraire, tout un luxe de décor y

est prodigué pour donner aux fidèles l'impression d'un lieu surnaturel». (Germain Bazin, Histoire de l'art, Édition Garamond, Paris, 1953, p.102)

Le chrétien primitif respectait toujours l'interdit biblique de la représentation; Dieu est indescriptible et toute image ne peut être que mensongère. D'ailleurs le vrai Dieu de l'Écriture s'écrit en consonne imprononçable "Yhwh", ce tétragramme ne se regarde pas contrairement à la beauté calligraphique du Allah musulman. Le Dieu de l'Ancien Testament fait l'homme à son image mais lui interdit de les façonner. (Exode, 20, 4). Selon Ellul, «la Bible place la Parole comme seule relation possible avec Dieu.»

On voit tranquillement se mettre en place trois différents codes de communication :

- 1) la Parole divine sur laquelle repose le judaïsme,
- 2) l'image peinte ou sculptée du christianisme,
- 3) l'écriture stylisée, la calligraphie arabe de l'Islam.

La pensée chrétienne, sous l'égide des Pères de l'Église, réintroduira la notion d'objet sacré si combattue par le judaïsme. La bible hébraïque exorcise toutes les puissances spirituelles et mystérieuses du monde. Par contre, on assiste dans les rituels chrétiens à un paganisme renouvelé de l'objet comme pouvoir. Dans le baptême, c'est l'eau qui purifie, dans l'eucharistie, c'est l'hostie comme «corps du Christ» qui agit, ce n'est plus la foi. Exactement comme dans le monde païen antérieur, il y a magie quand l'objet sacré devient force de transformation. Ce détournement vers le christianisme «païen» dont l'icône est manifestement la preuve sera perçu par l'islam comme une régression, une impureté, lui laissant alors tout le champs libre pour se présenter comme la dernière révélation de Dieu demandant aux fidèles de retourner à la pureté. En islam, l'idolâtrie est le premier péché (sourate 4.48, 137 ; sourate 47.34). Ce péché est impardonnable et il s'agit du seul péché qui interdit de se nommer musulman. Contrairement à la : «Tout est écrit».

même du monde. Par l'écriture coranique, l'homme entre en d'or. contact avec le divin et rend visible la Parole de Allah transmise à Mahomet. L'écriture arabe pré-islamique est dépourvu de Or, il faut bien se rappeler que la fabuleuse symbolique de l'orqualités artistiques. Les mots sont formés de lignes brutes lumière traverse toutes les époques et civilisation. Cette tracées par des mouvements irréguliers. Il faudra l'application «lumière minérale» (Inde) appelée «chair des Dieux» (Égypte), des copistes coraniques pour que se développent un rythme, associé à l'immortalité et la connaissance (Chine) sera donc au une élégance stylistique par le mouvement étudié pour qu'enfin cœur de la représentation de Dieu, de Allah, de Bouddha sans la graphie devienne un art de la «belle écriture» digne de la compter les dieux aztèques et Incas de l'Amérique vénération accordée à Allah et à son prophète. Allah n'est pas précolombienne. L'éclat des lettres dorés dans les manuscrits un nom de dieu inventé par Mahomet, car il existe depuis védiques, bouddhistes, musulmans, hébraïques et chrétiens toujours pour le monde arabe pré-islamique un dieu suprême reflète l'illumination de la Parole suprême. appelé al-Lâh, l'«Innommable».

révélée par les écrits arabes.

représentations de Jésus en icônes. Cette querelle des images et devises, devint l'un des attributs essentiels de la puissance divisera le monde chrétien pendant plusieurs siècles. La et de la fortune, bref de ceux qui recherchent avec question fut tranchée au Concile de Nicée en 787 : «N'est plus complaisance le reflet de leur personnalité et des valeurs qu'ils idolâtre celui qui vénère les icônes du Christ, de la Vierge, des incarnent. Anges et des Saints». Le Concile accepta donc ainsi l'influence visuelle greco-byzantine au détriment de la mission salvatrice. Or ces attributs de puissance ne pouvaient passé inaperçu. et de la primauté de la Parole divine sur l'image telles qu'édictées par Moïse dans le Judaïsme.

Parole hébraïque, la pureté réside dans le texte sacré du Coran Pour se distinguer du Coran musulman, les moines introduiront des images pieuses sous formes d'enluminures pour illustrer les textes bibliques. Les enlumineurs, artistes de génie, Cette dernière mutation mérite quelques mots. Pour le esquissaient des chefs d'œuvre à l'aide de poinçon, de plumes musulman, l'écriture est un don de Dieu qui l'aurait enseigné à d'oie, d'encre, de compas, de règles et d'équerre. Leurs Adam. L'écriture est d'origine céleste antérieure à la création travaux se distinguaient par l'exécution de lettrines en feuilles

Le pouvoir de séduction du manuscrit enluminé fut rapidement Vers le VIIIe siècle, seul l'Espagne musulmane résiste à récupéré par les souverains, les princes du sang, grands l'influence chrétienne. Pour combattre l'influence de l'islam, seigneurs et autres membres influents des cours royales. Les Charlemagne crée dans les monastères des scriptorium, des manuscrits de luxe connurent une croissance phénoménale. ateliers d'écriture où des moines lettrés vont élaborer une L'art du livre suscita un engouement certain dans la nouvelle calligraphie chrétienne tout aussi éblouissante que celle bourgeoisie. C'est à qui, du gentilhomme au marchand prospère, reviendrait la palme de l'élégance courtoise et du bon goût. Le manuscrit mondain, plus regardé que lu, Nous devons aux chrétiens byzantins les premières somptueusement décoré de blasons, d'emblèmes héraldiques

> C'est ainsi qu'un certain Vladimir 1<sup>er</sup>, séduit par la culture de l'Église orientale, christianisa, en 998, toute la Russie. Par la suite, la Russie assuma la succession spirituelle de Byzance

ville «la troisième Rome».

rencontre. l'Église, elle, ne l'a pas oublié. Afin de faciliter la récupérer ou interdit par ces derniers. dévotion, l'Église commanda aux artistes des représentations de saints guérisseurs devant lesquels le peuple pourrait Cette alliance entre le pape Jules II et Michel-Ange crée ce que s'agenouiller et demander faveurs divines. Pour tous les maux Milan Kundera, dans son roman L'Immortalité, appellera et tous les malheurs, l'Église mis un saint ou une sainte à qui «l'imagologie», c'est à dire la création d'un système d'idéaux l'on pouvait s'adresser, copie conforme du rôle dévolue qui influence nos comportements, nos opinions politiques, notre antérieurement aux idoles païennes. Telle était alors la fonction foi religieuse et nos goûts esthétiques. Dès maintenant, penser sociale de l'art.

En décidant de construire le Vatican et la basilique Saint-Pierre, Michel-Ange, D'ailleurs cette alliance entre idéologie et le pape Jules II trahissait son désir de récupérer pour la imagologie en 1506 pour la reconstruction du Vatican est à chrétienté le mythe romain plus prestigieux, celui de Rome ville l'image des collusions entre les compagnies de publicités universelle pour la rebaptisé, ville éternelle. Bien plus, il actuelles, des cabinets de relations publiques et nos homme s'agissait de récupérer tout l'héritage des mythes antiques pour d'État. En quelques siècles, tous les personnages bibliques, les intégrer dans les nouveaux héros de l'église chrétienne, tous les événements historiques furent représentés par les Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un prélat de artistes et marguèrent la disparition du naturalisme identifié au l'Église demande à un artiste (Michel-Ange) de poser un acte paganisme comme source d'inspiration. de démiurgie soit celui de refaire l'oeuvre de la création, de la représenter. Or, cette démarche est fondamentale car elle L'imagologie chrétienne ne sert plus uniquement implique que l'artiste est le dépositaire du vrai pouvoir de Dieu. l'évangélisation mais devient un instrument de propagande celui du pouvoir sacré de la création et que le pape n'est que le étatique depuis que l'Église est investie d'un pouvoir politique. gardien de l'oeuvre sacré de l'artiste. Maintenant dépositaire du Ce dernier point est une véritable trahison du message pouvoir suprême, l'artiste devient-il jaloux du créateur au point christique et son refus de tout pouvoir. Le *Nouveau Testament* de s'identifier à lui? Le Dieu peint dans la chapelle Sixtine est- nous enseigne en effet que pendant sa retraite au désert, Satan il Michel-Ange lui-même ? S'est-il mis en scène comme son en profita pour offrir à Jésus de régner sur tous les royaumes contemporain le peintre Dürer qui s'est représenté lui-même de la terre ; tentation qu'il s'empressa de rejeter. Non dans la pose du Christ bénissant de la main droite, geste seulement, l'Église, elle, va accepter mais va aller jusqu'à réservé jusqu'alors à Jésus : le Salvator Mundi.

conquise par les Turcs musulmans et Moscou hébergea les Très tôt, Jules II rappellera Michel-Ange à l'ordre : l'artiste est maîtres de l'iconographie byzantin au point où l'on appela la au service du règne de l'église et l'oeuvre d'art affirme les valeurs du pouvoir, celles qui servent à sa domination. Cette remise à l'ordre de l'artiste se perpétuera tout au long de Si trop souvent, nous oublions que Jésus était aussi l'histoire de l'art : à chaque fois que l'artiste tenta de créer thaumaturge, un guérisseur et que cette qualité lui a valu l'autonomie de l'art, de créer un pouvoir ou contre-pouvoir aussi tellement de reconnaissance qu'il fit accourir les foules à sa puissant que le politique et la religion, il fut immédiatement

> à Dieu et il est fort probable que l'image qui vous vient en tête est celle du vieillard à la barbe blanche tel qu'imaginé par

> fonder un royaume, le Vatican, et corruption totale de l'image de Jésus comme anti-pouvoir, attester la légitimité du pape

comme chef d'État, l'influence de Mahomet sur la chrétienté ne vue d'un bien-être strictement terrestre. Les magiciens, les musulman.

### Mahomet et l'Islam

La péninsule arabique, la plus grande péninsule au monde. Puis vint Mahomet qui comme Moïse pour les Juifs. unira les appelée aussi «l'Arabie heureuse» est une terre de contrastes. différentes tribus arabes en une entité politique puissante et Le noyau arabe initial viendrait d'un croisement entre les théocratique et, comme Jésus pour les chrétiens, chassera les montagnards du sud yéménite, des Bédouins méditerranéens intrus du temple arabe où se trouve la Ka ba, «la pierre noire», du nord et les tribus aryennes védiques de l'Inde. De ce «choc insérée dans une construction carrée érigée par Abraham, des civilisations» naîtront les caravaniers, tribus nomades l'ancêtre commun des arabes, des juifs et des chrétiens. immensément riches, commerçant et régnant sur les sédentaires.

de stations portuaires car le commerce maritime y est fort dicta sa future carrière. développé. Le clan, la famille est le concept de base qui régit tous ces regroupements humains. L'esprit tribal se développe En proclamant « Il n'y a d'autre Dieu que Dieu! », Mahomet par la suite en réunissant toutes les familles qui descendent n'envisageait pas la fondation d'une nouvelle religion. (Dieu, d'un même ancêtre : le «savvid». L'hostilité entre tribus est Yahvé et Allah désigne tous la même entité unique). Il voulait permanente au rythme des lois tribales de la vendetta et de la simplement ramener son peuple à la vénération de Allah qu'il razzia pour tous ceux qui ne respectent leur code d'honneur.

pour des raisons toutes matérielles, richesse, abondance, en livre saint de la religion de l'islam.

peut pas être plus conséquente. Le pape, chef des chrétiens, sorciers, les devins et surtout les poètes-voyants, sorte de imite le prophète arabe comme chef politique du monde prophète d'inspiration chamaniste, proliféraient. Chaque tribu avait son vovant, un narrateur des hauts faits de la tribu. gardien de son histoire et des traditions et qui par ses invectives haranguait l'ennemi.

principales routes de communication du monde antique dues à Le prophète Mahomet (Muhammad SAWS), comme Moïse et leurs positions géographiques et stratégiques à la croisée des Jésus, a su utiliser les événements historiques pour faire civilisations. On y retrouve aussi, à la jonction des différents triompher son message religieux et changer radicalement le carrefours routiers avec les fleuves, les premières civilisations cours même de l'Histoire. Né à la Mecque entre 567 et 572, Mahomet reçut les premières Révélations lors de ses séjours dans le désert vers l'âge de 40 ans. La mission prophétique de Nomades et sédentaires restent cependant réunis par leur tribu Mahomet fut déclenchée à la suite de plusieurs expériences d'origine formant de petits royaumes groupés autour d'oasis ou extatigues, principalement l'apparition de l'Ange Gabriel qui lui

connaissait déjà comme Créateur du ciel et de la terre. L'opposition ne tarde pas à se manifester. Reconnaître la L'unité politique y est absente mais compensée par une forte suprématie de Dieu sur les autres idoles conférait au Prophète identité clanique où toute personne étrangère est a priori la reconnaissance d'une suprématie également politique. De considéré comme ennemi sauf pour des raisons passagères plus, on lui reprochait l'absence de miracle et d'un « livre saint d'intérêt économique. Les arabes pré-islamiques ne croyaient que nous puissions lire ». Pour faire taire ses dénigreurs, pas à une vie après la mort. S'ils adoraient des idoles, c'étaient Mahomet proclama le Coran, qu'il a reçu des mains d'Allah,

Comme pour le judaïsme et le christianisme, l'Islam se voudra mission de Jésus et le caractère inspiré du Nouveau une volonté d'assimiler et d'intégrer les scénarios mythicorituels ancestraux dans une nouvelle synthèse religieuse monothéiste.

À ses débuts l'islam reconnaît l'interdépendance des religions bibliques. Plus d'une fois, il a été révélé à Mahomet qu'il n'était Non seulement, le Coran est d'origine judéo-chrétienne mais il pas venu fonder une religion nouvelle mais restaurer et renferme en son sein l'influence de toutes les grandes propager en langue arabe la religion d'Abraham, de Moïse et traditions religieuses de l'Antiquité qui ont traversé les siècles à de Jésus.

précédé ». (Coran, XLI, 43)

« Sur les pas d'autres prophètes, nous avons envoyé Jésus, fils de Marie, pour confirmer le Pentateuque (Torah); Nous lui avons donné l'Évangile, qui contient aussi la direction et l'avertissement pour ceux qui craignent Dieu » (Coran V, 50) (Pentateugue = la torah, la loi du Judaïsme)

« Certes, le Messie Jésus, fils de Marie est l'Apôtre de Dieu et Sa Parole qu'il a mise en Marie. IL est un Esprit provenant de Lui, Croyez donc en Dieu et en Ses Apôtres » Coran, IV, 169)

« Dieu a institué une religion qu'IL avait établie pour Noé. C'est celle que nous t'avons révélée et que nous avons établi pour Abraham, pour Moïse et pour Jésus en leur disant : Soyez fidèles en religion et ne vous divisez pas en sectes ». (Coran XLII, 11).

L'islam indique donc parfaitement la filiation qu'il faut établir entre les trois religions bibliques. Mais il s'agit d'une filiation hiérarchisée où la Bible et le Nouveau testament sont en quelque sorte la préface à l'ultime Révélation qu'est l'islam Le monothéisme de l'islam complète le christianisme en insistant sur l'universalité de Dieu et non pas sur le dieu jaloux et exclusif des Juifs afin de préserver la race élue et la Terre Promise. Tout comme le christianisme, Dieu y est clément et miséricordieux pour les croyants mais Allah sait se montrer impitoyable

comme le Yahyé des Juifs contre les infidèles. L'islam affirme la Testament. Mahomet reçoit la révélation de l'Ange Gabriel. Il partage entièrement les croyances chrétiennes sur l'immortalité de l'âme, sur le Jugement dernier, la résurrection des morts et l'existence du Paradis et de l'enfer.

travers l'Inde, la Mésopotamie, la Perse, l'Égypte, la Syrie-Palestine, la Judée, Israël et bien sûr la Grèce et ses textes « Rien ne t'es dis, Muhammad, qui n'ait été dit aux Apôtres qui t'ont philosophiques dont ils furent les gardiens, traducteurs et dépositaires pendant des siècles

> Par contre, Mahomet récuse le Christ comme Fils de Dieu. Pour l'Islam, Jésus est un apôtre, un prophète, encore plus c'est toute la trinité chrétienne qui est niée par la pure unicité de Dieu. Ce trait fondamental de l'islam vient du nestorianisme. une hérésie chrétienne très répandu en Arabie et en Perse qui affirme que Jésus est un homme et pas un dieu. Ainsi se dessine le portrait d'un Mahomet dissident chrétien comme fut Jésus dissident juif, tous les deux fondateurs d'une nouvelle religion réformatrice. Entouré de fidèles, le prophète précise les règles du culte (prières, jeûnes, aumônes, pèlerinage) et procède à l'unification des tribus en société théocratique.

> Mais surtout Mahomet veut mettre fin au fouillis théologique qui divisent les Arabes, responsable de leur faiblesse politique. L'unicité de Allah doit se refléter dans l'unicité de la nation arabe à l'image des Hébreux réuni et solidaire envers Yahvé.

> Il est le dernier des Prophètes, le septième après Adam, Noé, Abraham, Moïse, David et Jésus, donc l'Ultime choisi pour rappeler universellement et définitivement la Loi de Dieu. Les exégètes islamiques, en effet, ne cessent de citer l'évangile

selon Saint-Jean (16, 7-14) où Jésus annonce la venue d'un de Tolède et de Samarkand acquirent une célébrité méritée. autre prophète, le Paraclet, du grec Parakletos, ce qui signifie « digne de louanges». Auparavant, Zarathoustra annonca dans Durant cette même période, le calife Al-Mansour (754-775) le Zend-Avesta lui aussi la venue d'un «iconoclaste» qui ordonna la traduction du sanscrit en arabe du s'appellera «digne de louange». Les textes védigues encore Brahmasphutasiddhanta, vaste ouvrage d'astronomie. Cette plus ancien, ne sont pas en reste et prédisent l'arrivée d'un tâche fut accomplie en 770 par Al-Fazâri, l'un des derniers sage venu du désert appelé le «digne de louanges». Or «digne représentants de l'astronomie sassanide à l'époque islamique. de louages» se traduit en arabe par «Muhammad» en français Pendant que le processus de réception se poursuivait dans Mahomet, le nom du prophète.

de véritables carrefours commerciales et culturelles. On y l'Almageste de Ptolémée. Insatisfait par cette première retrouve des gens de toutes les ethnies traversées par les traduction, il chargea d'autres savants d'en réaliser une autre. grandioses routes commerciales. La Mecque était une Il fit vérifier et améliorer par ses astronomes les données immense métropole commerciale et certains scribes de astronomiques des Tables manuelles ou faciles de Ptolémée l'époque la décrivent comme la plus grande ville de l'Arabie et qui avaient été traduites du grec au syriaque à l'époque de la la plus opulente. Le passage de marchands venus des guatre première traduction. coins du monde, qui érigeaient des statues et symboles à leurs dieux, exerça une forte influence sur la religion.

des étoiles fixes, et leur poésie y faisait constamment raison des nouvelles données acquises lors des observations. référence. Dans la deuxième moitié du VIIIe siècle, l'influence Les mathématiques furent améliorées ; notamment en des cultures avoisinantes augmenta considérablement. Selon trigonométrie rectiligne et sphérique. Les théories antiques certains historiens, ce savoir aurait été hérité des Akkadiens ou furent révisées, plusieurs erreurs de Ptolémée furent relevées des Sumériens.

aux Grecs, aux Indiens et plus tardivement aux Babyloniens progressive, l'estimation très précise de la durée de l'année. sous les Sassanides furent assimilées de façon plutôt Les savants musulmans constatèrent les irrégularités de la plus syncrétiste. En conséquence, la réception des disciplines grande latitude de la lune et découvrirent une troisième étudiées dans l'empire sassanide par les Arabes telles que inégalité lunaire, connue sous le nom de variation. Ils l'astronomie, l'astrologie, les mathématiques, la géographie et signalèrent les taches du soleil; étudièrent les éclipses, les la médecine fut largement accélérée. Rapidement des apparitions de comètes et autres phénomènes célestes; mirent observations surgirent un peu partout dans les grands centres en question l'immobilité de la terre et furent les précurseurs de l'Empire de l'Islam. Ceux de Bagdad, du Caire, de Cordoue, lointains de Copernic et de Kepler.

toute son intensité, commençait simultanément la période d'assimilation. Ce fut dans ce sens que Halid Barmaki, homme A cette époque, les principales villes de la région arabique sont d'État et grand savant du VIIIe siècle fit traduire en arabe

Vers la fin du IXe siècle, grâce aux efforts d'Al-Battani et d'autres savants syriens de l'astronomie islamique, certains Au début de l'islam, les Arabes avaient une riche connaissance paramètres furent néanmoins soumis à des modifications en et les tables grecques corrigées. A leur actif figurent la reconnaissance du mouvement de l'apogée du soleil, Les connaissances scientifiques qui avaient été empruntées l'évaluation de l'obliquité de l'écliptique et sa diminution

Quelles fonctions ont ces mouvements?

une demande très précise : la détermination des heures des traditionnelle, p.48) cinq prières quotidiennes définies en fonction de la longueur de l'ombre du jour et de la direction de la Mecque, siège de la Le respect du corps et de ses organes étaient profondément rationnelle, près de la science qui domine.

correspondances entre le corps, les cieux et la nature.

astrologiques. Chaque membre et organe trouvent son homologue dans les cieux. Ainsi le bélier gouverne la tête et le Cette vision arabe préislamique du corps/nature vient visage de l'homme, taureau, le cou, la gorge ; Gémeaux, les compléter celle des yogis hindous où l'énergie vitale est

À noter que dans le monde arabe, l'astrologie et l'astronomie épaules, les bras, les mains ; Cancer, la poitrine, les côtes et formaient souvent une seule discipline dont l'objectif était de les poumons ; Lion, l'estomac, le cœur, et le dos ; Vierge, le répondre aux deux questions suivantes : Comment peut-on ventre et les entrailles ; Balance, le bas ventre sous les définir le mouvement du soleil, de la lune et des étoiles ? hanches, les aines, le nombril ; Scorpion, les organes sexuels, la vessie, l'utérus ; Sagittaire, les cuisses ; Capricorne, les genoux: Verseau, les jambes jusqu'aux talons et finalement. La réponse à ces questions répondait pour les musulmans à Poisson, les pieds. (Françoise Loux, Le corps dans la société

Kaaba, édifice cubique où est enchâssée la «pierre noire» vers enraciné chez les sociétés traditionnelles. Tout un rituel de la laquelle doivent se tourner et se prosterner tous les musulmans vie s'accomplissait autour de lui. Le mouvement des astres, la peu importe leur lieu géographique sur le globe. Seuls position des planètes principalement l'influence de la lune, l'astronomie et les mathématiques principalement la rythment les interventions médicinales et les thérapies trigonométrie permirent de résoudre l'énigme. Comme on le anciennes. Le cosmos pénètre même au plus intime du corps remarque, c'est l'aspect astronomique, approche plus de la femme, l'influence des planètes sur le gestation se présentait ainsi : « Pendant le premier mois, Saturne domine la conception de l'embryon. Jupiter prend sa place dans le Cependant l'aspect astrologique, approche plus intuitive, près second, fait la chair et les membres. Au troisième mois, Mars du mythe et de la tradition connut lui aussi un essor avec sa chaleur, sépare les membres les uns des autres et considérable. Tandis que les penseurs védiques et bouddhistes dispose la tête, les bras et les jambes. Le Soleil dominant au mettaient en évidence la relation corps/âme-cosmos/esprit, des quatrième mois, crée le cœur et donne le mouvement à l'âme philosophes arabes eux entreprirent d'établir les sensible. Au cinquième mois, Vénus forme les oreilles, le nez, le pénis et testicules chez les mâles, seins et vulve chez les femelles, raffermit les os et vertèbres et forme les doiats de Les astres et les étoiles font partie de l'univers familier de mains et de pieds. Pendant le sixième mois, sous l'influence de l'homme. Ne pouvant atteindre physiquement le cosmos, Mercure se forment les organes de la voix et de la vue, les l'homme s'y projette symboliquement pour étendre le territoire cheveux et ongles commencent à croître. En sept, la lune de son royaume. Le ciel se peuple d'apparences humaines et remplit d'eau tous les vides de la chair donnant la nourriture qui animales. Les constellations d'étoiles deviennent signes du lui est nécessaire. Au huitième mois et neuvième mois, retour zodiaque avec son bestiaire de taureau, bélier, poisson, lion, dans l'ordre de Saturne qui refroidit et Jupiter qui réchauffe en scorpion et tressent un réseau de correspondances avec le alternance le fœtus pour mieux l'acclimater à sa nouvelle vie. corps humain divisé en douze parties reliées aux signes (Françoise Loux, Le corps dans la société traditionnelle, p.51)

pontifex, un constructeur de pont entre la réalité intérieure et bibliques. extérieure.

"Le corps est semblable à la terre, ses os sont des montagnes, sa moelle des mines, l'abdomen est comme la mer, les intestins comme des fleuves, les veines sont des rivières, la chair est comme la poussière et la boue. Les poils du corps sont comme des plantes, les lieux où ils poussent sont semblables à un sol fertile et ceux sur lesquels rien ne pousse à une terre saline. De son visage à ses pieds, le corps est une ville peuplée, son dos en est la région déserte, le devant est l'est, son dos l'ouest, sa droite le sud et sa gauche le nord. Son souffle est comme le vent, ses mots sont le tonnerre, ses cris des éclairs. Son rire est comme la lumière du midi, ses pleurs comme la pluie, sa tristesse est pareille à l'obscurité de la nuit et son sommeil à la mort, tout comme sa vigilance est semblable à la vie. Les jours de son enfance sont le printemps, (suit) l'été, la maturité en est l'automne, et la vieillesse est comme l'hiver. Ses mouvements et ses actes sont pareils aux mouvements des étoiles et à leurs rotations. Sa naissance et sa présence sont comme des constellations naissantes, et sa mort et son absence sont semblables à leur coucher". (S.H. Nasr, Introduction to Islamic Cosmological Doctrines, 1948, p.101-102)

La Mecque devint au fil des ans, le véritable théâtre des religions antiques d'inspiration indienne, mésopotamienne, égyptienne, iranienne, juive et celle plus récente comme le christianisme, le gnosticisme et le manichéisme. Sans compter, les innombrables sectes de toutes sortes, représentant des ethnies aussi diverses que les Garamantes de Lybie, les Goths du Nord, les aryens indiens, les Coptes abyssins, les Nubiens du Haut Nil, les Huns d'Asie. Circulaient alors dans toute la péninsule arabique et le Croisant fertile des écrits gnostiques, des gloses et homélies autant de textes ésotériques traduits en arabe provenant de manuscrits persans, grecs, phéniciens,

diffusée via des centres d'énergie ou shakras, répartis sur etc., surtout, il y avait ce livre sacré entre tous, la TaNaKh, nom l'intégralité du corps et qui sont reliés à divers pouvoirs hébreux de la Bible juive avec leur religion bien codifiée qui cosmigues. C'est par l'énergie vitale irradiant son corps que venait mettre un peu d'ordre dans ce fouillis polythéiste. Mais l'homme prend conscience de la Vie Universelle. Le renier c'est surtout, les Juifs étaient les maîtres du commerce mecquois et aussi renier l'esprit et l'âme qui habite la nature terrestre. Nous cette puissante colonie de marchands imposait une hégémonie vivons donc dans un tissu de théophanies, de signes et telle que plusieurs arabes se convertissaient au judaïsme car d'informations que l'esprit analyse. l'homme en ce sens est un les Juifs étaient d'excellents conteurs et interprètes des récits

> Impressionné par le savoir des Juifs et leur longue tradition, Mahomet tente de les convaincre de se joindre à l'islam, de revenir à la religion d'Abraham dont il revendigue la filiation via Ismaël, «géniteur biblique» de la lignée arabe. Abraham, père à la fois d'Ismaël et d'Isaac est l'ancêtre commun des Juifs et des Arabes. Pour Mahomet, les deux religions du livre, le judaïsme et le christianisme, n'ont su conserver leur pureté originelle; c'est pourquoi Dieu a envoyé son dernier messager. un arabe car l'islam est destiné à succéder au christianisme comme celui-ci a succédé au judaïsme. Dorénavant la Bible doit être sauvé de ces gens indignes du message divin. Le Coran entreprend donc une restauration du texte où il est proclamé qu'Abraham est le premier prophète soumis à l'autorité divine, suivra Moïse, Jacob, Marie, Joseph eux soumis comme Jésus au Dieu unique. Soumis en arabe se dit "musulman", par ce «jeu de mot génial» Mahomet vient d'islamisé tous les personnages de la Bible et du Nouveau Testament dans le Coran, mais plus primordiale pour la suite des choses, l'ancienne Alliance entre Dieu et son peuple élu ne tient plus. (Sibony, 2004) De plus, il s'agit d'un monothéisme «pur» où seul Dieu règne sur les hommes. Allah n'a pas un fils comme le Dieu de Jésus car tous les hommes sont fils d'Allah : une nouvelle alliance est proclamée.

> Les trois tribus juives de Médine refusent de se joindre malgré les tentatives de Mahomet qui leur promettait le respect des traditions rituelles s'ils le reconnaissait comme prophète. Les

Juifs refusent de reconnaître qu'un chef arabe puisse être un châtiment douloureux; il vous remplacera par un autre peuple, envoyé de Dieu. La rupture eut lieu en février 624. Ce rejet des et vous ne saurez lui nuire en aucune manière. Allah est tout Juifs sonne aux oreilles de Mahomet comme une immense puissant. » (sourate 9, verset 39) trahison.

Le prophète recut alors de nouvelles révélations enjoignant les dieux impitoyables qui veulent gouverner le monde en instituant musulmans à se tourner, pour leurs prières, non plus en une religion de la Terreur soutenue par des prophètes, des direction de Jérusalem mais vers La Mecque où est le Temple rabbins, des prêtes, des imams, des fidèles guerriers et bâtie par Abraham et son fils Ismaël donc plus vieux barbares. Tous les monothéismes et leur théocratie sont historiquement que le Temple de Jérusalem. Dans la sourate d'essence totalitaire. XIV du Coran intitulé Abraham, il est écrit qu'un prophète issu de peuple de La Mecque doit venir purifier la Maison sacrée L'origine ancestrale arabe du Temple de La Mecque aboutit des cultes païens. Imitant les zélotes juifs et les moines donc à une théologie du plus «vrai» de tous les monothéismes. chrétiens, Mahomet ordonne la guerre sainte (« La religion qui L'intention divine est dès lors clarifiée : Mahomet est choisi afin gagne les guerres conquiert les âmes ») contre tous les de rétablir la vérité de la révélation laquelle proclame la infidèles, les insoumis et leurs idoles. Pour se protéger des soumission de tous à Allah. Il est le dernier des Prophètes persécutions. Mahomet entreprit l'Hégire et la conquête de La depuis Abraham, que l'Ultime a choisi pour rappeler Mecque.

Perpétuant la jalousie du dieu assyrien Assour qui voulait que religion immuable. Comme pour le judaïsme et le christianisme, son autorité soit reconnu de tous et Marduk, dieu babylonien l'islam s'enlise dans le dogme. voulant que les désobéissants soient anéantis, imités ensuite voués eux aussi à l'interdit.

« Après que les mois sacrés se seront écoulés, tuez les Damas et la prise de Jérusalem. Infidèles, où qu'ils soient! Prenez-les! Assiégez-les! Dressez pour eux des embuscades! » (verset 5)

Un peu plus loin dans la même sourate du repentir, Mahomet judaïsme et du christianisme. Des centaines de dieux et leurs reprend mot pour mot la même menace de Yahvé envers le disciples défilent au gré des caravanes qui dont bien sûr le peuple hébreux s'il s'écarte de lui :

Depuis la Mésopotamie, se perpétue donc une enfilade de

universellement et définitivement la Loi de Dieu. Le Coran renferme donc la vérité ultime du Pacte propagée par l'Islam,

par le Yahvé des Juifs, dieu cruel qui ordonne à Josué de vouer Le cycle musulman des massacres et des génocides où « le à l'interdit les ennemis, Mahomet, dans la sourate du repentir sang coulait comme des fleuves » comprend trois grandes (9), ordonne que tous les infidèles soient passés par l'épée et conquêtes, celle de l'Arabie, la conquête de la Mésopotamie (Irak) et celle de la Syrie-Palestine avec comme point d'orque la prise de Médine et de La Mecque, la prise de Bagdad et

Il est indéniable que «celui qui a beaucoup écouté» ait subi l'influence autant du mazdéisme, du manichéisme que du diable qui accompagne toujours les zoroastriens persans. Le Coran devient contaminé par des concepts qui lui était étranger « Si vous ne marchez pas au combat, Allah vous châtiera d'un auparavant. Ainsi en est-il du Diable. D'ailleurs, le Coran décrit unique. L'Enfer apparaît aussi dans le Coran dans toute sa formes et de la couleur. «modernité» chrétienne; le lieu terrible des damnés.

Les musulmans croient que la cause fondamentale du Mal est scientifiques du monde arabe dans des domaines comme la prétention de l'être à la liberté. «Qui n'abdique son l'optique des schémas géométriques et le rôle capital des individualité au bénéfice d'Allah est un «enflé», un orgueilleux couleurs dans la composition picturale sont sur bien des points et la proie de Satan.» Or ce point est crucial pour comprendre beaucoup plus avancés que celles de l'Occident chrétien. que pour Mahomet, le Diable est essentiel à l'édification d'un pouvoir central, pour ne pas dire total. L'homme qui n'est pas Aparté : Selon plusieurs exégètes musulmans, l'âme humaine soumis à Allah a choisi le Diable. Incapable d'assumer sa parcoure une échelle chromatique du noir, son état le plus liberté, conséquence de la faute, le fidèle a besoin d'être dirigé, dégradé, jusqu'au blanc, la pureté suprême. Le soufi Nam ald'où l'importance du droit dans le Coran; tout le religieux Din Kubra (1145-1221) enseignait que l'univers est fait de sept devient juridique et le théologien, juriste.

Comme pour les théocraties antérieures, mésopotamiennes, Matière (gris cendré), Image (vert foncé), Corps physique égyptiennes et iraniennes, l'ordre musulman reposait sur le (noir). Au niveau terrestre, les sentiments humains se déclinent renoncement de la liberté du croyant au profit de l'obéissance comme suit : jaune pour la Foi, bleu foncé pour la aux «Cinq piliers de la foi» : la profession de la foi, les prières Bienfaisance, le vert à la Tranquilité, le bleu clair à la Certitude, rituelles, l'aumône et l'hospitalité, le jeûne du Ramadan, le le rouge à la Gnose, le noir à l'Amour passionné et à pèlerinage à La Mecque.

L'islam interdit la représentation figurée parce que le monde est diffèrent selon des particularismes régionaux ou historiques. le lieu du séjour transitoire de l'homme, lieu éphémère duquel Ainsi dans certaines parties du Moyen-Orient et de l'Espagne le fidèle doit se détacher. Se méfiant des charmes trompeurs de musulmane, la couleur du deuil était le blanc, ailleurs le noir. la représentation, le musulman développa une hostilité envers (Robert Irwin, Le monde islamique, Éditions Flammarion, Paris, les images. Comme les premiers chrétiens auparavant, ils 1997, p.196-201) entreprirent de détruire les images idolâtres, de gratter les visages des peintures anciennes et défigurer les têtes des Le développement artistiques des motifs abstraits décorant les sculptures païennes. Non seulement représenter Allah est un façades des bâtiments ou les surfaces carrelées des planchers

le Diable non pas comme le serviteur du Créateur dans le acte idolâtre mais l'artiste qui représente un être vivant commet judaïsme mais comme son ennemi juré comme chez les un péché d'orqueil en se prétendant l'égal d'Allah, le grand Iraniens, les Juifs esséniens et les chrétiens. En identifiant le *musawwir* (modeleur) l'unique créateur de formes. L'interdiction Diable aux anciens dieux idolâtres des tribus, Mahomet des images figuratives est aussi une manière pour l'Islam accomplit un geste politique d'unification tribale avec naissant de se distinguer des influences byzantines et exactement le même cheminement que Zarathoustra chrétiennes. C'est ainsi que 15 siècles avant l'Occident, le auparavant en créant le Diable unique et son corollaire le Dieu monde arabe optera pour la géométrie et l'abstraction des

Ce choix démontre, entre autre, que les connaissances

niveaux, chacun d'eux ayant sa couleur spécifique : Intelligence (blanc), Esprit (jaune), Âme (vert), Nature (rouge), l'Aveuglement. Il n'existe aucun code commun pour tout le monde musulman. Bien sûr, plusieurs palettes de couleurs

corrélation mystique entre géométrie et musique. L'harmonie Mahomet, le «Commandeur des croyants. » géométrique des astres est «la musique des sphères» enfin contemplée dans l'art pictural. Allah est bel et bien une Comme Alexandre le grand, Mahomet se sent investi par dieu abstraction qui se contemple.

incomparable dans l'histoire des religions et de l'histoire romain servit de modèle politique à l'islam naissant. universelle. Ce qui fera dire à Napoléon ne cachant pas son admiration : «ce qui est supérieur en Mahomet, c'est qu'en dix A la mort du prophète, en 632, le Coran n'existe pas sous forme ans il a conquis la moitié du globe tandis qu'il a fallu trois cents de livre. Transmis oralement, il compte autant de versions que ans au christianisme pour s'établir.» Le génie politique de de compagnons du Prophète ayant appris le texte par coeur -Mahomet lui a permis de créer une communauté religieuse, le mot qur'am pour Coran signifie précisément «récitation politique et juridique : la nation arabe, tout en permettant orale». Comme pour le Christ, ce sont donc des hommes qui l'expansion du culte musulman au delà des frontières ethniques ont peu ou pas du tout connu le Prophète qui rédigeront la et raciales. D'abord modelée sur la réalité de la tribu arabe, première version écrite. cette communauté, «oumma» en arabe, fut rapidement amener à former une nation-ethnie puis la vocation universaliste de A partir de fragments gravés sur des objets hétéroclites, le texte l'islam transcenda les frontières ethniques, nationales et primitif du Coran est constitué par le secrétaire de Mahomet. géographiques pour former des États-Mosquées : la théocratie Vingt-cing ans après la mort de Mahomet, le calife Uthmân de musulmane.

et des murs, le rythme étudiée des rotations, répétitions des suprême qui mène une «guerre sainte» au nom de la foi est à formes agencées aux reflets chromatiques confirment l'origine une initiative hébraïque personnifiée par le «Yahvé, l'existence d'une pensée mystique cherchant à contempler les dieu des armées.» Les actes guerriers du Diihad, les actions schémas naturellement harmonieux tels que révélés par politiques, les conseils juridiques de Mahomet sont des gestes l'astronomie d'un univers divinement harmonieux. Inspirés par et des paroles inspirées d'Allah lui-même puisque le Coran est Pythagore, le monde arabe comprit bien avant l'heure la la retranscription fidèle de la Parole de Allah au prophète

d'une mission de conquête universelle. C'est lui qui enseigna aux tribus arabes l'art de la guerre greco-romaine en rangs Contrairement aux Israélites divisés et dispersée dans la serrés (Coran, 61,4) qui permirent à Alexandre et César de diaspora, Mahomet a réussi à fonder un État théocratique régner sur un empire fabuleux. De plus l'association de l'Église monothéiste unifié sur un immense territoire; un événement chrétienne accouplée à un État très puissant comme l'Empire

la lignée des Omeyades, première dynastie de l'empire musulman (660-750), en fait une copie appelée "la Vulgate". Le Les heures interminables des voyages à dos de chameau dans calife Abû Bakr, héritier contesté et accusé de favoriser les le désert propices à la réflexion lui ont permis de comprendre intérêts de son clan des grands marchands caravaniers de La que tous les grands empires de la région évoluent vers le Mecque, depuis toujours hostiles à Mahomet et convertis à sa monothéisme par nécessité, par pragmatisme politique, cause sur le tard et par intérêt stratégique, réussit à reprendre Mahomet fut un chef guerrier soumis au projet de Allah de le pouvoir au détriment de la famille de Mahomet, contre la conquête des âmes, c'est le Moïse musulman fondateur de maison du Prophète principalement contre son gendre Ali. l'islam et le Josué arabe conquérant de la Bible. Le chef S'ensuit un geste irrémédiable lorsque les califes mecquois nouvelle biographie (Sîra) du Prophète.

Il s'agit d'un geste politique, le calife, nouveau Commandeur des croyants s'assurant d'un dogme spirituel unique sur leguel Les princes omeyades et califes abbassides qui régnèrent sur repose son autorité politique au détriment des sécessionnistes un immense territoire de l'Indus aux Pyrénées, usèrent de leurs qui réclamaient une élection. En effet, le calife doit faire face pouvoir et de leur richesse pour former une dictature aux Khârijites, les sécessionnistes qui considéraient que seule musulmane corrompue à l'image de l'actuelle féodalité la Communauté avait le droit d'élire son Chef et aussi le saoudienne. L'Arabie Saoudite est à l'islam ce que le Vatican déposer s'il était coupable de péchés graves.

Ainsi trente ans à peine après la mort du prophète, la théologie musulmane se divise en trois courants : les sunnites, courant majoritaire partisan de la sunna i.e poursuite de la tradition selon les études théologiques provenant de La Mecque; les shî ites, fidèles à la lignée du prophète du premier Calife Ali, gendre de Mahomet et finalement les malékites, ceux qui se conforment aux études provenant de Médine. Chacun des ces courants théologiques ont à leur tour des subdivisions divergentes; on comprendra que le droit islamique devint un entrelacs d'écoles coraniques où seul le théologien averti pouvait s'y retrouver, accroissant son pouvoir souvent tvrannique.

Par la suite, le texte sera alimenté par la vision des clercs et ouléma au service du pouvoir théologico-politique du califat. Légitimé par le droit divin, le califat devint une dictature théocratique et ceux qui veulent la renverser ne peuvent être que des infidèles au Coran. Ces divisions apporteront à leur tour autant d'interprétations du Coran, indispensables à la jurisprudence, ce qui contribuera à doter les docteurs de la théologie d'un pouvoir inexistant à l'époque de Mahomet. En

s'autoproclamèrent «Commandeur des croyants» et effet, le Coran ne possède pas de classe sacerdotale puisque détruisirent les textes primitifs et tous les originaux pour ne le fidèle s'adresse directement à Dieu, il n'a pas besoin de garder que la Vulgate, la copie. (Seddik, 2004) Plusieurs prêtre. Il en est autrement de la jurisprudence de la Charia, la accusèrent le califat d'avoir confisquer l'héritage de la famille loi islamique qui s'adapte aux circonstances et aux us et du Prophète, d'avoir réécrit un Coran et commandé une coutumes de chaque peuplade. C'est ainsi que les imâm, les mufti, les mollah, les avatollah créèrent les conditions nécessaires à leur pouvoir de théologiens.

est au christianisme : un État monothéisme théocratique

«L'islam des prolétaires était révogué par ces banquiers qui l'avaient. auparavant, violemment combattu et dont la ferveur religieuse était pour le moins tiède. Cela déplut profondément à ceux qui avaient assuré son triomphe sur l'idolâtrie.» (Mandel Khân, 2002, p.75)

Toutes les religions furent traversées par des mouvements de fidèles nostalgiques des origines : les Loubavitchs juifs, les Esséniens judéo-chrétiens, les Salafistes musulmans. Encore aujourd'hui, les Quakers protestants, les Hassidiques juifs, les Pentecôtistes, les Évangéliques chrétiens et Témoins de Jéhovah perpétuent la recherches des fondements pour purifier leur religion des scories accumulées au cours des siècles; fondamentalisme qui inspira des confréries comme les frères musulmans et les fatwas d'Abdellah Azzam, l'imam du djihad moderne et théoricien du mouvement Al-Quaida. La vision terrifiante du Prophète voyant son peuple transformant le djiha, la querre sainte contre les infidèles en fitna, guerre civile entre musulmans se réalisa.

## Trahison, nous sommes tous infâmes.

Comme le Christ, Mahomet est trahi par les hommes qu'il est

venu sauver. Or le parallèle est saisissant entre ces deux événements. L'effondrement de l'empire romain suite à théologies de la domination : la trahison fondamentale de Jésus l'invasion des barbares germains plonge l'Europe et ses et de Mahomet tente de se camoufler derrière un rigorisme citoyens dans un tumulte autant personnel que collectif. Entre ritualiste des pires fondamentalistes, ceux issus de leur «guerre le IVe et VIIe siècle avant J.C., les barbares célèbrent le sainte» où dorénavant la spiritualité codifiée en religion est triomphe de l'immoralité : cruauté envers la population, aliénée, subordonnée au pouvoir temporel de la politique et de corruption des élites, escroqueries, prostitution généralisée, la domination universelle.

Vers les croisades.

grandes religions comme le bouddhisme, l'hindouisme, le exercer son influence néfaste. judaïsme le christianisme et l'islam. Même si ces religions sont mésopotamiens, iraniens et égyptiens.

C'est ainsi que le modèle monarchique des rois d'Israël dans imposera par la morale.

vols des propriétés, rapts, viols. Des bandes armées parcourent les contrées établissant leurs «lois» par la contrainte dès leur arrivée dans un village, pour aussitôt, le piller de ses biens et l'incendier avant leur départ. C'est le Ainsi apparurent les premières grandes religions avec comme règne sauvage du plus fort sur le plus faible. C'est le règne des grande révélation que l'homme a une signification éternelle qui esprits malins des Germains, des Celtes et des Slaves. se perpétue au delà de la vie terrestre, après la mort. On Kobolds, trolls, elfes, gobelins enchantent l'univers spirituel retrouve ce concept de transcendance dans la plupart des européen, le pauvre diable chrétien a trop de concurrence pour

nées en des lieux et des époques différentes, leurs Dans ce contexte de décadence totale que l'Église a cherché à caractéristiques sont telles que chacune formera à sa manière «sauver les âmes» en établissant des codes de bonnes une nouvelle sorte d'individu et de communauté. Le conduites et une morale pour «normaliser» les mœurs. La foi christianisme sera à l'Occident ce que le bouddhisme est à en Christ est devenu un code de conduite coercitif, exactement l'Orient et l'islam au Proche et Moyen-orient. Les religions de la le contraire du message de la Révélation qui conduit l'homme Bible auront été celles qui ont perpétué plus que toute autre les vers la libération de tout pouvoir. Pourquoi ? Parce que de plus concepts politiques introduits dans le Mystère par les despotes en plus, le temps a fait son œuvre, il apparaît évident que la Révélation du Christ, son idéal d'amour et de liberté, est une utopie, son Royaume n'étant pas de ce monde.

l'Ancien Testament servira à légitimer le pouvoir des rois et Le christianisme devint une morale parce que l'homme, empereurs du Moyen-Âge. Comme pour Zarathoustra, la visiblement est incapable d'assumer les responsabilités de sa théologie chrétienne s'aperçoit que la tendance au mal, les liberté, et que, conséguemment, il a besoin d'encadrement et, passions immodérées, l'emportent souvent sur le bien ; c'est cet encadrement passe par l'obéissance, la soumission à la Loi seulement par la conquête des âmes qu'elle peut aspirer à divine. Le droit musulman, comme modèle de rectitude, vint au l'universelle. Au lieu de partager les dons de l'esprit, elle les secours de l'Église qui s'en inspirera pour créer son propre droit canon, le droit comme volonté de Dieu. Avec l'introduction du droit canon, l'Église devient le socle sur lequel repose D'ailleurs à sa défense, l'Église a-t-elle vraiment le choix ? Il est l'organisation et l'administration d'une nouvelle société : la primordial de comprendre le contexte historique lié aux chrétienté. Mais le droit canon a besoin de poigne. Encore une

fois, l'Église s'aperçoit de l'énormité de son ministère et contraire «Je suis venu appeler non pas les justes mais les comprend qu'elle ne pourra réussir sans s'acoquiner avec le pécheurs » (Mc 2, 17) Lorsque Jésus déclare que «tes péchés pouvoir et l'argent.

Sous le règne de Charlemagne (742-814) appelé l'Empereur d'Occident, l'expansion du christianisme inspirée par le Diihad et le rétablissement des «bonnes mœurs» suit la courbe ascendante des conquêtes du roi des Francs. La mutation religieuse du diable suit la même dynamique, sa montée en puissance est corollaire du pouvoir politique. Dieu et diable font partie avec la monarchie du système unificateur de la civilisation occidentale. Les signes de la puissance du diable, de Satan ou de Lucifer, surtout grâce à l'art pictural, sont accentués principalement par sa taille supérieure aux autres démons païens et par une augmentation considérable de sa voracité comme bête de l'Apocalypse qui se fait mangeur d'hommes. Mais pis encore, car cette bête est tapie dans les entrailles du pécheur révélant plus qu'auparavant la part bestiale de l'homme. (Robert Muchembled, Une histoire du diable, Éditions du Seuil, Paris, 2000)

De plus en plus l'Église tentera de ré-judiacisé le Nouveau Testament. Ce pont historique sera construit par Urbain II qui a prêché la première croisade en 1105. La prise de Jérusalem par les musulmans provoquent un choc en Occident. Il est inconcevable que le tombeau du Christ soit entre les mains des disciples de Mahomet.

La guerre sainte entre le peuple élu juif et la oumma musulmane fait son entrée officielle dans l'Église catholique romaine. L'Ancien Testament est réhabilité au sein de la chrétienté et établit la théorie du pouvoir pontificale qui lui seul peut délivrer l'homme du péché et de faire son salut en libérant Jérusalem du joug des impurs musulmans. Alors que dans l'Ancien Testament, Dieu voue à l'extermination et aux tourments ceux qui n'acceptent pas sa loi, Jésus dit au

sont pardonnés», il apporte à l'homme la libération de la faute. parole audacieuse qui vient clore l'Ancien Testament. Mais pareil audace fait peur.

«Aussi, l'histoire témoigne-t-elle que de génération en génération, existe une classe sociale hautement respectée (les prêtres) dont le métier consiste à faire du christianisme exactement le contraire de ce qu'il est.» (Kierkegaard)

Tandis que Jésus propose d'entrer dans le Royaume au delà de nous par le dépouillement, l'Église, elle, restaure l'idée du Royaume de David sur la terre promise si chère à l'Ancien Testament délaissant ainsi l'Évangile de Jésus au profit de l'Évangile de Yahvé conquérant. Car Jésus dit au contraire qu'il faut prêcher «le repentir et le pardon des péchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem » (Lc 24, 47).

En abrogeant toutes distinctions entre les hommes, Jésus annonce un nouveau message de Dieu, une nouvelle religion. une nouvelle morale qui n'est plus liée à la Torah juive, à l'Ancien Testament. Non seulement, Israël n'est plus considéré comme le peuple élu, mais encore plus drastique : aucun peuple sur terre ne peut dorénavant se considérer comme tel qu'il soit arabe, musulman, catholique, chrétien, chinois ou américain. Le Dieu de la Torah et des livres de l'Ancien Testament n'est pas celui de Jésus : il n'est pas le souverain extérieur et cruel envers ceux qui ne croient pas en lui, nationaliste et tribal envers ses élus. Il est plutôt le Père qui communique sa propre vie à tous les hommes devenus frères et soeurs en égalité et dignité. Voilà la vraie trahison de l'Église envers le message de Jésus. On assiste alors à l'émergence d'un christianisme judaïsé : Jésus devient le Messie d'Israël, non plus de l'humanité, lui qui a toujours prêché qu'il faut obéir à Dieu et non à la Torah. Politiquement, l'Église réintroduit le discours «d'extrême droite» de l'Ancien Testament dans les contre carrer leur portée révolutionnaire.

Et cette situation perdure toujours. Au Moyen-Age, Bossuet, dans La Politique tirée de l'Écriture Sainte, écrivait : «Le vrai Dieu, c'est celui d'Israël...celui qui règne dans les cieux et dont dépendent tous les empires.» Il est remarquable de constater p. 194) que le Catéchisme révisé de 1992 s'aligne en tout point sur cette imposture : Jésus y est appelé «Fils de David», «Messie d'Israël» accomplissant «dans la puissance», l'espérance messianique d'Israël.» (p.97-98)

L'espérance messianique se traduisit dans la chrétienté par la vision d'une Église-empire sous l'égide d'un gouvernement pontifical assurant la souveraineté du monde humain et son idéal d'unité : Dieu unique, pasteur unique, cité-univers théocratique, fidèles subordonnés au dessein supérieur du salut ; commune volonté de puissance à la fois temporelle et spirituelle.

Guerre et monothéisme : la théologie de la domination ou la querre sainte considéré comme crime contre l'humanité

Quel est donc la véritable portée, l'essence du monothéisme? «Dieu est tout» proclament le prêtre, l'imam, le rabbin, c'est là même son essence : Dieu, Allah, Yahvé, est omnipotent, tout puissant. Il ressemble aux dieux totalitaires de l'Égypte ancien et de la Mésopotamie car Yahvé avait justement comme fonction de dominer par sa puissance symbolique la plus haute puissance en ce monde que représentaient les dieux païens. Par la suite, juifs, chrétiens et musulmans projetteront la toutepuissance de leur tre suprême respectif pour soustraire leur tribu à la domination de l'autre.

« Yahvé est seul. Doit-on voir un autre trait anthropomorphe dans le fait qu'il demande à ses fidèles une obéissance absolue, comme un despote

discours de «gauche» du Nouveau-Testament pour mieux oriental ? Il s'agit plutôt d'un désir surhumain de perfection et de pureté absolues. L'intolérance et le fanatisme caractéristiques des prophètes et des missionnaires des trois monothéismes, ont leur modèle et leur justification dans l'exemple de Yahvé. (...) Sa «rage» s'avère parfois tellement irrationnelle qu'on a pu parler du «démonisme» de Yahvé. (...) En fait, il s'agit d'une nouvelle expression, et la plus impressionnante de la déité comme absolument différente de sa création...«. (Eliade, op. cit.

> «Voltaire a écrit que l'homme crée Dieu à son image. Mieux vaut dire que l'homme se fait de Dieu une image selon son envergure. Telle est la grandeur et telle est la faiblesse de l'univers du spirituel et du religieux.» (Abécassis, 2004)

> L'interprétation, que les hommes font de la relation entre pouvoir et religion, la langue par laquelle elle est enseignée, le territoire où elle est actualisée et surtout le potentiel de puissance exceptionnel qu'elle recèle possède tous les germes de la haine. Ce bel et grand Amour universel fiché au coeur de l'homme se métamorphose en amour névrotique, en amour narcissique de sa puissance d'homo sapiens.

> Comment un telle puissance symbolique de l'harmonie unificatrice de l'animus et de l'anima qu'est Jésus a pu devenir objet de division?

> Parce que ce Jésus Christ-là est justement devenu au fil des ans une image, simulacre, une légende entre les mains des Évangélistes. Non pas que la vie de Jésus soit remise ici en question, ni sa parole de Prophète. Mais bien de saisir que l'histoire écrite de Jésus par les Évangélistes est histoire poétisée.

> Autrement dit : le Jésus historique a moins d'importance que le Christarchétype, car l'âme humaine en a plus besoin. Saint Paul ne fait-il pas la distinction entre le Christ «selon la chair» et le personnage mythique qu'il appelle «le Fils de Dieu selon l'Esprit ». (RM1,2-3). (Lang, 1994)

Il est indéniable que la Genèse, l'Ancien Testament, la Bible que le Nouveau Testament lui reprend les grandes lignes du védisme ancien, du mazdéisme iranien et des apocryptes esséniens, tandis que Paul s'inspira largement des textes stoïciens pour édifier ses conseils moraux.

Non seulement Jésus n'a rien écrit mais la plupart des Évangélistes n'a eu de contact direct avec lui. Pour eux, l'histoire du Christ doit être une résurrection du passé. Ce n'est pas une oeuvre de création, une oeuvre d'imagination pure. Au contraire, les Évangélistes doivent étudier les documents anciens, passer au crible les légendes et récits païens des autres civilisations à leur portée; bref ils n'écrivent pas l'histoire, ils la recrée. subversion des cultures.

«Après quelques générations, la mémoire collective ne parvient plus à conserver la biographie authentique d'un personnage imminent; celui-ci finit par devenir un archétype, C'est à dire qu'il exprime uniquement les vertus de sa vocation, illustrées par des événements paradigmatiques spécifiques au modèle qu'il incarne. Ceci est vrai non seulement pour Gautama Bouddha ou Jésus Christ, mais aussi pour des personnages de moindre importance...» (Eliade, 1976)

soulèvent la sensibilité de l'écrivain à tel point qu'elles lui absolu, quel paradoxe !, envers le pouvoir en place et la imposent des jugements de passions, l'oblige à substituer à la hiérarchie sociale. L'Église détourna donc la parole libératrice réalité les rêves de ses amours ou de ses haines jusqu'au en la dotant d'une morale antisubversive et complètent déséquilibre, jusqu'à l'hallucination. Tout le mal est dans l'autre. conservatrice. Il y a loin de la théorie à la pratique. Au lieu de C'est ainsi que l'oeuvre initiale, la vie du Christ par exemple, est subvertir le pouvoir, le christianisme fut inversement subverti détournée au profit du pamphlet politique, du fanatisme lyrique. par ce dernier. La religion d'amour devient système de cruauté. Celui qui devait nous sauver est maintenant celui qui nous détruit. Si bien qu'il n'est pas de notre propos de savoir ou Quand le russe Ivan III (1440-1505) mit fin au régime mongol prouver que Jésus comme tous les autres prophètes ont bel et du Khan il réalisa, tel un «mahométan chrétien», la réunification bien physiquement existé mais bien de saisir ce que l'on a fait de toutes les terres et procéda à leur unité politique; le vieux de leur enseignement par la suite et surtout de découvrir rêve chrétien d'un Empire universel au dessein divin était en pourquoi nous les avons trahi.

hébraïque sont d'inspiration mésopotamienne et égyptienne et Car la religion monothéiste n'a pas su « transposer sa conviction de l'existence d'un dieu universellement bon dans la pratique de l'histoire qu'elle a dominée et marquée de son empreinte.» En effet, «ses représentants n'ont pas rendu crédible l'idée d'un dieu universellement bon et ils n'ont pas agi dans l'esprit d'un créateur et d'un fondateur divin: au contraire, ils ont commis bien des crimes et des infamies, qui ont mis la religion au service des pulsions de la méchanceté humaine.

> Les croisades et les sorcières brûlées en sont de tristes exemples. Le mécontentement des hommes maintenus dans des conditions d'existence indigne s'étendit à des victimes et à des obiets d'agression sans défense. et ce précisément avec le concours de la religion établie. De cette pratique, il résulta pour la religion une grave remise en cause.» (Horkheimer cité dans Küng)

Alors que les prophètes monothéistes voulaient libérer les masses asservis par l'espoir d'un au-delà, leurs représentants prêtes, rabbins, oulémas et leurs institutions : église, mosquée, synagogue transformèrent ici-bas leur message, à bien des égards révolutionnaire, en doctrine de domination et d'aliénation. Subtilement, la parole du Christ a subi les mêmes détournements de sens que jadis les évangélistes ont appliqués aux textes étrangers. La contestation dans la joie, dans la grâce, dans la libération de tout pouvoir des premiers C'est ainsi que l'on s'éloigne du modèle. Les peurs, les phobies chrétiens a été détournée vers l'ordre moral dont l'obéissance

voie de réalisation. Dorénavant l'ordre divin reproduit sur terre

repose entre les mains du Tsar et exige une obéissance totale.

Si bien que le véritable obstacle à l'annonce de dieu est l'institution monothéiste elle-même qui, par sa pratique indigne, renie le message divin. Les popes byzantins devinrent rapidement les geoliers du goulag terrestre. En 1722, Pierre Le Grand institua la *Table des rangs*, sorte de système de castes, qui dégrada le statut des serfs faisant de la paysannerie une marchandise vendable, négociable et sur laquelle l'État retirait un impôt. Marx en déduira que la véritable aliénation est celle de l'homme qui se perçoit comme marchandise.

Dans de tels sociétés dites patriarcales, tant la nature que la femme y sont dévalorisées. Les hommes ne se servent plus de leur agressivité naturelle pour assurer leur survie comme au temps de la préhistoire, mais bien de faire la guerre pour faire triompher une idée, celle de dieu et du pouvoir universel. Avec les différents Apocalypses apparaît l'idée gnostique néfaste où seul l'anéantissement définitif du monde, de la vie et de l'homme peut nous délivrer de la prison terrestre élevé par les forces démoniaques. Ce rejet de la vie implique le rejet de l'existence humaine. Comment vivre dans un tel enfer ?

En adoptant un code de conduite des plus exigeant. L'ascétisme des Esséniens, les rituels comme le baptême, la communion et la confession se transmettrent au christianisme, les Évangiles vont tous sans exception reprendre les idées maîtresses de l'essénisme surtout celles qui lient le Diable à l'Apocalypse pour en hâter l'avènement.

C'est Augustin qui intègrera le plus les idées gnostiques du Mal dans le christianisme. Puisque toute vie ici-bas est mauvaise depuis le péché de Adam et Ève, la faute y est donc transmise aux enfants de génération en génération par la copulation des parents qui, anathème suprême y trouvent du plaisir.

«car si l'on exclut la procréation, les époux ne sont plus que de vils amants, les épouses des prostitués, les lits conjugaux des bordels et les beaux-pères des souteneurs.» (Saint-Augustin, Contre Faustus, 15.7)

Le corps est qualifié de démoniaque puisque, selon les dires d'Augustin, l'homme naît *inter fesces et urinam*: «né entre la merde et l'urine.» Les infirmités, les handicaps, les «monstres» étaient des punitions divines contre les péchés des hommes ; les bosses, les verrues démesurées, les peaux couperosées, les membres atrophiés vécus comme «enfers» corporels. (Muchembled) Mais on interdit le suicide et on l'érige en tabou; parce que Dieu a besoin de guerriers pour accomplir son grand projet de Rédemption universelle. Imaginez si les ouvriers se suicidaient, le capitalisme ne pourrait exister. Si bien qu'en un tel monde rempli des pires calamités, la guerre y est perçue comme une libération où l'on tue les autres pour la gloire de dieu tout en espérant y mourir à son tour et ainsi être auréolé et promu aux jouissances de la vie éternelle. Tous aspirent au martyr.

Contrairement à l'agressivité considéré comme instinct, la guerre est un produit de la pensée pure, une excroissance de l'orgueil et de l'envie.

«Quand la situation politique d'un peuple est grevée de névroses, par un sentiment d'infériorité et par la peur, à tel point qu'elle ne peut plus être normalisée autrement que par des formes aiguës de régression psychique et de violence explosive, alors la dictature intérieure et le danger de guerre vers l'extérieur deviennent presque inéluctables(...), bien des guerres sont faites sans autre but que de restaurer dans son intégrité le sentiment qu'un peuple a de lui-même». (Drewermann, 1981)

Le mal peut trouver une justification divine.

« Le livre de Job est une «explication» du mal et de l'injustice, de l'imperfection et de la terreur. Puisque tout est voulu et régi par Dieu, tout ce qui arrive au croyant est chargé de signification religieuse ». (Eliade, op. cit. p. 355)

L'absolutisme théocratique des peuples antiques trouve bonne immuables de la parole de Dieu; tout est prêt, la table est mise; oreille en Saint-Augustin tout comme la foi en Dieu devint les croisades pointent à l'horizon. l'arme du peuple élu contre les incroyants. Par la foi, l'homme sublime son agressivité fanatique contre l'étranger en béatitude Juifs, chrétiens et musulmans entrent donc dans une ère de céleste au profit de son dieu.

Cette théologie universaliste proposa aux chrétiens la venue voie de la réalisation du projet de Dieu, Yahvé, ou de Allah sur prochaine du règne de mille ans de Jésus sur terre : le terre comme accomplissement de l'idéal humain. Chaque millénium. Ce concept millénariste devint la base d'un idéal religion du Livre présente alors son Dieu respectif comme une chrétien de justice concrétisé par la règne d'un monde d'égalité puissance extérieure créant une fois pour tout le monde, les et de communauté où Jérusalem, lieu de l'Incarnation du hommes et les rois qui doivent les régir. Christ, est appelé à devenir la capitale sacrée du christianisme en concurrence directe avec Jérusalem, capitale israélite et La même connivence des oulémas et des imams avec les Jérusalem, lieu sacré de l'islam,

Dès le début, l'Église a senti que le mouvement millénariste idéalisée du monde la religion du Dieu unique dans l'État sectaire, identifié à une lecture «sociale» de la parole du Christ unique; une vision totalitaire. et du Nouveau Testament, s'écartait dangereusement du catholicisme naissant. En 431, au concile d'Éphèse, l'Église «Tout mal se justifie, dont le spectacle édifie un Dieu» catholique condamne le mouvement et lui oppose la parousie (Nietzsche) soit un autre retour du Christ non plus éminent, trop dangereux, mais lointain, lors du Jugement dernier à la fin des Temps. Ainsi "l'illumination" des églises, des mosquée, des L'Église identifie le millénium à l'Apocalypse juif donc au synagogues monothéistes aura été d'avoir travesti (stratégie du triomphe d'Israël. Encore une fois, Jésus est travesti en roi simulacre) le message d'amour divin en un amour omnipotent, d'Israël, titre qu'il a toujours refusé.

recentrer sur le discours hégémonique et guerrier de l'Ancien; simulacre de la puissance et alibi à la violence. c'est ce que l'on appelle une contre-révolution. Les textes

Orthodoxie juive, catholique et islamique, trois dogmes

confrontation idéologique où l'on voit la théologie de la domination à l'oeuvre: chacun se réclamant la seule et unique

pouvoirs s'est manifesté pendant des siècles dans l'islam. En fait rabbins, oulémas ou prêtres ont tous comme vision

totalitaire. En effet, celle-ci peut-être un prétexte à la terreur et à la destruction. La volonté de tuer en toute impunité malgré le Le catholicisme prend de plus en plus ses distances avec la «tu ne tueras pas» se transmute en devoir accompli envers parole libératrice du Nouveau Testament pour mieux se l'accomplissement universel de la Loi divine : l'amour comme

fondateurs de cette contre-révolution seront les écrits Si l'amour de Dieu envers la création coule de source envers définissant l'orthodoxie du catholicisme par nature infaillible l'homme alors, l'amour universel doit couler de source du coeur parce qu'accepté par le pape où l'acte premier de l'Église est de l'homme, comme la démocratie a coulée de source de d'affirmer sa «fidélité à l'Ancien Testament et à une tradition l'esprit hellénique de la Grèce antique. Mais en réalité, les apostolique attestée par les documents.» (Eliade II, p.380), religions se servirent de l'amour universel de Dieu comme d'un véritable simulacre de puissance : l'évangélisation des peuples béance du monde qui ressurgit. Amour narcissique pervers qui dans tout l'être. Sinon!

« Avec ses trois animaux monstrueux, qui occupent le ciel, la mer et la terre, Jean accomplit une tentative grandiose : celle de sonder les profondeurs de Satan, créant la théologie infernale des temps chrétiens. Doté d'une intuition presque physique de l'horreur lovée au coeur de l'Histoire, il comprend par un paradoxe effravant, après l'Incarnation du Christ et la naissance de l'Église, que le mal a accru son pouvoir et sa force dans le monde ». Citati, op, cit, p.120

Coran confondus, devient aveuglement. La férocité Jérusalem comme capitale.» démoniaque s'introduit dans le temple de l'amour par la recherche de puissance qui vise à imposer sa volonté aux. Le drame est que Juifs et Musulmans partageaient également hommes. De plus en plus, le démonisme s'exprime dans la cette vision chrétienne de domination universelle comme démesure, cet hubris tant redouté des Grecs où le meilleur Sargon, Alexandre le Grand et César Auguste auparavant. remplace le bien, où le mal occupe la place du bien. En somme, l'amour imposé par le dogme religieux des peuples élus L'Européen se sent lui-même profondément différent et deviendra la pire des barbaries, racine même du totalitarisme tellement sûre de ses moyens techniques qu'il n'hésitera pas à moderne, les religions en témoigneront. (croisade, génocide commettre aux Amériques, l'un des pires génocides du monde amérindien, terrorisme). Les guerres de religion n'étant que moderne. Il faut inclure la découverte de l'Amérique par continuité historique des premières querres primitives que Christophe Colomb dans la même mouvance messianique. Zénon et son cosmopolitisme et le Christ universel tentèrent de Dans sa lettre à la Nourrice, Colomb explique le sens de sa transcender.

Ce qui rend l'homme méchant ne sont plus seulement les pulsions animales mais celles-ci exacerbées par la conviction que l'homme lui-même est un absolu avec comme résultat, l'amour pervers d'un «moi» divinisé. Voilà à nouveau toute la

impies par le peuple élu. Par contre, nous l'avons vu avec se déploie comme une spirale de cruauté, de souffrances, de Alexandre le Grand (cosmopolitisme hellénique), comme pour désespoir où l'homme est condamnés «à se détruire en tant la démocratie, l'amour universel ne peut être imposé, l'amour gu'être libre et à se laisser aspirer par les choses gui ne doit émergé de la conscience et être absorbé intrinsèquement peuvent que le précipiter toujours plus profondément dans le malheur alors qu'il aspire au bonheur». (Drewermann, Le mal, tome III, p. 563)

Les Musulmans, les Juifs et les Chrétiens focusèrent leur volonté de domination sur la conquête de Jérusalem car elle doit appartenir qu'aux puissants de la terre. Nul que le philosophe italien Campanella, a mieux résumé la finalité des Croisades pour le monde chrétien : « L'Église a commencé à Jérusalem et c'est à Jérusalem qu'elle retournera après avoir L'amour ainsi transformé acquiert même les caractéristiques du fait le tour du monde. Les Croisades, après avoir refoulé les mal : le "mal aimé" qui perpétue la haine, pire, devient Musulmans, libèreront l'Égypte et l'Éthiopie, ensuite les destruction, fanatisme, terrorisme. L'amour de Dieu empêche Tartares, les Persans, les Chinois et l'Orient entier se l'amour entre les hommes, la vérité du Livre, Bible, Torah, convertiront et formeront un seul univers chrétien avec

découverte : « Dans des circonstances merveilleuses. Dieu avait montré sa main. C'est moi que Dieu avait choisi pour son messager, me montrant de quel côté se trouvaient le nouveau ciel et la terre nouvelle dont le Seigneur avait parlé par la bouche de saint-Jean dans son Apocalypse et dont Isaïe avait fait mention auparavant ».

Grâce à l'or rapporté, Jérusalem sera reconquise et la «Maison

sainte» pourra être rendue «à la Sainte Église». Cette vision par instinct. La cruauté est une donnée culturelle ce qu'explique salvatrice du monde aura été l'alibi des pires des barbaries de Konrad Lorenz en affirmant que «l'homme n'est absolument pas l'humanité faisant des millions de mort en Europe et au Proche- mauvais depuis sa jeunesse, mais simplement qu'il n'est pas assez bon Orient et des centaines de millions en Amérique du Nord et du Sud, véritable génocide de sociétés dites de nature vouées elles-aussi à l'interdit.

Ainsi les «valeurs» religieuses d'amour universelle, de compassion n'ont jamais réussi à empêcher ces débordement d'inhumanité propre à notre espèce. «Seuls des êtres humains peuvent être inhumains ou confrontés à l'inhumain» (Henri Atlan). Si bien que la barbarie est à la fois au coeur des différentes civilisations humaines qui se rejettent mutuellement et à la fois au coeur même de l'espèce humaine où homme et femme, hormis l'accouplement, ont bien des difficultés à s'unir convivialement. Dans les deux cas, le rejet de l'autre est symptomatique des difficultés de tout sujet à appréhender sa peur intrinsèque de l'amour inconditionnel.

Les conquêtes et découvertes de contrés inconnus alimentent les fantasmes et multiplient par dix, par cent les visions monstrueuses. Des hommes sans bouche, des corps-troncs, des femmes libidineuses, «peau ridée et seins pendants jusqu'à terre, parfois même jetés par-dessus l'épaule», accompagnées d'hommes velus incapables de contrôler leur libido accomplissant des actes contre-nature (Muchembled). L'étranger fait peur.

Le rejet de l'autre renvoie à la haine de soi, au rejet de sa propre dignité. Comme le souligne Giorgio Agamben : «l'homme est l'animal qui doit se reconnaître humain pour l'être». La dignité demande l'effort nécessaire à son éclosion. L'éthologie, la science du comportement animal, a maintes fois démontré le fait que l'homme n'agit pas comme un animal lorsqu'il se comporte en «animal». Il est souvent plus cruel et pose des actes «réfléchis» que jamais une bête ne pourrait commettre

pour répondre aux exigences de la vie moderne en société».

En Europe, la violence du clergé contre l'hérésie trouva son apogée avec la chasse aux sorcières et l'éradication de toutes pensées néfastes contre la sainte Église. Une bataille des plus épiques s'engagea alors entre la vision guerrière de la théologie catholique versus le «cosmopolitisme et pacifisme» chrétiens.

Ce cosmopolitisme chrétien tire curieusement son origine d'une branche dissidente du millénarisme primitif que l'on pourrait qualifier de millénarisme social de gauche. En effet, vers l'an mille, la contestation religieuse s'unit à la protestation populaire face à un monde en plein développement économique où de plus en plus s'installent des structures d'inégalité et d'injustice. Cette théologie de la libération avant l'heure combattit vigoureusement l'ordre féodal. En son sein se regroupaient des troupes hétéroclites de fidèles, des pauvres, des déracinés où les femmes étaient nombreuses. Pour eux, l'équation était simple : l'injustice sociale, la corruption des élites retardent l'avènement du règne millénaire de Jésus. Inutile d'insister sur le fait que la répression s'abattit sur ces mouvements; les chefs furent exécutés et leurs mouvements proscrits.

Il est nécessaire ici de spécifier que les mouvements hérétiques ne furent pas tous axés sur des revendications de nature politique ou économique. Bien des mouvements contestataires se référaient au «Tout est permis» de Saint-Paul pour mieux exprimer une déréliction totale des mœurs transformant une parole de libération en libertinage. Encore une fois, il est primordial de connaître le contexte historique dans lequel s'est développée l'immoralité moyen-âgeuse. Car la désobéissance à la morale fut l'argument premier de l'Église phantasmes? La peste.

allant de la sorcellerie, aux transes mystiques en passant par le népotisme papal. les incantations des messes noires célébrant le culte de Lucifer. Il s'agissait de hâter la fin du monde, voilà l'hérésie "Je dois admettre que cette fable du Christ, nous rapporte mais produite par l'homme.

puissance.

Les graines du millénarisme de gauche ainsi semées à la volée richesse à commencer par celle de l'argent, est contraire à son trouvèrent terreau propice dans cet Europe dévasté par tant de enseignement. Philippe le Bel demande aux évêques de faire souffrances. Gérard Segarelli de Parme, brûlé dans cette ville taire ces voix démoniagues qui attaquent aussi le pouvoir en 1260 et Fra Dolcino de Novare, brûlé à Verceuil en 1300, féodal. furent les propagandistes de l'abolition de la propriété privée et les instigateurs des maquisards paysans. On considère leurs Le monde musulman est lui aussi traversé par des actions comme étant les premiers soulèvements communiste soulèvements populaires. Les riches citadins pratiquant le de l'histoire occidentale se réclamant de la liberté religieuse, commerce sont en opposition avec les pauvres Bédouins sociale et politique. En Oui ! Les Évangiles de Jésus sont à nomades, souvent exploités. l'origine du communisme primitif considéré par l'Église comme une démoniague hérésie antipontificale.

De plus en plus, la richesse de l'Église fait jaser. Vers le XIIe siècle, une richesse jusque là inconnu envahit l'Europe. Les

justifiant l'Inquisition contre la déchéance. Mais au fait, quel élites se vautraient avec délices dans ce luxe tombé du ciel. peut bien être l'événement grandiose qui appelle à la C'est l'époque où la papauté s'est réfugiée à la cour d'Avignon réalisation urgente et immédiate de tous les désirs et sous la protection de Philippe le Bel. Le pouvoir royal a besoin du Diable pour terroriser les paysans pauvres qui commencent à regimber. Les prêtres donnèrent au fidèles les sermons que La mort est partout, imminente. Alors jouissons au plus vite des le pouvoir voulait entendre. Comme jadis en Mésopotamie et quelques jours qu'il nous reste. Bien sûr jouissances sexuelles en Iran, la papauté était l'instrument du pouvoir despotique. mais aussi la transgression de toute la panoplie des interdits. Cette collusion toute matérielle de l'Église et de l'État s'appela

insupportable ; non pas une fin du monde décidée par Dieu beaucoup" (le pape Innocent IV s'adressant à l'Empereur Frédéric II)

Dans tout ce tohu-bohu de dépravations, il y avait néanmoins Appelée "la Babylone de l'Occident" par le poète Pétrarque, la des hérétiques tout à fait respectables pour qui, la peste était cour papale d'Avignon vit dans l'opulence et la déchéance; le une punition divine contre cette Église qui a échouée comme chancelier Alvaro Prelayo de confirmer : "Quand j'entrais dans médiatrice du Christ et qui a, elle aussi, tombée dans la pire les chambres des ecclésiastiques, je trouvais des changeurs et des déchéance, celle qui conduit à l'abandon du spirituel et à des prélats occuper à compter et à peser l'argent qui l'arrivée de la corruption par le matérialisme de l'argent et de la s'accumulait en monceaux devant eux." Des voix commencèrent à s'élever pour affirmer que Jésus et ses apôtres avaient été pauvres et que l'appétit démesuré de la

«Les citadins, devenus opulents et fastueux, se relâchent dans l'observance de la «Loi». Les Bédouins pauvres et, à cause de leur pauvreté, de mœurs sévères, regardent avec envie et convoitise ces richesses et ces jouissances. Ils s'unissent sous la direction d'un prophète, un Madhi, pour châtier les infidèles, pour rétablir la loi cérémoniale et la vraie croyance, et pour s'approprier comme L'Europe s'engage dans les guerres de religions entre récompense les trésors des infidèles. Au bout de cents ans. naturellement, ils se trouvent exactement au même point que ceux-ci ; une nouvelle purification est nécessaire, un nouveau Madhi surgit ; le jeu recommence.» (Engels, Sur la religion, p.311, note 1)

## "Les contraintes de la société sont acceptables à l'homme que si elles conduisent à plus de justice entre eux" (Engels)

Tout le faste des cathédrales, les décorations somptuaires, l'élégance des vêtements sacerdotaux, tout cela disparut avec la Réforme luthérienne. Des sept sacrements, il en reste plus que deux : le baptême et l'eucharistie. Puisque débarrasser, épurer le christianisme en rejetant comme démoniaques tous les éléments extérieurs donc païens.

Calvin endossa la position de Luther et poussa encore plus loin quotidienne toute source de plaisir. La danse, le chant s'ennuie à mourir.

Luther déclare en effet que la liberté humaine n'existe pas, seul Dieu est libre. La liberté de choix est un nom vide de sens, que l'homme ne peut être justifié uniquement par la foi. L'homme depuis le péché originel est dominé par le Mal et ne peut donc choisir car dominer par son égocentrisme. Seule la foi en Dieu est rédemptrice : « une vérité sérieuse (foi), vitale, éternelle, si fondamentale qu'elle doit être maintenue et défendue au prix jeté dans le tumulte et la lutte, mais y était mis en pièce et réduit au néant ». L'amour pervers de l'absolutisme encore une fois à l'œuvre.

luthériens, calvinistes, protestants et catholiques, tous des chrétiens qui normalement devraient «s'aimer les uns les autres.» Armé jusqu'aux dents, le Vatican mobilisa des centaines de milliers de fidèles venus appuyer la Contre-Réforme qui culmina avec le massacre de milliers de citoyens français lors de la Saint-Barthélemy. Tout l'Europe s'embrasa: des armées entières s'affrontèrent en Pologne, en Allemagne, en Autriche, au Danemark, même en Suède; des victimes par millions, pendues, torturées, violées par les «soldats de l'amour.» Cette violente intolérance, mère de l'intégrisme, du fanatisme, du terrorisme religieux, non seulement condamne le le message messianique du Christ envers la paix sur terre mais protestantisme se veut un retour à l'Église d'origine, il faut donc ouvre la porte à la haine génocidaire envers les peuples conquis.

C'est Engels, qui le premier, analysa dans La guerre des paysans (1850) que plusieurs courants hérétiques du Moyen les enseignements de Saint-Augustin en éliminant de la vie Age étaient les précurseurs du socialisme moderne et c'est Norman Cohn, par la suite qui réalisa dans Les fanatiques de populaire, la bonne table, les alcools, tout devient interdit, on ne l'Apocalypse (1962) que les hérésies anciennes sont toujours rit plus, on ne sourit plus, la vie devient morose, bref on présentes et modernes comme si les dettes des Inquisiteurs ne seraient pas tout à fait réglées. En somme, le XXe siècle que l'on dit "un des plus meurtrier de l'histoire", serait marqué inconsciemment par des mysticismes millénaristes autant politiquement de droite que de gauche, autant artistique que scientifique.

Après la Réforme protestante, un certain Thomas Münzer se sépare de Luther et rejoint la révolte des paysans allemands en 1525. Qualifié par Engels de «prophète de la Révolution», même de la vie, même si le monde entier non seulement était Münzer redonne au millénarisme chrétien ses lettres de noblesse. Pour lui, si Dieu est parfait, l'homme et la femme nés à son image le sont tout autant. Plus besoin de baptême, puisque Jésus nous a délivré de la faute, à tout dire, plus besoin également d'Église puisque Jésus nous a libéré de la servitude et nous a demandé d'édifier une société juste en Déjà en l'an 1381, l'Anglais John Bail avait, donc, déjà expliqué attendant son retour. Et Engels de poursuivre : «pour lui, le dans ses chroniques hérétiques, les motifs économiques Rovaume de Dieu n'est pas autre chose qu'une société où il n'y aurait plus justifiant la révolte. aucune différence de classe, aucune propriété privée, aucun pouvoir de coercition indépendant des membres de la société.»

Voici le portrait de Thomas Munzer tel que dressé par Engels dans la Guerre des paysans :

« A cette époque (1522), Munzer était encore avant tout un théologien; ses attaques étaient presque exclusivement dirigées contre les prêtres. (...) Munzer dont les idées, exprimées de plus en plus nettement, devenaient chaque jour plus hardies, se sépara alors résolument de la Réforme bourgeoise et joua désormais directement le rôle d'un agitateur politique. La foi n'est pas autre chose que l'incarnation de la raison dans l'homme. Grâce à cette foi, à la raison devenue vivante, l'homme se divinise et se sanctifie. C'est pourquoi le ciel n'est pas quelque chose de l'au-delà, c'est dans notre vie même qu'il faut le chercher; et la tâche des croyants est précisément d'établir ce ciel, le royaume de Dieu, sur la terre. De même, il n'y n'existe pas d'enfer ou de damnation perpétuelle. Ses prêches prirent un caractère encore plus violemment révolutionnaire. Ne se bornant plus à attaquer les prêtres, il tonnait avec la même fouque contre les princes, la noblesse, le patriarcat. Il dépeignait sous les couleurs les plus ardentes l'oppression existante et y opposait le tableau imaginaire du royaume millénaire de l'égalité sociale et républicaine.»

John Bail, vous connaissez?

«Si nous venons tous d'un père et d'une mère, Adam et Ève, en quoi peuvent-ils dire et montrer qu'ils sont mieux seigneurs que nous, fors parce qu'ils nous font gagner et labourer ce qu'ils dépensent ? Ils sont vêtus de velours et de satin fourrés de vair et de gris, et sommes vêtus de pauvre drap. Ils ont les vins, les épiées et les bons pains, et nous n'avons que le seigle, le retrait et la paille et buvons l'eau. Ils ont le séjour et les beaux manoirs et nous avons la peine et le travail, et la pluie et le vent aux champs, et il faut que de nous vienne et de notre labeur ce dont ils tiennent les états. Bonnes gens, les choses ne peuvent bien aller en Angleterre ni iront jusques à tant que les biens iront tout de commun et qu'il ne sera ni vilain, ni gentilhomme, que nous ne soyons tous unis.» (Cohn, Les fanatiques de l'Apocalypse, p.217)

Comment une religion qui oppose traditionnellement Dieu et l'argent, pouvait-elle justifier la richesse en tout cas, la richesse mal acquise ? En effet L'Ecclésiaste (XXXI, 5) dit : "Celui qui aime l'argent n'échappe guère aux péchés, Celui qui poursuit le gain en sera le dupe." et dans Matthieu (VI,24) Jésus avertit :"Nul ne peut servir deux maîtres : où il haïra l'un et aimera l'autre ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon." Mammon étant dans la tradition juive la richesse inique. D'ailleurs ce verset de Matthieu est très utilisé par les sectes modernes pour dépouiller leurs disciples de leur argent comme chez les Raéliens, les Moons, l'Église de Scientologie et bien d'autres.

En somme, les paysans insurrectionnels mettent en évidence ces paroles de Jésus rapportées par Mathieu. Même le moine Césaire de Heisterbach remarque que l'usure est haïe de Dieu et l'usurier, bien difficile à sauver :

"Il est extrêmement difficile à corriger, car Dieu n'efface pas le délit si l'objet du vol n'a pas été restitué. Le fornicateur, l'adultère, l'homicide, le parjure, le blasphémateur, dès qu'ils se sont repentis, obtiennent l'indulgence de Dieu. Mais l'usurier, même s'il se repend de ses péchés, aussi longtemps qu'il retient l'usure, alors qu'il pourrait la restituer, n'obtient pas l'indulgence de Dieu."

En clair, l'usurier qui garde pour lui les avantages de l'usure est condamné à l'enfer malgré son repentir. Seule la restitution des biens et de l'argent lui garantit d'atteindre le paradis. Les hérétiques mettent la papauté devant un véritable dilemme, vérité de l'Évangile d'un bord et demande urgente des marchands, princes, rois et même évêques de ce monde pour trouver la parade théologique qui les conduiront au ciel plutôt que rôtir en enfer. Autrement dits comment jouir à la fois du paradis terrestre et des béatitudes du Ciel. Alors, comment (Frédéric Delforge, La Bible en France et dans la francophonie, Publisud concilier la théologie catholique et la féodalité, ancêtre du capitalisme moderne ? L'Église invente donc la théologie de la contrition par le partage de l'héritage entre l'Église, les «bonnes oeuvres» (ex: l'armée du Salut ou fondations philanthropiques.) et les héritiers naturels. Et l'Église va encore plus loin, mêmes les usuriers purs et durs qui refusent la contrition du partage auront accès au paradis mais avant, ils devront séjourner quelque temps au purgatoire.

«Mais l'espoir du purgatoire conduit à l'espoir du paradis. Du séjour, plus ou moins long dans le purgatoire on sort obligatoirement vers le paradis» Richesse et paradis : double espoir, la bourse ici-bas et la vie éternelle dans l'au-delà : double profit.» (Jacques Le Goff, 1986, p.94-98)

Au delà de la défense des préceptes religieux, les croisades, l'inquisition l'achat d'indulgences pour le rémission des péchés représentèrent de formidables sources d'enrichissement pour l'Église. L'Orient fut drastiquement pillé par les croisés, les biens et commerces des hérétiques confisqués; le Vatican croule sous les richesses.

Pour les paysans du Moyen Age qui, eux aussi, cherchent à améliorer leur condition, le christianisme primitif des origines devient le modèle à suivre et surtout, aussi incroyable que cela puisse paraître, le Nouveau Testament devint un Évangile révolutionnaire, l'arme des pauvres; nous devons vivre en pratique les œuvres du Christ sinon la Révélation est un mensonge. Alors à nouveau, aussi incroyable que cela puisse paraître, l'Église catholique se mit à interdire la lecture de la Bible comme le laisse entendre les instructions données par la Sainte-Inquisition. :

«On détruira entièrement jusqu'aux maisons, aux plus humbles abris et mêmes aux retraites souterraines des hommes convaincus de posséder les Écritures. On les poursuivra jusque dans les forêts et les antres de la terre. On punira sévèrement même quiconque leur donnera asile.»

- Société biblique de France, Paris, 1991, p. 39)

Il y a un tel écart entre le catéchisme offert au peuple et les Saintes Écritures que cela sème l'effroi au sein du clergé. Car, il faut bien comprendre que le Christ pose les bases d'une nouvelle relation entre les hommes. Il abolit toute barrière ethnique, sociale, raciale au profit d'une fraternité universelle identique au cosmopolitisme grec mais fondé sur un commandement nouveau, celui de l'amour réciproque. En ce sens l'eucharistie est un cérémonial frappant. En effet, toutes les religions de l'Antiquité, autant en Orient qu'en Occident, proposaient des prescriptions sur la pureté et surtout des restrictions alimentaires détaillées qui manifestent l'appartenance ethnique des croyants et étaient objets de divisions entre les hommes. Aucun Juif, Égyptien, Perse, Abyssin, Chaldéen de confession différente ne pouvait manger ni boire ensemble, à peine pouvaient-ils se parler. La communion chrétienne vient abolir toute cette ségrégation archaïque et proposa plutôt le repas amical dans le partage. En s'adressant à tous les peuples sans restriction, le christianisme devenait ainsi la première religion universelle possible et l'Eucharistie en était la manifestation suprême.

En ce sens, l'analyse du messianisme christique selon Marcel Gauchet dans le Désenchantement du monde est fort révélatrice. Pour lui, avec Jésus, on assiste à un renversement complet des attitudes et des valeurs. Alors que les Juifs attendent un messie, sorte d'empereur universel dont la toutepuissance les guidera vers la domination totale ; voici que se présente Jésus, aux antipodes des attentes souhaitées. Alors qu'on attend un monarque du monde au sommet de la pyramide, en haut, Jésus, lui est en bas, «un quelconque parmi les hommes du commun.» «Là où le roi des derniers jours eût appelé à la guerre, Jésus annonce l'amour.» Inversion radicale où Jésus nous invite à nous libérer de tout désir de domination terrestre. Dans le Nouveau Testament, aucune trace de pénitence, d'indulgence à acheter pour sauver son âme et surtout aucune suprématie est accordée aux Apôtres et aux Pères de l'Église encore moins le droit de s'enrichir du travail des pauvres.

Encore une révolution des pauvres pour s'accaparer les richesses dites-vous. Eh bien non ! Tous ces paysans ont adopté et fait serment d'obéir comme Jésus au culte de la «pauvreté volontaire» tel que professé par le théologien contestataire anglais John Wycliffe de l'université Oxford, ennemi du luxe offensant de l'Église, idée reprise par les hippies d'ailleurs. Marqués par le désir d'un retour à un idéal spirituel, les paysans veulent imiter le Christ des Évangiles et vivre l'union avec Dieu. Pour ce faire, ils transformèrent l'enseignement du Christ en action évangélique quotidienne. Le leitmotiv de toute cette agitation populaire se trouve au cœur des Évangiles :

«Ce ne sont pas ceux qui écoutent la Loi qui sont justes devant Dieu mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la Loi font naturellement ce que prescrit la Loi (...) ils montrent que l'œuvre de la Loi est écrite dans leur cœur.» (Rm 2 : 13-15)

Pour eux, il était indéniable que la perversion morale de l'Église et de l'élite politique était responsable non seulement de la misère matérielle mais surtout, que ce monde de péchés perpétuels était indigne du Christ et en retardait le retour prévu.

Les hérétiques du Moyen-Âge se posait exactement la même question que le grand philosophe et théologien contemporain Jacques Ellul exprimait, encore dernièrement, en ces termes dans son livre *La subversion du christianisme*:

«Comment se fait-il que le développement de la société chrétienne et de l'Église ait donné naissance à une société, à une civilisation, à une culture

en tout inverse de ce que nous lisons dans la Bible, de ce qui est indiscutable à la fois de la Torah, des prophètes, de Jésus, de Paul ? Je dis bien en tout. Ce n'est pas sur un point qu'il y a eu contradiction, mais sur tous les points.» (p.9)

Ce n'étaient plus des paysans qui se révoltaient contre l'oppression, c'était Jésus lui-même. C'était bel et bien le scénario moyenâgeux de "Jésus Christ Superstar" non pas l'opéra de pacotille du XXe siècle mais bien le mouvement révolutionnaire du XIIe et comme leur idole crucifiée, les paysans vont être pourchassés et exterminés dans des souffrances les plus atroces. Pour l'Église, ce discours libertaire des paysans demande implicitement sa dissolution; des bûchers s'allumèrent partout en Europe. L'Église catholique romaine et ses acolytes montrèrent de nouveau qu'ils étaient les pires ennemis de l'enseignement de Jésus.

Le Dieu de l'Église ne peut être le Dieu des Évangiles, le Père du Christ. De ce constat, le théologien Cosmao présente une thèse audacieuse concernant l'athéisme. Lorsque Dieu et l'Église sont garants de l'injustice alors l'athéisme donne à la Parole subversive du Christ la possibilité d'être redécouverte :

«La critique de la religion aura été l'accident historique le plus bénéfique de l'histoire du christianisme depuis son enlisement en chrétienté.» «Nécessité historique, l'athéisme pourrait préparer le terrain pour un retour de Dieu, aussi fulgurant pour l'équilibre des sociétés que la négation d'un Dieu devenu gardien du désordre établi.» (V. Cosmao, Changer le monde, Éditions du Cerf, Paris, 1981)

Le philosophe Érasme tenta d'infléchir la position drastique des belligérants lors des guerres de religion. Il leurs explique que la tolérance et le dialogue en vue d'une adhésion commune des hommes à Dieu est préférable aux guerres religieuses. La liberté de choisir est la condition sine qua non de la responsabilité humaine et seule, elle peut conduire au salut et à la paix. Luther de lui répondre avec mépris : «Vous voulez comme un pacificateur mettre fin à notre bataille». La vision viennent de l'étranger. L'autre est reçu avec dignité, la humaniste de Érasme fut battue en brèche par la réalité des légendaire hospitalité arabe est carrément d'origine querres de religion, mais elle eut un effet extraordinaire sur les cosmopolite. esprits qui voulaient quitter l'atmosphère meurtrier du Moyen-Age.

d'harmonie et de tolérance, toutes trois menacées par chrétiens

Poursuivant le combat d'Érasme contre la théologie guerrière, s'élevaient au-dessus des États, des nations, critiquaient les des forces dès qu'il était en contact avec la terre (sa mère). puissants et la volonté de pouvoir, misaient sur la raison et la l'individu contre l'hégémonie de l'état.

Suivant les traces d'Hérodote, des esprits cultivés sillonnèrent jardins des Hespérides, réputés pour leurs fruits d'or. Selon le monde, ramenant avec eux nombres d'artefacts et de Platon, la région de Tanger, ainsi que le reste de la "Lybie", était connaissance de toutes sortes; contrairement aux voyages de le domaine du géant Antée. conquête du XVe siècle qui sont en droite ligne avec la vision militaire.

Le monde devient un véritable cabinet de curiosités qui d'Antée, Hercule se vit défier par celui-ci consiste à accepter et rassembler toutes les influences qui

Comme les deux hémisphères du cerveau, la vision du monde se divise en deux conceptions bien distinctes: le Érasme marque le début de l'ère moderne où nombre cosmopolitisme d'origine grec, qui tente de connaître dans le d'intellectuels indépendants entreprirent de circonscrire partage, la fraternité et le respect de l'Autre et l'hégémonisme, l'influence des religions pour les solutions guerrières. Un des d'origine romaine qui tente plutôt de s'accaparer la puissance, plus grands défenseurs du temporel au détriment du spirituel la connaissance et les richesses de l'autre par sa soumission fut Voltaire qui défendit avec vigueur le rêve de paix sociale, n'hésitant pas à utiliser les armes et la guerre pour les obtenir.

l'intransigeance des religions monothéistes. Il préféra de Car pour les adeptes de l'hégémonisme humaniste, l'Européen beaucoup la tolérance des religions polythéistes des Grecs et doit développer un sentiment de supériorité évident du à sa des Romains au fanatisme des juifs, des musulmans et des culture exemplaire : l'humanisme eurocentriste représente le salut de l'humanité, rien de moins, tel est le sens du colonialisme et de l'impérialisme.

des esprits savants dits «Les Lumières» s'attaquèrent à Le combat entre Hercule et Antée en représente l'archétype. l'absolutisme du Saint-Empire. Ils furent les précurseurs du Antée, roi de Lybie, était le fils de Poséidon et de Gaia, la Mèrecosmopolitisme moderne. Ils ignoraient les frontières, Terre. C'était un terrible lutteur qui était invincible car il reprenait

tolérance contre les intérêts et les nécessités, sur la liberté de Ce géant "monstrueux" attaquait les voyageurs pour construire avec leurs crânes un temple dédié à son père. Il donna le nom de sa femme, Tinga, à son domaine qui englobait les fameux

déifié de la religion. où l'on jette sur le monde un regard Hercule, le nom latinisé du héros grec Héraclès, est un demialiénant et meurtrier, où le voyage est avant tout une expédition dieu et héros célèbre par sa force, son courage et ses nombreux exploits légendaires. Le vol de trois fruits d'or, était l'un des douze travaux de Hercule En arrivant sur le domaine

Les deux pugilistes se préparèrent au combat: l'un et l'autre modernité, Climats, 1995, p.40) ôtèrent leur peau de lion, mais alors qu'Hercule s'enduisait d'huile à la manière olympique. Antée se versait du sable chaud Parallèlement aux théologiens et autres exégètes du Moyen sur les membres de crainte que le contact avec la terre, par la âge, des érudits se mirent à la découverte des textes plante de ses pieds seulement, ne soit insuffisant. Hercule avait philosophiques greco-romains et des thèses scientifiques décidé de ménager ses forces et de fatiguer Antée, mais, après préservés miraculeusement par les savants arabes qui l'avoir projeté sur le sol tout de son long, il fut stupéfait de voir sauvèrent cette connaissance universelle de l'anathème de ses muscles se gonfler et ses membres, régénérés par la Terre- l'Église contre tout livre autre que la Bible. Mère, reprendre leur vigueur

Antée se jetait volontairement sur le sol, sans attendre du mouvement des planètes et de la lune, les fils d'Abraham qu'Héraclès l'y projetât; Hercule, comprenant alors sa récuseront fermement ces visions païennes de l'Histoire manœuvre, le souleva de terre, lui brisa les côtes, et, malgré cyclique et surtout, l'astronomie, cette nouvelle science qui les profonds gémissements de la Terre-Mère, il le maintint en semble donner raison aux peuples impies. Alors que le monde l'air jusqu'à ce qu'il expirât. Au cours de cette bataille grec sait déjà que la terre est une sphère grâce à Aristarque, né titanesque, un coup de sabre d'Hercule ouvrit le détroit de en 310 av.J.C., qui a établi les dimensions à peu de chose près, Gibraltar. Ce combat symbolique montre le triomphe de la elle restera pour les chrétiens un disque pendant 1 500 ans culture sur la nature, victoire de l'Europe sur l'Afrique.

Car à cette époque apparaît cette autre particularité importante de l'homme moderne non pas l'argent comme tel mais l'idée de La terre devient l'arène naturel des conflits entre la conscience richesse liée aux idées de progrès matériel infini. Ainsi cette et le corps, entre raison et nature. Auparavant, à la préhistoire, notion de richesse accouplée à l'exaltation de la liberté au point le divin s'articulait autour de l'union avec l'animal chez les où l'homme peut changer le monde naturel sans tenir compte peuples chasseurs nomades et autour de l'union avec la des lois cosmigues seront d'une nocivité incroyable envers végétation chez les premiers agriculteurs sédentaires. La terre l'environnement en général.

contemporains. L'Église perpétuera jusqu'à nos jours cette trouve sa place et son accomplissement. théologie de la domination qui servira de justification idéologique de tout impérialisme politique et religieux.

"Dieu ne serait-il qu'une initiative de la liberté humaine au même titre que le mal ? Aussi radicale que le mal par ailleurs ? (Jorge Semprun, Mal et

Puisque la notion de temps cyclique provient de l'observation Les deux adversaires se prirent à nouveau à bras-le-corps et de la nature, du rythme des saisons, du jour succédant à la nuit. encore; l'être humain y occupant la place centrale. L'église, notre Mère l'Église remplaçant la Terre-Mère universelle.

était considérée comme une Grande Mère où toute intervention humaine équivalait à un sacrilège, une faute que l'on devait Malheureusement, ces visions destructrices et guerrières réparer par des rites de vénération. Pour la pensée archaïgue, dominent encore l'esprit de la plupart des politiciens la Nature est Tout, est éternelle et c'est en elle que l'homme

> Influencés par les sectes païennes et concurrencés par les sciences occultes des alchimistes, les chrétiens se mirent à étudier le ciel et la terre pour mieux évacuer la beauté et l'harmonie de la nature au profit de l'œuvre de Dieu, la seule

qui mérite d'atteindre cette perfection.

subsistance tous les jours de ta vie. Il produira pour toi épines Nature. et chardons et tu mangeras l'herbe des champs...» (Gn 3, 17-19)

de la fertilité, etc. La nature ne commande aucun respect monde entier, dans sa variété, est une création divine». particulier. Dieu ne participe pas de ces réalités, il les transcende. La création biblique est un dépouillement total du Thomas D'Aquin (XIIIe siècle) développa le concept de sacré archaïque.

Devant la perfection de L' tre Supérieur, l'homme ne peut que chaque chose est déterminée selon Sa Providence et Sa s'abaisser devant tant de Magnificence, tel est le sens de la Justice. L'ordre de la nature est fondé sur le degré de Chute de l'homme entraînant avec lui la nature. (Érigène) Ainsi ressemblance à Dieu. Empruntant à Aristote le concept de cette nature ayant participée à la Chute d'Adam et à son exil du structure intelligible, Thomas D'Aquin en conclue que tout le Paradis terrestre devint viciée, désordonnée. Une nature monde physique et naturel obéit à un «désir» d'imiter Dieu tant vicieuse prit la place d'une nature bienfaitrice puisque l'homme par son existence que par ses actions. Grâce à cette hiérarchie entraîna celle-ci dans sa chute. Cette idée de nature des êtres et des choses, l'homme, puisqu'il ressemble à Dieu, responsable de la Chute de l'homme occultera pendant des s'autoproclamera «vice régent» de la Création divine et siècles la signification spirituelle de l'ordre naturel divin.

propager la même vision du monde que l'Ancien Testament i.e seul, toute la nature perd donc son caractère sacré. une religion de l'histoire du salut de l'homme délivrée de la nature. En effet, le christianisme, en proposant l'au-delà Il revient au théologien Lulle mort en 1315 de faire la synthèse comme seul salut, recommande aux hommes de carrément se entre le message d'Incarnation du Christ, de dieu en l'homme soustraire, de ne rien attendre de la vie. Contrairement à la et la nature. Idée que Lulle actualisa dans la nature avec l'idée

notion de nature incrée, éternelle des peuples archaïques, l'idée de la Création du monde, spécifiquement juive, permet à Dans toutes les religions bibliques, la terre est une prison d'où la pensée humaine de s'élever vers un lieu, vers un temps où il faut s'échapper. À la malédiction qui frappe l'homme dans la la nature n'existait pas, où Dieu était seul et ce lieu divin permet Genèse s'ajoute celle sur la terre où il est né : «...maudit soit à nouveau à l'homme d'espérer, un jour, atteindre ce paradis le sol à cause de toi ! À force de peine, tu en retireras puisque sa destinée est véritablement transcendante à la

«Au commencement était le Verbe» tel est le premier verset de l'Évangile selon Saint-Jean. «Verbe» traduction de Logos en Il est indéniable que les religions abrahamiques ont été les grec qui veut dire aussi harmonie et implique donc que premières à déraciner l'homme de la nature et à s'élever avec l'incarnation du Logos en toute chose est synonyme véhémence contre les mythologies naturalistes. Véritable d'harmonie. Selon la Bible, «l'esprit su seigneur a imprégné le combat contre le sacré cosmique, dieu solaire, déesse lunaire, monde entier» (Sagesse, 7: 22-23) et «le souffle de Dieu», la contre le sacré des forces naturelles, dieu du tonnerre, déesse pneuma inonde le cosmos et Saint Augustin d'en conclure : «le

hiérarchie universelle sur la base de différents degrés de réalités où Dieu est réalité pure, transcendante et sous lui, s'arrogera le droit de disposer de la nature, des animaux, des végétaux et mêmes des âmes païennes et impies selon son Le christianisme et le Nouveau Testament ont continué à bon vouloir. Ainsi puisque Dieu s'est révélé à l'homme et à lui

végétale.

Poursuivant sur sa lancée, Descartes propose ensuite la thèse selon laquelle il est impossible de trouver une différence entre l'animal et la machine. Spinoza, quant à lui, déclara que les humains sont en droit « de se servir des bêtes à notre quise et de les traiter selon ce qu'il nous convient le mieux puisqu'elles ne s'accordent pas avec nous par nature et que leurs sentiments sont, par nature, différents des sentiments humains ». Finalement, le philosophe Fichte compléta le tableau et affirma dans sa Doctrine du droit naturel en 1796, que tous les animaux domestiques sont «sous la tutelle» de l'homme en vue «d'une utilisation régulière» et ne sont que «propriété». Quant aux animaux sauvages, ils sont «nuisibles» et «considérés comme un ennemi ». Voilà comment a été formulé ce qui en Occident fait figure maintenant de lieu commun universel: l'anthropocentrisme ne reconnaît pas de droit à la créature, il ne connaît que les hommes dominant et ses besoins qui perpétueront, comme plusieurs sociétés antiques auparavant, l'asservissement des hommes dominés à travailler comme des bêtes de somme, l'esclavagisme comme concept de la cupidité humaine et, au pire, à éliminer ceux qui résisteront.

De la beauté, de la «sagesse», de la majesté des êtres vivants, animaux et plantes, nous n'avons retenu que leur utilité alimentaire et domestique et les avons abandonnés au sort lamentable auguel nous les avons astreints.

La classification en animaux purs et impurs, une liste interminable de préceptes alimentaires et une série de décrets dont l'interdiction de la sodomie avec des bêtes, voilà le contexte dans leguel un théologien monothéiste apprend à connaître les animaux dans l'Ancien Testament. Pour ce qui est de la nature en général :

«scientifique» que l'homme trône sur le monde animale et «Sachez que l'on a pas deux cœurs, un pour soi, un pour les animaux, on en a un ou pas du tout». (Lamartine)

> «Soumettez-la: dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre » (Genèse 1,28).

Pour ce qui est des animaux en particulier :

«Ne vous rendez pas vous-mêmes immondes avec toutes ces bestioles grouillantes, ne vous contaminez pas avec elles et ne soyez pas contaminés par elles. Car c'est moi Yahvé qui suis votre Dieu. Vous vous êtes sanctifiés et vous êtes devenus saints car je suis saint ; ne vous rendez pas impurs avec toutes ces bestioles qui rampent sur la terre. (Lv 11:43-44)

La notion de peuple élue se transforma en espèce élue : seul l'homme est saint et cette notion anthropocentrique aura des conséquences inestimables sur notre relation l'environnement et sur les autres espèces animales ou végétales.

Car la nature est le siège de tous les maux, de tous les péchés. Le peintre néerlandais Jérôme Bosch, tout comme l'Église catholique médiévale, l'a bien pressentie. L'oeuvre picturale de Bosch défie les lois de la nature; on peut même ajouter sans se tromper : une oeuvre contre la nature. Les personnages de Bosch ont des têtes décharnés, des visages blafards déformés par des rictus de haine, une peau fanée; ils donnent l'impression générale de vivre dans des corps maladifs et souffrants. Leur environnement est parsemé de brindilles cassées, de branches épineuses et troncs d'arbres aux formes acérées évoquant une nature inquiétante, hideuse, monstrueuse, diabolique.

Qui est donc Jérôme Bosch? On situe sa naissance vers 1450. Un chroniqueur flamand de l'époque (1566) qualifia le peintre de «faiseur de diables»: l'homme étant un pécheur incorrigible voué à la damnation éternelle. Impression partagée par ses contemporains partout en Europe comme en fait foi cette C'est malheureusement l'héritage mortifère que nous traînons affirmation d'un chroniqueur espagnol : comme un boulet au pied depuis l'ère des despotismes

« la différence entre les oeuvres de cet homme (Bosch ou Bosco comme nous disons) et celles des autres, consiste, selon moi, en ce que les autres cherchent à peindre les hommes tels qu'ils apparaissent vus du dehors, tandis que lui a le courage de les peindre comme ils sont dedans, à l'intérieur.» (Sigüença,1605)

Comme si voilà cinq cents ans, Bosch aurait eu la prémonition à la fois de la psychanalyse de Freud, de la psychologie des profondeurs de Jung et du surréalisme de Breton. Eh bien, non ! L'oeuvre de Bosch est bel et bien l'expression religieuse de la Bible ou plutôt du diable de la Bible.

Toute l'oeuvre de Bosch est aussi l'expression de la vie médiévale et de la pensée d'inspiration manichéenne sous l'emprise d'un clergé despotique qui a droit de vie et de mort sur le peuple. Bosch est le peintre de l'Inquisition, sans aucun doute. Il est le «peintre de l'horreur, de la vraie horreur, celle qui fait partie de nous, qui est nous même.» Les oeuvres de Bosch sont de véritables discours sur les défaillances de la nature et de l'homme envahit par le mal, expression de «l'état nauséeux de l'âme» et font office de catharsis, d'exorcisme à une époque lointaine de la psychologie moderne puisque l'interprétation des rêves était alors associée à la sorcellerie et sévèrement punie par les inquisiteurs.

«Comtemptus mundi» (mépriser le monde), voilà bien l'état d'esprit de l'Inquisition par lequel il faut «comprendre le refus de toute sensualité, mais aussi la désapprobation de toute conduite dont le but est de profiter de la vie et d'accumuler des biens; c'est une mise en garde contre les ruses du diable et une exhortation à résister à la tentation, bref, tout ce qu'évoquent des mots tels que remontrance et mortification. Il faut que l'homme réalise que son destin se trouve dans l'au-delà. C'est le message principal que Bosch semble avoir consigné dans ses tableaux. » (Marijnissen/Ruyffelaere, 2001)

C'est malheureusement l'héritage mortifère que nous traînons comme un boulet au pied depuis l'ère des despotismes antiques. Tout notre drame vient du fait que les livres sacrés nous condamnent toujours par cette faute et qu'en conséquence nous sommes vils, sales, corrompus : nous méritons juste ce qui nous arrive... Comme Job, pauvre comme Job, nous vivons une humiliation totale comme un fardeau qui ronge la vie. Quelle tragédie!

Même son Paradis terrestre est peint comme un lieu infernal hanté, corrompu, un véritable pandémonium, jardin des vices et des terreurs. Le peuple, devant un tel spectacle, ne pouvait qu'espérer atteindre le plus rapidement possible le jardin céleste du Paradis où, selon Bosch, les âmes des justes et des bienheureux jouissent de la béatitude éternelle, en compagnie des anges et des saints. Telle était la fonction psychopédagogique de l'art.

Jérôme Bosch est le peintre de la Bible, principalement des visions démentielles, des catastrophes conçues par Dieu : déluges, tremblements de terre, invasion de sauterelles, famine, carnage des villes, temples ruinés, autant de désastres nécessaires pour apaiser sa colère et purifier le peuple impie.

Cependant, la palme du désastre universelle revient à l'Apocalypse de Jean, véritable théologie de poésie extrême du Nouveau Testament. Récit de la fin du monde et du temps sur lequel s'assoira la tyrannie des théologiens et des pouvoirs politiques despotes. Les artistes ne pouvaient ignorer un récit destiné à susciter la terreur et l'épouvante. Mosaïques romaines anciennes, vitraux, icônes orientales, fresques romanes, sculptures gothiques, enluminures byzantines, tapisseries médiévales, peintures flamandes, gravures allemandes, autant d'oeuvres qui relayeront vers les croyants les images des bouleversements cosmiques : obscurcissement de la lune et du soleil, chute des astres, séismes sismiques,

pollution des eaux transformées en rivières de sang, ravage des forêts par le feu du puits des abîmes, invasion des monstres et de la Bête. Que dire du Christ qui tient le glaive acéré dans sa bouche dans un tel décor mortifère?

L'incendie en 49 avant J.C de la Grande Bibliothèque d'Alexandrie qui entraîna la perte irrémédiable de 400 000 rouleaux de papyrus dans toutes les disciplines scientifiques, la fermeture des Universités païennes au VI ème siècle par l'Empereur Justinien, l'interdiction de la lecture et la destruction de tous les documents anciens par les chrétiens sous l'Inquisition font que notre histoire fut totalement occultée et oubliée. Il faudra attendre le Moyen-Age où sous l'influence des Arabes, les mathématiques, la recherche expérimentale, les sciences exactes de la nature inspirées des Grecs soient réintroduites en Europe.

Depuis la chute de Tolède aux mains des chrétiens au XIe siècle, les traductions des travaux arabes comprenant de nombreux textes importants se firent de plus en plus pour culminer au XIIe siècle que certains historiens appellent la «première renaissance». Ainsi plusieurs traités antiques concernant l'astronomie, l'astrologie, la physique, la médecine et même de magie et bien sûr d'alchimie contribuèrent à la naissance de la science occidentale. Un mouvement d'érudition inédit s'empara alors des esprits.

«Pour l'alchimiste, la nature livre ses secrets par la connaissance scientifique et la contrainte magique des sciences occultes. L'alchimiste perpétue le mythe du forgeron de la préhistoire et de la technique de transmutation de la matière. Toujours empreint de «religiosité», c'est le drame mystique de dieu, sa vie, sa mort, sa résurrection, qui est projeté sur la Matière pour la transmuer. L'alchimiste traite la Matière comme le «prêtre», le devin, interprètent les Mystères. La Matière transmuée acquiert le symbole de l'immortalité (Or) et de la rédemption par l'œuvre alchimiste. L'astrologue, le forgeron, l'alchimiste, tous rêvent de moyens rapides pour arriver à dominer le milieu. Le rêve oriente l'activité humaine.

La magie devient un raccourci par lequel l'homme veut pénétrer le secret et le mystère de la vie. La grande originalité de l'alchimie fût de créer les instruments qui permirent les actes de broyer, moudre, brûler, distiller, dissoudre la matière ainsi que l'observation des résultats. L'alchimie a été le pont qui a permis à l'imagination d'atteindre les rives de la science». » (Lewis Mumford, Technique et civilisation, Éditions du Seuil, Paris,1953)

Avec Copernic, Kepler et Galilée s'amorce une véritable crise de civilisation: la terre n'est plus le centre du monde, c'est la terre qui tourne autour du soleil et non l'inverse reprenant à leur compte les énoncés de Aristarque dix-huit siècles plus tard. Par cette affirmation de l'héliocentrisme, toute une vision du monde s'écroule. L'homme se retrouve perdu et seul dans l'infini où l'homme n'est plus le centre.

L'an 1632 marque l'année où la nature fut irrémédiablement vaincue. Maintenant conquise, la déesse archaïque de la Terre-Mère est vidée de sa substance spirituelle pour déchoir vers la disgrâce de son nouvel attribut ; la nature est une machine, Dieu, un horloger. Les signes naturelles signalant la présence de Dieu deviennent des abstractions mathématiques et géométriques.

«II (l'Univers) est écrit dans le langage des mathématiques, et les personnages en sont les triangles, les cercles et autres figures géométriques, sans lesquelles il est humainement impossible d'en comprendre un seul mot; sans elles, nous partons à l'aventure dans un obscur labyrinthe». (Galilée, II Sagiatore cité par Stillman Drake in Discourses and Opinions of Galileo, Doubleday Anchor Books, N.Y. USA, 1957, p.237-238)

Contrairement à Pythagore pour qui les mathématiques représentaient la pensée de Dieu et la nature sa symphonie, avec Galilée, les mathématiques deviennent des lois pures et dures, froides tandis que la nature amorce sa décadence. La nature est ainsi dépouillée de ses formes, de ses couleurs, de ses odeurs, en somme, la substance intrinsèquement divine remplacée par des concepts mécaniques, purement matérialiste.

L'homme décentré spirituellement est psychologiquement. Cette «hérésie» de Galilée sera sévèrement jugée par le tribunal de l'Inquisition : Galilée devra se rétracter sous peine de mort. Descartes saura très bien analyser le contexte théologique de l'époque et s'empressera de redéfinir la place de l'homme dans l'infini. Bien que partageant les vues de Galilée ainsi que la révolution scientifique qui s'amorce, Descartes comprit qu'il fallait redonner à l'homme une place dans l'infini sous peine d'anathème et de réclusion sociale. Puisque la première certitude est celle de mon existence révélé par la conscience, par la pensée (Je pense donc je suis) et que le néant, l'infini, la nature, ne peuvent pas penser, alors "je", ma conscience d'être. est le point d'appui de toute connaissance. C'est par ma conscience que le monde, les galaxies, les planètes, la nature, l'autre existent. Descartes vient de déposer à nouveau l'homme sur le trône de l'Univers, inspirée par la théologie chrétienne du Dieu fait homme. En actualisant l'Incarnation de Dieu dans le "Je", Descartes déjoue l'Inquisition et redonne à la l'homme une position anthropocentrique.

Dorénavant, le corps est associé à un mécanisme, une machine. En décrivant le monde naturel sur une base purement mécanique, Descartes transféra l'ordre divin à la machine, celle qui assouvira notre désir de domination. Dans son *Discours de la Méthode*, il observe:

"Car elles (les difficultés en physique) m'ont fait voir qu'il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie; et qu'au lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles, on en peut trouver une pratique, par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer de la même façon à tous les usages auxquels ils sont propres et ainsi nous rendre maîtres et possesseurs de la nature"

«M. Descartes a toujours craint de se faire juger par l'Église, c'est pourquoi on lui voit prendre des précautions qui vont jusqu'à l'excès.» (Bossuet)

Ainsi l'homme n'est pas perdu dans l'univers mais seulement égaré et seule la science lui permettra de retrouver son chemin. Avec Descartes, l'univers devient mécanique, machiniste, technologique et l'homme en est le maître. La nature est un chose matérielle, une machine coupée de toute réalité spirituelle.

Depuis le paléolithique, l'homme n'à cessé de créer des outils de plus en plus sophistiqués pour accroître le pouvoir de l'humain sur son environnement et ainsi assurer sa survie. Comme nos ancêtres australopithèques qui accordaient aux outils un aura spirituel, la machine deviendra la nouvelle déesse païenne de l'homme moderne.

Au fait qu'est-ce qu'une machine ?

« Une machine est un complexe d'agents non organiques ayant pour but de convertir l'énergie, d'accomplir un travail, d'accroître les capacités mécaniques ou sensorielles du corps humains, ou de réduire à un ordre et une régularité mesurables des phénomènes de la vie » (Mumford).

Ce désir de dominer la nature orienta l'esprit humain vers l'extérieur et suggéra le besoin d'agir sur ce monde et ainsi créer les instruments nécessaires pour y parvenir. La méthode scientifique naissante permit de simplifier le complexe, d'isoler les éléments entre eux. La science se spécialisa en concentrant l'analyse uniquement sur le monde matérielle, elle devait en effet dé-spiritualiser la nature.

Tous les attributs naturalistes de la déité furent remplacés par la seule puissance «qui est réellement : la Volonté de la raison». Et Hegel de continuer ainsi son raisonnement dans *La Raison dans l'Histoire* : « la Volonté de la Raison, le Bien tel

qu'il est concrètement, est réellement la plus grande puissance mécaniques, de pompes et de cylindres. Cette notion de : la puissance absolue qui se réalise. Le vrai Bien, la Raison corps/machine de la Renaissance perpétua l'asservissement divine universelle, est aussi la puissance capable de se des hommes développé depuis l'aube de l'Antiquité. réaliser. La représentation la plus concrète de ce Bien, de cette Raison, est Dieu.» (Édition 10/18, Paris, 1965) L'homme doué Dès le Moyen Âge, la naissance de la théologie naturelle de raison existe comme accomplissement du plan divin, enseignée par Thomas D'Aguin vers 1250, à savoir, l'étude L'homme peut donc d'agir sur le réel puisque c'est L'Idéal qui religieuse de la nature en vue d'une meilleure compréhension se réalise.

Agir sur le réel, voici donc le travail de l'artisan, de l'ingénieur matière, mais bien plutôt que la matière, les corps, les éléments propulsé au premier rang. Le développement des techniques naturels, les organismes etc. sont choisis et conçus en est non seulement une révolution matérielle mais aussi un fonctions des fins à poursuivre...» (Bertrand, La révélation bouleversement cosmologique et bien sûr métaphysique. Toute cosmique, p.242) Cette citation de saint Paul : «les perfections la conception cosmologique de l'Univers, toute la conception invisibles de Dieu nous sont manifestées par ses œuvres traditionnelle des objets et des formes que l'homme avait visibles (Rm 1,20) en est le credo. patiemment mise en place s'effondre comme un jeu de carte. l'esprit humain depuis l'invention du Cosmos par les Grecs».

«La nature de Galilée, "écrite en langage mathématique", la nature de Descartes, où tout se fait par "matière et mouvement" est bien l'oeuvre du Dieu créateur. Mais ce Dieu, "l'éternel géomètre" de Voltaire, est en réalité la plus formidable caution que la raison humaine ne se soit jamais donnée dans sa conquête de la nature.» (Jacques Roger, La science nous renvoie notre image in Série sciences en société no.9, Autrement, avril 1993, p.131)

Le mépris affiché par l'Église envers la nature et le corps humain - le corps tend à la corruption - ouvrit toute grande les portes aux visions mécaniques et machinistes de la science appliquée.

Le corps acquiert donc le statut de machine biologique sophistiquée, donnant raison à l'Église séparant l'âme du corps. L'homme en esprit se distingue alors de son enveloppe corporelle. Le corps perd ainsi toute valeur morale et symbolique pour ne représenter qu'un ensemble de rouages

de Dieu, proposa que, «dans la nature, les fonctions ne jaillissent pas au hasard d'une évolution accidentelle de la

Au veux de l'historien des sciences Alexandre Kovré, il s'agit Cette citation de saint Paul implique que derrière les objets se «de la révolution la plus profonde accomplie ou subie par cachent un code secret qui, une fois révélée, nous permettrait de rencontrer dieu face à face. Tandis que la théologie naturelle cherchait à décoder les symboles physiques grâce auxquels Dieu pouvait communiquer avec l'homme, la science moderne, elle, s'efforcera désormais de mieux comprendre la façon dont opère la création. Il ne s'agit donc plus de communiquer avec Dieu à travers la nature, mais de comprendre les mécanismes sous-jacents. La technique moderne dans ce contexte est partiellement expliquée comme la réalisation volontariste occidentale du dogme chrétien de la transcendance de l'homme vis-à-vis de la nature et de son légitime désir de la dominer. Ce qui veut dire que la science occidentale moderne a bien été conçue dans le giron de la théologie chrétienne grâce à la traduction en latin des Traités de médecine grecoarabe entre le X et le XII<sup>e</sup> siècle et *Traités de chirurgie* au XIII<sup>e</sup>.

> La publication de De Humani corporis Fabrica (1545) du flamand Vesale accentue le développement phénoménal de cette nouvelle science, l'anatomie et d'un nouvel art,

(Histoire du corps T-2, 2006)

trois passions et les relie aux muscles correspondant à leur Chopard Armelle, Le zoo des philosophes) expressions faciales. L'expression faciale est le résultat d'un ésotérique de la divination.

La notion de corps-machine prend forme à la même époque allumée entre toutes les créatures vivantes». des grandes découvertes territoriales de nouveaux continents science commence ainsi à prendre ses distances vis-à-vis la soumise à l'action bienfaisante de l'homme. théologie: l'étude de l'âme sera abandonnée au profit des prêtres et métaphysiciens.

l'illustration anatomique. On disait des chirurgiens au Moyen Le processus de désertification de l'être amorcé auparavant Âge tardif qu'ils pratiquaient un «art mécanique» et pour cause par la religion se perpétua dans la science. En séparant l'âme ; le corps est charpenté (les os) emprunt à l'architecture des du corps, en donnant à l'âme une réalité autonome, on cathédrales, avec le mouvement, le corps comme «bâtiment permettait donc de disséguer les fonctions du corps. Encore mobile» devient «vaisseau de mer» périodes des grandes une fois c'est la femme qui en subira les contrecoups funestes. expéditions maritimes, finalement, le corps incorpore les traits. Sous la main des anatomistes, le corps de la femme «vivant d'une entité mécanique à l'image de Dieu «horloger de mais imparfait» aux «muscles effacés», aux «seins mous et l'univers. » La machine devient le modèle explicatif du monde aux fesses flasques» est comparé à un «amoindrissement, un physique, un mécanisme composé de pièces donc susceptible sous-ordre» où «les ovaires sont des testicules ratés», le d'être démonté; la mécanisation du corps induit la notion de clitoris, «un pénis ratatiné et caché. » Comme on le voit, le fragmentation des parties pour en comprendre l'agencement, corps féminin est toujours dégradé et jugé négativement par rapport au corps masculin; on est loin d'en avoir saisi la complémentarité entre eux car à cette époque la seule logique Ainsi Charles Le Brun, artiste officiel de Louis XIV, codifie vingt- qui prévaut est celle du pouvoir et de la domination. (Le Bras

phénomène purement physique et non plus le reflet de l'âme. Le monde est œuvre inachevé et le destin de l'homme sur terre L'homme-machine remplace de plus en plus l'homme-zodiague est de parachever l'œuvre initial sous les auspices de Dieu. Le de l'Antiquité, ce dernier ira rejoindre la tradition astrologique et monde apparaît de plus en plus comme un champs de bataille chiromancienne nouant des liens plus étroits avec la tradition où s'affrontent des puissantes aveugles. Comme pour les gnostiques auparavant, le monde est mauvais et le philosophe Hume en généralisa l'idée ainsi : «Une guerre perpétuelle est

et contrées exotiques, période qui marque l'essor important de La nature, le monde ne peut plus nous aider à devenir des la cartographie. Il en sera ainsi du corps disséqué, véritable hommes; seule la transformation du monde peut participer à exploration d'un réservoir de découvertes intimes l'édification de l'homme. De l'association avec la nature nous cartographiées sur des planches anatomiques. Tranquillement passons à son exploitation. La machine, par sa copie des mais sûrement, le corps s'affranchit de l'ordre cosmigue des fonctions et des membres du corps, ne projetait que la vision Anciens. Du corps sacré cosmique, nous passons à un corps d'un corps mutilé déjà martyrisé, flagellé, haï par la religion. matérialiste qui se «désenchante» dans une science mécaniste Mais surtout, agir sur le réel implique que le monde est où même l'esprit n'est plus mystique mais bio-chimique. La imparfait donc perfectible, que la nature est malléable et

> Dans les ouvrages théoriques intitulés Principia et Opticks, Newton (1642-1727) postule que tous les phénomènes

Newton confirme que l'Ordre mécanique régit l'Univers.

Newton est à l'origine de ce qu'on appelle la mécanique mortifications corporelles. classique dont les trois lois de Newton constituent les fondements : le principe d'inertie, la relation fondamentale de la La nature moderne, lieu de violence entre espèces, est le dynamique et la loi de la réaction. Il inventa, en même temps royaume du Mal. Puisque le Bien n'est plus dans la nature, il se que Leibniz, le calcul différentiel, qu'il nomma méthode des doit d'y être introduit par l'action humaine. La technique fluxions et qu'il utilisa pour formaliser sa description de la moderne prend ainsi son sens métaphysique du Bien gravitation comme force d'attraction universelle.

Grâce à la révolution scientifique et de la mathématisation de la physique, l'espace devint réel; il s'agit alors de se l'approprier par les conquêtes, le temps est réel; alors divisons le en heures et minutes, la matière est réelle; codifions la en la mesurant et la pesant. La science naturaliste n'échappa pas à cette tyrannie instrumentale; elle tenta elle aussi de hiérarchiser la nature à partir de l'homme comme valeur suprême et chercha à partir de cette perception à établir l'orientation de nos choix. La nature existait pour être explorée, pour être envahie; elle devait être conquise pour être comprise.

homme-nature fut rompue et marqua le passage de l'état de nature à celui de culture. Comme si la nature humaine L'homme devint l'idole de lui-même et la machine, sa création, appartenait dorénavant à un paradigme perdu. (Edgar Morin.) la nouvelle religion, conception mécanique de l'Univers qui La modernité c'est cinq siècles de fragmentations, de divisions servira le capitalisme comme fondement de l'idéologie et de négation de ce qui nous a mis au monde.

observés impliquent une description mathématique et de la vie néanmoins assombrie par les maladies et la mort. géométrique sous forme de masse, de taille, de volume et de Cependant ce mal issu des maladies, de la mort, des désastres mouvements : Dieu a créé le monde à partir des principes de la étaient considérés comme des actes naturels représentés par géométrie et de lois mathématiques. Poursuivant la pensée de des démons qu'il était possible de conjurer par des rituels et Galilée, Kepler et Descartes, la découverte de la gravitation par des paroles mystérieuses porteuses de guérison dont le sorcier est le dépositaire. Nul trace de faute contingente à l'humanité que l'homme est appelé à expier par le repentir et les

combattant le Mal.

«Les Anciens et les médiévaux n'ignoraient nullement la technique ; le Moyen Âge occidental a inventé ou généralisé des procédés agricoles qui ont permis une amélioration des la condition humaine à commencer par un accroissement démographique. Mais ces résultats n'étaient pas considérés comme apportant un bien qui aurait dépasser le niveau de l'utile et du commode. Pour les Modernes, en revanche, combattre la nature, c'est combattre le mal et répandre le bien. De la sorte, la production technique voit mettre à son crédit la force de la pratique morale». (Rémi Brague, La sagesse du monde, Éditions Fayard, Paris, 1999, p.240-

La nature doit se soumettre à la volonté humaine et finira par bouleverser radicalement l'ordre de la nature qui désormais Ainsi commença le "désenchantement du monde" La filiation dépendra en totalité de l'être humain comme centre de tout.

dominante de la modernité. La foi avait trouver un nouvel objet : le pouvoir par le contrôle de l'ordre mécanique. Les détenteurs La nature archaïque des peuples primitifs et des philosophies du capital et l'Église inféodée à ceux-ci prêchaient l'Évangile du traditionnelles, telle qu'elle était contemplée jadis, était le règne travail, la foi en la science mécanique et le salut par la machine du Bien. Toute leur spiritualité convergeait vers la célébration et la routine mécanique d'autant plus que le paradis du succès financier était au bout de la chaîne de production.

Calvin, Luther et les premiers Réformateurs et pères du protestantisme développèrent un mépris de la nature tel qu'ils cautionnèrent avec ferveur cette nouvelle conception mécanique de la nature sans âme et de la science moderne comme outil d'exploitation.

Le processus de désertification de l'être amorcée auparavant par la religion se perpétua. En séparant l'âme du corps, en donnant à l'âme une réalité autonome, on permettait donc de disséquer les fonctions du corps, pensons aux expériences de dissection de Léonard de Vinci par exemple. On substitua au corps et au sang une abstraction mécanique qui pouvait être manipuler indéfiniment.

un fort succès populaire au XVIIIe siècle. Art et science foules. s'associent dans la représentation de toutes les pièces du corps même les plus secrètes. Les cires anatomiques sont indissociables de l'histoire artistique du corps.

On doit au Sicilien Gaetano Zumbo les premières cires anatomiques. Il créa les théâtres de cires avec des mises en inéluctable. Les titres de ses œuvres parlent d'elles-mêmes : La Peste, Le triomphe du Temps, La corruption des corps et la Syphilis. De nombreuses cires viennent meubler les populaires cabinets de curiosités partout en Europe. Ce registre artistique annonce l'atmosphère du «roman noir» anglais et culminera avec le fameux Frankenstein de Mary Shelley

"Le XVIII<sup>e</sup> fut le siècle de l'anatomie triomphante. Comme toute chose longuement interdite, l'anatomie fascinait alors, faisait courir les foules partout en Europe et le foyer parisien fut longtemps l'un des plus en vogue... Les cabinets de cire anatomiques étaient l'apanage d'une élite

"éclairée" suivant les aspirations des philosophes et l'influence des encyclopédistes, d'une classe aisée dont ils flattaient autant le prestige que la curiosité scientifique. Les cires du siècle des Lumières ne furent donc, somme toute, que la traduction en volume des traités d'anatomie d'alors, et bien que les anatomistes vérifiassent scrupuleusement le travail d'imitation des artistes, elles témoignaient encore de la contamination esthétique d'une démarche scientifique, du dépassement de la science par l'art, dans cette mise en scène organisée du corps anatomisé. Il s'agissait, peut-être autant pour le scientifique que pour l'artiste, de confectionner un modèle éternellement transmissible du corps humain. modèle complet démontrant toute la merveilleuse construction de la machine humaine pour le scientifique, mais aussi le modèle idéalisé, garant du beau et de la perfection pour l'artiste selon la doctrine néoclassique qui dominait à cette époque."(extrait in catalogue « Clair Jean, L'Âme au corps, arts et sciences, 1793-1993 » 1993)

La plastinication des corps telle que pratiquée à la fin du XX<sup>e</sup> siècle remplit la même fonction que les cires anatomiques du Les cires anatomiques, (moulage en cire du corps) connaissent XVIIIe siècle et suscite le même enthousiasme curieux des

Tandis que Vésale, "père" de l'anatomie, dissèque des cadavres pour comprendre le fonctionnement du vivant, un des plus grands savants du Moyen Âge, Roger Bacon chercha, lui, à reproduire la mécanique du mouvement du corps humain et s'intéressa à la fabrication du premier automate occidental. scène cherchant à susciter l'épouvante devant la mort Occidental car comme pour l'anatomie, Bacon fut inspiré par les premières traductions des textes greco-romains qui relatent des expériences et des personnages inouïs dont Héron d'Alexandrie, mathématicien et mécanicien grec du premier siècle qui rédigea un traité intitulé Des automates. Imaginez, il présenta alors une pièce de théâtre fusionnelle employant la fine pointe de la technologie; son théâtre anthropomorphe mettait en vedette des acteurs-automates, véritable théâtre techno de l'époque. Avec Phylon de Byzance, ils furent, en fait, les véritables précurseurs des savants modernes qui s'en inspirèrent notamment pour créer des personnages mus grâce aux principes de la force hydraulique. Les Arabes furent les premiers à mettre en pratique cette technique. Les jardins de Bagdad étaient alors peuplés d'oiseaux artificiels capables de piailler en battant des ailes ou bien de personnages qui semblaient se promener.

Grâce à Bacon, les explorateurs du mouvement de la vie touchèrent par la suite à toutes les composantes du monde vivant, de l'animal dont Léonard de Vinci et son lion animé (1499) à l'androïde mécanisé.

Mais la grande période de l'automate sera le XVIII<sup>e</sup> siècle avec l'ingénieur mécanicien Vaucanson. En créant un automate à la ressemblance du corps humain, Vaucanson intervient sur la notion même d'être humain comme si la volonté de se dédoubler ou de se représenter comme une machine, témoignait chez l'être humain d'une blessure originelle physique et mentale à réparer et surtout, il pose cette question toujours présente en ce début de troisième millénaire : jusqu'où peut-on substituer la machine à l'homme ?

L'automate accéda, avec Vaucanson, à un statut nouveau : il devint modèle scientifique et fut au cœur des recherches expérimentales pour le développement des machines. Les talents de Vaucanson furent bien sûr remarqués par l'industrie pour qui il inventa de nombreuses machines-outils dont un métier à tisser automatique.

«Lorsque les hommes connaîtront toute l'efficacité de cet instrument (la raison), quel enfer ne vont-ils pas créer autour d'eux.». (Georg Forster).

Le travail de l'homme associé à la machine, l'homme travaillant comme une machine en isolant du corps que les fonctions qui ont valeur marchande sont autant de méthodes et concepts qui en augmentaient l'efficacité. L'humain comme la matière étaient considérés comme ressources naturelles.

«Le taylorisme et toute l'organisation du travail qui a prévalu au XX<sup>e</sup> siècle dans la société occidentale découle en droite ligne de la vision du monde diffusée par la science "classique": le monde était une grande mécanique déterministe avec des particules et des lois régissant leur interaction, l'entreprise doit donc se calquer sur ce qui "marche", elle doit être une grande mécanique où les hommes seront les particules élémentaires dont les "interactions" seront réglées par des procédures. Le quantitatif va régner en maître, taux de profit, PNB, etc. seront les indicateurs du "bienêtre" de la société.» (Jean-Marie Pelt, Dieu de l'univers, science et foi, Éditions Fayard, Paris,1995.)

L'environnement tout comme la vie humaine étaient traités comme des abstractions. Avec l'ère industrielle arrive la pollution massive des cours d'eau et de l'air et son cortège de maladies: variole, typhoïde et tuberculose. L'ouvrier est traité aussi durement que l'environnement ou plutôt comme elle, comme matière renouvelable à exploiter jusqu'à son rejet dans l'environnement. La fumée des usines de charbon est à la pollution de l'air ce que la pauvreté est à la pollution sociale. Les cadences automates, l'exploitation des enfants, la journée de quatorze heures, espérance de vie de vingt ans inférieures à la classe bourgeoise à cause des maladies industrielles, voilà la "carte postale" du XVIIIe et XIXe siècle.

Claude Lévi-Strauss ne prend pas de gants blancs sur cette question. Il remarque que d'un côté « nous entourons d'une véritable vénération certaines synthèses comme les œuvres des grands artistes : peintres, sculpteurs, musiciens. Nous construisons des musées qui sont un peu l'équivalent des temples d'autres sociétés, pour les y recueillir, et il nous apparaîtrait comme un désastre, une catastrophe universelle, que toute l'œuvre de Rembrandt ou de Michel-Ange fût anéantie... ». Mais de l'autre, que faisons nous des chefs d'œuvre de la Nature ? Sommes-nous seulement capables de les respecter ? « Lorsqu'il s'agit de synthèses infiniment plus complexes encore, et infiniment plus irremplaçables aussi, que sont les espèces vivantes, qu'il s'agisse des plantes et des animaux, alors nous agissons avec une irresponsabilité, une

désinvolture totale » de conclure Lévi-Strauss. Nous avons II reviendra au Français Auguste Comte (1798-1857) d'établir perdu l'écoute poétique de la Nature. les bases athées de la religion scientifique qu'est le

« Ce qui atteint la terre, atteint aussi les Fils de la terre.(...) Si les êtres humains crachent sur la terre, ils se crachent dessus. (...) Tout ce qui arrive aux animaux arrivera aussi à l'être humain, très bientôt.(...) L'homme blanc, qui a provisoirement le pouvoir, croit déjà qu'il est Dieu - à qui la terre appartient. (...) Continuez à salir votre lit, et une nuit, vous étoufferez dans vos déchets. (...) Car cela, nous le savons - notre Dieu est le même dieu. Cette terre est sacrée pour lui. Même l'homme blanc n'échappera pas à ce destin commun. (Extrait du discourt du chef Seattle tenu en 1856, cité dans The Washington Historical Quartery 22, no 4, octobre 1932.)

## «L'Amour pour principe, L'Ordre pour base, le Progrès pour but» (Auguste Comte)

Tout est en place pour célébrer la grande liturgie du progrès telle que prophétisée par Auguste Comte, Marx, Saint-Simon, Victor Hugo, Michelet pour qui la technique ouvre un ère de bonheur pour le genre humain, que le progrès dissipera «les deux fléaux du genre humain, la bêtise et la méchanceté.» Le grand visionnaire de la religion du progrès est sans aucun doute Concordet, qui, déjà à la fin du 18e siècle, annonçait «l'avancée triomphale de l'humanité vers la science, la sagesse et le bonheur» et surtout, voici son évangile « que le progrès demande à la Raison de scientifique et technique assure non seulement le bien-être de l'humanité mais encore son amendement moral». Le progrès des dérives his de l'esprit humain est perfectible au même titre que celui des l'homme passe par la dénonci

Saint-Simon, dans le Catéchisme des industriels (1805), développe un plaidoyer en faveur d'une élite de savants, d'artistes et d'industriels qui va prendre en main le destin des hommes pour assurer le bonheur de toutes les classes de la société. C'est la religion du progrès et du rôle missionnaire de la science où des initiés sont appelés à libérer l'homme de la barbarie et des superstitions.

Il reviendra au Français Auguste Comte (1798-1857) d'établir les bases athées de la religion scientifique qu'est le «positivisme» allant jusqu'à publier un Catéchisme positiviste, un calendrier profane des fêtes laïques supplantant la fête des saints. Il publia son œuvre majeur sous le titre de Cours de philosophie positive soutenant le «positivisme» comme la nouvelle religion de l'humanité.

On retrouve ce bonheur de l'humanité dans la maîtrise de la nature par les sciences dès les utopies de la Renaissance : dans *L'Utopie* (1516) de Thomas More, dans *La Nouvelle Atlantide* (v.1600) de Francis Bacon, dans *La Cité du soleil* (1623) de l'Italien Tommasso Campanella, dans *Le Discours de la méthode* (1637) de Descartes, dans *Recherche sur la nature et la cause de la richesse des nations* (1776) de Adams Smith, dans *Cours de philosophie positive* (1830) de Auguste Comte, dans *l'Avenir de la science* (1890) de Rénan, dans *Récits des temps futurs* (1899) de Wells.

En résumé, Comte avance ni plus ni moins que la fin de la métaphysique est nécessaire à l'avancement du genre humain. Tout questionnement sur Dieu et les mythes est futile. Ainsi on demande à la Raison de démythifier une trompeuse imagination, l'intuition, la poésie sont placées au banc des accusés des dérives historiques et des aliénations intellectuelles et sociales de l'humanité. La régénérescence de l'homme passe par la dénonciation des mythes archaïques qui l'asservissent.

Il s'agit alors de se concentrer sur la science comme application du phénomène fonctionnel. William Paley (1743-1805) membre du clergé anglican, est un passionné de sciences naturelles et collectionne tous les travaux majeurs en zoologie, botanique et anatomie pour illustrer les bases de son œuvre publiée sous le titre de *Natural Theology*. En cherchant les prédispositions divines cachées dans le monde vivant : homme, animaux,

la manipulation génétique.

Cet «homme de dieu» de l'église anglicane qui toute sa vie chercha Dieu dans la nature contribua malgré lui à son Ainsi la science créa son propre mythe de sagesse initiatique évacuation. Car paradoxe suprême, plus les scientifiques prolongée dans des techniques salvatrices construisant recherchent la preuve de Dieu dans la nature, plus leurs «l'antichambre du Paradis», soutenue par des messianismes travaux avancent, plus ils récusent Dieu comme cause politiques, autant de droite que de gauche, proposant ni plus ni primordiale à l'exemple de Darwin qui débuta son voyage sur le moins le salut de l'humanité. Auguste Comte se proposa de Beagle avec la foi s'estompant au fur et à mesure de ses mener à bien «la réorganisation spirituelle de l'Occident» en découvertes pour finalement disparaître laissant place à la souhaitant une soumission totale à la vérité scientificothéorie de l'évolution.. Ainsi le marquis de Laplace (1749- historique seule garante du Progrès qui engendre l'Ordre. On 1827), mathématicien et astronome renommé, qui en arrive à la sent déjà poindre à l'horizon de l'histoire contemporaine les conclusion que « les éléments du système planétaire sont totalitarismes du XXe siècle. ordonnées de manière qu'il doit jouir de la plus grande stabilité.» Inquiet de tel propos sur l'Univers comme système autorégulateur, Napoléon Bonaparte, imaginez la scène, demande à Laplace où est la place de Dieu dans son système ? Et l'astronome de lui répondre «qu'il n'a pas eu besoin de cette hypothèse» devant un Bonaparte ébahi par tant d'audace.

En plaçant ainsi l'homme (espèce élue) sur le trône de la nature au mépris des autres espèces animales ou végétales, la hiérarchie instrumentale portait déjà en elle le germe de la notion de l'exclusion et du racisme: il y a un ordre naturel des animaux et des végétaux comme il y a un ordre naturel de l'homme, certains étant placés plus haut que d'autres sur la pyramide.

En refusant de réfléchir au-delà du physique, la science appliquée ferme la porte à toute tentative d'exploration philosophique du réel et enferme la pensée humaine dans un prison idéologique, sorte de pensée unique où ce n'est pas le pourquoi qu'une chose existe qui importe mais comment elle fonctionne. L'homme est une application de phénomènes fonctionnels tels que démontrés par Paley et que la science se

plantes, il ouvrit la porte à la future recherche moléculaire et à doit de développer. L'humain comme le vivant sont considérés comme ressources naturelles, un réservoir d'organes biologiques mécanisées.

«Le processus d'isolement, d'abstraction et de séparation qui était la condition préliminaire de la pratique efficace de la science moderne était en fait un processus d'aliénation conceptuelle. Cette dernière devint à son tour une aliénation humaine reposant sur une conception erronée de l'Univers fragmenté. Ce n'est pas la science qui a tort mais ceux qui la pratiquent.» (Skolimowski, 1992)

Le contact entre l'Occident et les sociétés dites de nature fut dramatique pour ces dernières. Dans la plupart des cosmogonies «naturalistes» telles que développées en Asie, en Océanie, en Afrique, aux Amériques, les conflits entre les forces antagonistes qui aboutissent à la création de la vie n'entachent en rien, contrairement à Bosch, la réputation de l'homme qui reste innocent et qui ne peut porter le mal en lui. Cet absence de faute originelle entraîne l'absence du diable qui lui est associée comme dans les religions du Livre. Par contre les populations lointaines ne s'y trompaient pas lorsqu'ils rencontrèrent les Européens et leur diabolique obsession de l'or. Pour elles, l'homme blanc personnifiait la découverte du diable, son expression directe.

« Ce qui atteint la terre, atteint aussi les Fils de la terre.(...) Si les êtres

humains crachent sur la terre, ils se crachent dessus. (...) Tout ce qui arrive aux animaux arrivera aussi à l'être humain, très bientôt.(...) L'homme blanc, qui a provisoirement le pouvoir, croit déjà qu'il est Dieu - à qui la terre appartient. (...) Continuez à salir votre lit, et une nuit, vous étoufferez dans vos déchets. (...) Car cela, nous le savons - notre Dieu est le même dieu. Cette terre est sacrée pour lui. Même l'homme blanc n'échappera pas à ce destin commun. (Extrait du discourt du chef Seattle tenu en 1856, cité dans The Washington Historical Quartery 22, no 4, octobre 1932.)

La nature est loin d'être source de péché, au contraire, elle est source de félicité. L'autochtone se sent frère des animaux, des plantes, des astres, de la pluie et du vent. Toute la spiritualité converge vers la célébration de la vie néanmoins assombrie par les maladies et la mort. Cependant ce mal issu des maladies, de la mort, des désastres sont considérés comme des actes naturels représentés par des démons qu'il est possible de conjurer par des rituels et des paroles mystérieuses porteuses de guérison dont le sorcier est le dépositaire. Nul trace de faute contingente à l'humanité que l'homme est appelé à expier par le repentir et les mortifications corporelles.

Le trait caractéristique des peuples premiers est la conception du corps comme réplique en miniature du cosmos en communion directe avec la nature ambiante. Le corps est porteur de sens révélés par l'ornementation, le cosmétique du grec *kosmeticos*, qui «consiste donc à se revêtir soi-même de qualités cosmiques», à devenir, en quelque sorte, «conforme à l'ordre cosmique». (Nasr, 2004, p.349) Les peintures primitives corporelles et la danse/transe expriment une sagesse cosmique inscrite dans le corps en harmonie avec l'intelligence rationnelle de la nature.

Chez les Égyptiens, le microcosme humain terrestre rejoint L'Homme cosmique par la résurrection du corps et de l'âme. Déjà avec la notion d'âme se dégage une intériorité du corps qui tranche avec la vision extérieure de la peau (tatouage) et du

geste (danse) comme communion cosmique. Cette intériorité, qui confirme le corps comme réceptacle, comme temple, se manifeste dans les Upanishads indiens par l'âme comme foyer de la lumière intérieure où toute réalité, toute conscience et toutes identités sont déployés par la force de vie (prana).

Il reviendra aux enseignements bouddhistes de construire le pont entre les expressions exotériques corporelles des traditions archaïques et l'univers ésotérique de l'âme indienne. Dans toutes les écoles orientales, la sagesse est innée à l'homme mais elle doit être développée autant dans le corps que dans l'esprit. Notre façon corporelle d'être dans le monde exprime notre manière de penser le monde. (Yasuo Yuasa) Le but de la vie est d'accomplir l'unité corps-esprit par des pratiques méditatives d'apprentissage où la respiration joue un rôle essentiel.

Tandis que les penseurs védiques et bouddhistes mettaient en évidence la relation corps/âme-cosmos/esprit, des philosophes arabes eux entreprirent d'établir les correspondances entre le corps et la nature :

«Le corps est semblable à la terre, ses os sont des montagnes, sa moelle des mines, l'abdomen est comme la mer, les intestins comme des fleuves. les veines sont des rivières, la chair est comme la poussière et la boue. Les poils du corps sont comme des plantes, les lieux où ils poussent sont semblables à un sol fertile et ceux sur lesquels rien ne pousse à une terre saline. De son visage à ses pieds, le corps est une ville peuplée, son dos en est la région déserte, le devant est l'est, son dos l'ouest, sa droite le sud et sa gauche le nord. Son souffle est comme le vent, ses mots sont le tonnerre, ses cris des éclairs. Son rire est comme la lumière du midi, ses pleurs comme la pluie, sa tristesse est pareille à l'obscurité de la nuit et son sommeil à la mort, tout comme sa vigilance est semblable à la vie. Les jours de son enfance sont le printemps, (suit) l'été, la maturité en est l'automne, et la vieillesse est comme l'hiver. Ses mouvements et ses actes sont pareils aux mouvements des étoiles et à leurs rotations. Sa naissance et sa présence sont comme des constellations naissantes, et sa mort et son absence sont semblables à leur coucher». (S.H. Nasr, Introduction to Islamic Cosmological Doctrines, The State University of New York Press, Albany, 1948, p.101-102)

Cette vision arabe du corps/nature vient compléter celle des yogistes hindoues où l'énergie vitale est diffusée via des centres d'énergie ou chakras, répartis sur l'intégralité du corps et qui sont reliés à divers pouvoirs cosmiques. C'est par l'énergie vitale irradiant son corps que l'homme prend conscience de la Vie Universelle. Le renier c'est aussi renier l'esprit et l'âme qui habite la nature terrestre.

Comme on le voit nous sommes à des années lumières des conceptions mathématiques occidentales de Galilée d'un univers mécanisé et du corps-machine de Descartes. Ces concepts ne sont pas étrangers au culte moderne du sport où le corps en est réduit à une simple machine entraînée à son tour par d'autres machines : le «body-building». Il est clair que la réduction du cosmos à une mécanique et de l'homme à une machine ont eu une conséquence remarquée sur la dégradation générale de l'environnement; la crise environnementale actuelle étant le reflet de la crise spirituelle de l'homme dénaturé.

Ce désir de dominé la nature orienta l'esprit humain vers l'extérieur et suggéra le besoin d'agir sur ce monde et ainsi créer les instruments nécessaires pour y parvenir. La méthode scientifique de l'époque permit de simplifier le complexe, d'isoler les éléments entre eux. La science se spécialisa en concentrant l'analyse uniquement sur le monde matérielle, elle devait en effet dé-spiritualiser la nature de ses mythes archaïques.

«La nature de Galilée, "écrite en langage mathématique", la nature de Descartes, où tout se fait par "matière et mouvement" est bien l'oeuvre du Dieu créateur. Mais ce Dieu, "l'éternel géomètre" de Voltaire, est en réalité la plus formidable caution que la raison humaine ne se soit jamais donnée dans sa conquête de la nature.» (Jacques Roger, La science nous renvoie notre image in Série sciences en société no.9, Autrement, avril 1993, p.131)

C'est dans les ouvrages théoriques intitulés Principia et Opticks

que Newton postule que tous les phénomènes observés impliquent une description mathématique et géométrique sous forme de masse, de taille, de volume et de mouvements : Dieu a créé le monde à partir des principes de la géométrie et de lois mathématiques. L'Ordre mécanique succéda à l'ordre de la nature : «un arbre est une machine à fabriquer du bois». (Descartes)

Grâce à la révolution scientifique, l'espace devint réel; il s'agit alors de se l'approprier par les conquêtes, le temps est réel; alors divisons le en heures et minutes, la matière est réelle; codifions la en la mesurant et la pesant. La science naturaliste n'échappa pas à cette tyrannie instrumentale; elle tenta elle aussi de hiérarchiser la nature à partir de l'homme comme valeur suprême et chercha à partir de cette perception à établir l'orientation de nos choix.

La nature existait pour être explorée, pour être envahie; elle devait être conquise pour être comprise. La machine devient l'instrument de cette connaissance et l'ordre divin fut transférer à la machine ; Dieu devint le «grand horloger» de l'univers. Le mépris affiché par l'Église envers la nature et le corps humain le corps tend à la corruption - ouvrit toute grande les portes aux visions mécaniques et machinistes de la science. La machine. par sa copie des fonctions et des membres du corps, ne projetait que la vision d'un corps mutilé déjà martyrisé, flagellé, haï par la religion. Nous avons vu précédemment comment les religions antiques de la Mésopotamie, de l'Iran, de l'Égypte transformèrent cet ordre naturel en loi d'asservissement de l'homme (la faute) et de contrôle coercitif (le Diable) des populations où le travail des hommes asservis (construction des pyramides) était comparables à des mécanismes de machine.

Pourtant le respect du corps et de ses organes étaient profondément enraciné chez les peuples primitifs. Tout un rituel de la vie s'accomplissait autour de lui. L'introduction de la forme révélée, nous permettrait de rencontrer dieu face à face. Tandis humaine dans la statuette paléolithique, la beauté du corps que la théologie naturelle cherchait à décoder les symboles transfiguré chez les Grecs, les soins apporté au corps dans les physiques grâce auxquels. Dieu pouvait communiquer avec bains romains, tout cela tomba en ruine. Dorénavant, l'homme l'homme, la science moderne, elle, s'efforcera désormais de n'est que machine, pis tout l'univers n'est que mécanisme. La mieux comprendre la façon dont opère la création. Il ne s'agit victoire remportée par le christianisme sur les idoles païennes donc plus de communiquer avec Dieu à travers la nature, mais naturalistes a constitué, de ce point de vue, la plus grande de comprendre les mécanismes sous-jacents. Ce qui veut dire révolution mentale de notre histoire culturelle.

Dès le Moyen-Age, la naissance de la théologie naturelle enseignée par Thomas D'Aguin vers 1250, à savoir l'étude religieuse de la nature en vue d'une meilleure compréhension de Dieu, proposa que, «dans la nature, les fonctions ne jaillissent pas au hasard d'une évolution accidentelle de la matière, mais bien plutôt que la matière, les corps, les éléments naturels, les organismes etc. sont choisis et conçus en fonctions des fins à poursuivre...» (Bertrand, p.242) Cette citation de saint Paul : «les perfections invisibles de Dieu nous sont manifestés par ses œuvres visibles (Rm 1,20) en est le credo que transposera le peintre Giotto (1267-1337) qui sera le premier artiste à subir très tôt cette nouvelle influence, puisque Thomas d'Aguin a vécu de 1225 à 1274. Giotto se mit à représenter les réalités de la nature à la manière dite «naturaliste» et surtout leurs donna une importante place dans la composition générale du tableau. L'importance accordée à la nature transforme tout. Pétrarque (1304-1374) est le premier dont on sache qu'il a escaladé une montagne par simple plaisir. II reviendra au peintre flamand Van Eyck (1380 – 1441) d'oser représenter pour la première fois, un paysage peint d'après nature. Tous les peintres de la Renaissance s'en inspireront par la suite pour créer ce nouveau courant dit «paysagiste.» Masaccio (1401 - 1428), engage l'art italien sur une voie nouvelle en y introduisant la notion de perspective et d'espace réels.

Mais effet pervers oblige, cette citation de Saint Paul implique

que la science occidentale moderne a bien été conçue dans le giron de la théologie chrétienne.

La technique moderne dans ce contexte est partiellement expliquée comme la réalisation volontariste occidentale du dogme chrétien de la transcendance de l'homme vis-à-vis de la nature et de son légitime désir de la dominer.

Grâce à la science, à la technique, l'homme moderne, ce nouveau demiurge, devait conduire l'humanité barbare à la Terre promise. L'homme sublima son complexe d'infériorité vis à vis Dieu en une puissante mégalomanie: L'homme sera créateur d'univers, son univers. Il créa la machine à son image : à l'ordre divin succéda l'ordre humain.

Usurpant le pouvoir de création à Dieu, Galilée, Descartes, Newton, devinrent les démiurges de la modernité, les instigateurs du "coup d'État métaphysique" amenant à la divination de l'homme. Une nouvelle vision du monde appelée «matérialiste» proclama que la matière est l'unique substance, la raison unique de l'être et de la connaissance. En donnant à la matière, une force créatrice spontanée et considérant le mouvement comme son acte vital, le matérialisme renaissant rejoignait les préceptes épicuriens de la Grèce ancienne que Engels actualisera en écrivant : «que l'esprit n'est lui-même que le produit le plus élevé de la matière.»

En effet, la philosophie épicurienne est l'un des systèmes les plus élaborés du matérialisme où les dieux sont exclus des que derrière les objets se cachent un code secret qui, une fois affaires du monde. Épicure mena un combat épique contre la libératrice. En ce sens, l'éloge de Lucrèce envers Épicure est économique par le contrôle de l'ordre mécanique. éloquente et détruit le dogme du péché chrétien associé au fruit de la connaissance :

«L'humanité gisait lamentablement sous nos yeux, subissant l'oppression de l'intolérable religion dont l'autorité, tenait les mortels sous sa terreur.

Un homme de la Grèce, alors, le premier, osa lever ses yeux mortel contre ce mystère, et le premier osa s'y opposer.

Ni la crainte des dieux, ni les éclats de la foudre. ni les menaces du ciel ne purent le retenir : tout cela le provoquait davantage, dans son courage, à briser le premier les secrets réservés de la nature.

Alors la force vive de son esprit triompha: il dépassa de loin les bornes enflammées de notre Univers et parcourut toute l'immensité du regard de son intelligence.

C'est de là qu'il nous rapporte en vainqueur la science des causes de ce qui peut venir au monde et de ce qui ne le peut, la connaissance des limites des êtres et les raisons du terme de toutes choses.

Ainsi la religion, foulée aux pieds, peut enfin disparaître, et ce c'est nous qui prenons place dans les cieux par cette victoire. Budé, tome I, Paris, 1925)

crainte les dieux, contre l'angoisse et contre la mort. Pour lui, l'homme prenant les traits du Nemrod biblique. L'homme devint la philosophie avait pour seul but et fin que le bonheur de l'idole de lui-même et la machine, sa création, la nouvelle l'homme débarrassé des superstitions qui l'empêche d'acquérir religion, conception mécanique de l'Univers qui servira le la connaissance des lois de la nature. Connaître le capitalisme comme fondement de l'idéologie dominante de la fonctionnement de l'Univers, telle est le but de l'action modernité. La foi avait trouver un nouvel objet : le pouvoir

> Les détenteurs du capital et l'Église inféodée à ceux-ci prêchaient l'Évangile du travail, la foi en la science mécanique et le salut par la machine et la routine mécanique d'autant plus que le paradis du succès financier était au bout de la chaîne de production. Calvin, Luther et les premiers Réformateurs et pères du protestantisme développèrent un mépris de la Nature tel qu'ils cautionnèrent avec ferveur cette nouvelle conception mécanique de la Nature sans âme et de la science moderne comme outil d'exploitation.

Le processus de désertification de l'être amorcé auparavant par la religion se perpétua dans la science. En séparant l'âme du corps, en donnant à l'âme une réalité autonome, on permettait donc de disséquer les fonctions du corps. William Paley (1743-1805) membre du clergé anglican, est un passionné de sciences naturelles et collectionne tous les travaux majeurs en zoologie, botanique et anatomie pour illustrer les bases de son œuvre publiée sous le titre de Natural Theology. En cherchant les prédispositions divines cachées dans le monde vivant : homme, animaux plantes, il ouvrit la porte à la future recherche moléculaire et à la manipulation génétique. Cet «homme de dieu» de l'église anglicane qui toute sa vie chercha Dieu dans la nature contribua malgré lui à son évacuation. Car paradoxe suprême, plus les scientifiques recherchent la preuve de Dieu dans la nature, plus leurs (Lucrèce, De natura rerum, I, 63,80, trad. Ernout et Robin, collection travaux avancent, plus ils récusent dieu comme cause primordiale à l'exemple de Darwin qui débuta son voyage sur le Beagle avec la foi s'estompant au fur et à mesure de ses Mais c'était mal connaître les tendances mégalomanes de découvertes pour finalement disparaître. Ainsi le marguis de

hypothèse.»

nouvelle religion de l'humanité.

métaphysique est nécessaire à l'avancement du genre humain. modernité. Tout questionnement sur Dieu et les mythes est futile ; ce n'est pas le pourquoi qu'une chose existe qui importe mais comment «L'homme machinal» (La Mettrie) convient parfaitement au d'organes biologiques mécanisées.

Laplace (1749-1827), mathématicien et astronome renommé, l'efficacité. Comment l'homme pouvait-il s'accommoder d'un tel qui en arrive à la conclusion que « les éléments du système environnement ? Les seules choses qui les maintenaient rivés planétaire sont ordonnées de manière qu'il doit jouir de la plus à leur machine étaient la faim, l'ignorance et la crainte car grande stabilité.» Inquiet de tel propos sur l'univers comme l'ouvrier de cet époque ne pouvait espérer un avancement système autorégulateur, Napoléon Bonaparte demande à social par l'argent, ses gains parvenant à peine à suffire à sa Laplace où est la place de dieu dans son système et survie. Dans de tels conditions, le véritable «opium du peuple» l'astronome de lui répondre «qu'il n'a pas eu besoin de cette est la religion traditionnelle pour l'âme mais aussi le gin, le whisky et le rhum pour le corps.

Il reviendra au Français Auguste Comte (1798-1857) d'établir Déjà en 1770, un écrivain appelait déjà ce nouveau monde les bases athée de la religion scientifique qu'est le industriel : «La Maison de la Terreur» où les pauvres, hommes, «positivisme» allant jusqu'à publier un Catéchisme positiviste, femmes et enfants étaient maintenus au travail quatorze un calendrier profane des fêtes laïques supplantant la fête des heures par jour et tenus en main par la diète et la maladie car saints. Il publia son œuvre majeur sous le titre de Cours de les maladies industrielles fleurissaient naturellement. Ce qui philosophie positive soutenant le «positivisme» comme la resta, ce fut le monde nu, une terre inculte où la nature et l'homme étaient dominés par la réalité mécanique des machines idolâtres. Dorénavant vivre c'est travailler comme En résumé, Comte avance ni plus ni moins que la fin de la une machine pour acquérir le salut, tel est le credo de la

elle fonctionne. Il s'agit alors de se concentrer sur la science système économique qui s'intéresse avant tout au rendement comme application du phénomène fonctionnelle. En refusant maximum; à la société technologique où le monde est conçu de réfléchir au-delà du physique, la science appliquée ferme la comme une usine qui exploite l'environnement et l'homme. porte à toute tentative d'exploration philosophique du réel et Cette économie d'argent introduisit le concept de propriété enferme la pensée humaine dans un prison idéologique, sorte privé. La civilisation glissa du "nous" au "je". Plus calculateur et de pensée unique. L'homme est une application de égoïste, l'homme plaça son avantage personnel au dessus de phénomènes fonctionnelles telles que démontrées par Paley la communauté. L'individualisme était synonyme d'autonomie que la science se doit de développer. L'humain comme le vivant financière et de pouvoir. Plus de pouvoir, plus d'argent sont considérés comme ressources naturelles, un réservoir commandait une plus grande productivité, plus de productivité, une plus grande exploitation des ressources naturelles et humaines. La spécialisation, le pouvoir et la richesse Pour la nouvelle science du salut, le travail de l'homme associé fracturèrent la communauté en classes, la division en classes à la machine, l'homme travaillant comme une machine en amena la hiérarchie et la lutte interne, le conflit amena l'armée isolant du corps que les fonctions qui ont valeur marchande comme symbole du pouvoir de l'ordre nouveau, tous ayant sont autant de méthodes et concepts qui en augmentaient comme dénominateur commun l'enrégimentation avec cette

pharaons s'appropria le commandement des organisations, la pragmatique et terrienne: le matérialisme production des biens et l'accumulation des richesses.

le langage de Dieu, dorénavant le monde appartient à celui qui sang, d'homme à homme. se l'approprie: le matérialisme remplaça l'ascétisme religieux, l'épargne remplaça la grâce comme moyen d'échapper à la La théologie matérialiste de l'homme-dieu est, comme on le détresse humaine. Domination et exploitation seront désormais voit, une abnégation complète des valeurs chrétiennes du le slogan de la nouvelle liturgie financière, la Bourse christianisme cautionné autant par l'Église catholique que remplaçant l'Église.

En plaçant ainsi l'homme (espèce élue) sur le trône de la nature au mépris des autres espèces animales ou végétales, la hiérarchie instrumentale portait déjà en elle le germe de la notion de l'exclusion et du racisme: il y a un ordre naturel des animaux et des végétaux comme il y a un ordre naturel de l'homme, certains étant placés plus hauts que d'autres sur la pyramide.

«Lorsque les hommes connaîtront toute l'efficacité de cet instrument (la raison), quel enfer ne vont-ils pas créer autour d'eux.». (Georg Forster).

Dieu/homme

dernière la mécanique de l'homme transformé en machines "L'hominisation de la nature" associée à la "loi du plus fort" sont collectives à l'image des insectes sociaux. Tel était l'idéal les fondements de la théologie moderne de l'homme-Dieu. souhaité au XIXe siècle. L'homme civilisé devint machine au Dorénavant le salut individuel passe par le statut social; l'avoir service d'une idéologie comme les esclaves mésopotamiens et se substituant à l'être. L'abstraction de l'au-delà comme finalité égyptiens de l'Antiquité au service de leurs dieux. Ainsi une existentielle avec les sacrifices et les renoncements qu'elle minorité dominante comme aux temps de Sargon et des impose pour y accéder est évacuée au profit d'une finalité plus accomplissement de l'être sur Terre. L'homme d'affaire, l'industriel, le financier en sont les évangélistes. Par contagion, Cette hiérarchie pyramidale transforma les liens affectifs et le matérialisme se répandra à la vitesse d'une pandémie dans spirituels inhérents à la communauté (coopération) en des toutes les couches sociales. Seule l'élite, le meilleur, aura intérêts mercantiles et des contrats rationnels inhérents à la accès à l'Eden du succès. L'accès à l'Eden matérialiste passe société moderne (compétivité). L'originalité de la modernité a bien sûr par l'appropriation des biens de la terre et aura comme été de couronner le capitalisme comme seul et unique système conséquence un fait fort significatif qui augmentera encore plus d'échange économique. Auparavant, chaque élément de la vie la division sociale: l'accession à l'Eden est transmissible par coopérait pour tisser la trame de la civilisation; la nature étant l'héritage. On peut hériter du Ciel sur Terre par les liens du

protestante et anglicane.

«Ainsi le christianisme aura-t-il été la religion de la sortie de la religion» Michel Gauchet, Le Désenchantement du monde, NRF-Gallimard 1985 p,

Aparté : En 1976, au Guatemala, j'assistai à un fait cocasse mais fort de signification. Au sortir le messe, les "croyants" se dirigeaient à l'orée d'une forêt pour y célébrer un culte païen. On m'expliqua alors qu'il valait mieux pas prendre de chance ou cas ou...Il en est ainsi de la modernité, on pratique la science profane de l'homme-Dieu tout en restant croyant à Yahvé, au Christ ou Allah, au cas ou... L'efficacité de la théologie de l'Homme-Dieu est telle que les exigences morales de la chrétienté sont éclipsées parce qu'inefficaces dans le nouveau monde matérialiste.

rapprochaient l'homme de la sphère divine. Par la suite le imparfait donc perfectible, que la nature est malléable et logos, la raison déracina tranquillement l'homme de la nature et soumise à l'action bienfaisante de l'homme. Le monde est bien vite la pensée rationnelle intégra l'anthropocentrisme dans œuvre inachevé et le destin de l'homme sur terre est de l'histoire du monde :

« L'homme est la mesure de toutes choses ». (Protagoras).

C'est exactement dans cet optique que s'est accompli la grande révolution scientifique. Auparavant, dans l'Antiquité et au Moyen Âge, les choses, les corps révélaient leur essence à l'homme par la contemplation qui permettait à l'être de se rapprocher du divin. Avec Galilée, Descartes et Newton, nous assistons au dépouillement du réel et à l'éviction de Dieu de la matière.

Le Royaume de Dieu est aux cieux, celui de l'homme sur terre. Ainsi le désir de l'homme moderne n'est plus de contempler la création mais d'agir et transformer les choses qui l'entourent ce qui implique la mutation suivante : l'homme ne cherche plus son salut dans l'au-delà mais ici-bas : «Dieu est mort» tel est le «coup d'État métaphysique» de l'homme contre Dieu. Mais le dieu assassiné est vite remplacé par l'Homme-Dieu et sa technique sacrée.

Agir sur le réel, voici donc le travail de l'artisan, de l'ingénieur propulsé au premier rang. Le développement des techniques est non seulement une révolution matérielle mais aussi un bouleversement cosmologique et bien sûr métaphysique. Toute la conception cosmologique de l'Univers, toute la conception traditionnelle des objets et des formes que l'homme avait patiemment mise en place s'effondre comme un jeu de carte. Au yeux de l'historien des sciences Alexandre Koyré, il s'agit «de la révolution la plus profonde accomplie ou subie par

l'esprit humain depuis l'invention du Cosmos par les Grecs».

En donnant forme humaine aux dieux de l'Olympe, les Grecs Mais surtout, agir sur le réel implique que le monde est parachever l'œuvre initial sous les auspices ou non de Dieu. Le monde apparaît de plus en plus comme un champs de bataille où s'affrontent des puissantes aveugles. Comme pour les gnostiques auparavant, le monde est mauvais et le philosophe Hume en généralisa l'idée ainsi : «Une guerre perpétuelle est allumée entre toutes les créatures vivantes».

> La nature archaïque des peuples primitifs et des philosophies traditionnelles, telle qu'elle était contemplée, était le règne du Bien. La nature moderne, lieu de violence entre espèces, est le royaume du Mal. Puisque le Bien n'est plus dans la nature, il se doit d'y être introduit par l'action humaine. La technique moderne prend ainsi son sens métaphysique du Bien combattant le Mal.

> «Les Anciens et les médiévaux n'ignoraient nullement la technique ; le Moyen Âge occidental a inventé ou généralisé des procédés agricoles qui ont permis une amélioration de la condition humaine à commencer par un accroissement démographique. Mais ces résultats n'étaient pas considérés comme apportant un bien qui aurait dépasser le niveau de l'utile et du commode. Pour les Modernes, en revanche, combattre la nature, c'est combattre le mal et répandre le bien. De la sorte, la production technique voit mettre à son crédit la force de la pratique morale». (Rémi Brague, La sagesse du monde, Éditions Fayard, Paris, 1999, p.240-241)

> La nature, le monde ne peut plus nous aider à devenir des hommes; seule la transformation du monde peut participer à l'édification de l'homme. De l'association avec la nature nous passons à son exploitation. L'anthropocentrisme grec fut assimilé par les Romains qui en augmentèrent la portée :

« Toutes les ressources de la nature ne sont là que pour l'homme » (Cicéron).

Yahvé, Dieu et Allah confia le monde avec toutes ses créatures à l'homme afin qu'il accomplisse Ses commandements en le gouvernant. Par la suite, la nature disparut complètement comme référence mythique dans le désert des religions monothéistes.

«Ce sont les prophètes, les apôtres et leurs successeurs, les missionnaires, qui ont convaincu le monde occidental qu'une pierre (considérée comme sacrée par certains) n'était qu'une pierre, que les planètes et les étoiles n'étaient que des objets cosmiques; autrement dit, qu'elles ne sont (et ne peuvent être) ni dieux, ni anges, ni démons. C'est à la suite de ce long processus de désacralisation de la Nature que l'Occidental a réussi à voir un objet naturel, là où ses ancêtres voyaient des hiérophanies, des présences sacrées.» (Eliade)

L'évolution de l'ésotérisme, d'inspiration chamaniste, traversa toutes les sociétés antiques comme une sorte de doctrine secrète identifiée à la gnose, une connaissance supérieure réservée à des esprits choisis. Toutes les grandes civilisations comme la Mésopotamie, l'Égypte, la Perse, l'Inde, la Chine alimenteront cette sorte de régénération cosmique et spirituelle parallèle au pouvoir établi.

Combattue par les juifs, les chrétiens et les musulmans, cette pensée ésotérique reprendra de la vigueur à la Renaissance avec la découverte et la traduction latine du *Corpus Hermeticum* de Hermès écrit à Alexandrie au début de notre ère et qui se veut une synthèse philosophique et religieuse de textes anciens animés par la révélation d'une origine incontestable et commune à tous. Cette fois ci, une cosmologie antique reliée à la métaphysique et la philosophie grecoromaine largement inspirées des spéculations des alchimistes arabes forment un corpus de texte tout à fait inédit.

Ce qu'on appelle aujourd'hui le Corpus Hermeticum est un ensemble de dix-sept traités vraisemblablement écrits entre le Ile siècle avant et le IIIe siècle après notre ère : le Poimandrès ou Pimandre, l'Asclepius ou Discours parfait, les Fragments de Stobée (parmi lesquels on trouve la Koré Kosmou, texte d'une importance cosmogonique majeure) et enfin le *De castigatione* animae (Du châtiment de l'âme), texte arabe postérieur datant vraisemblablement du IXe ou Xe siècle. Outre ces textes cosmogoniques, une série d'écrits hétérogènes peut être classée comme suit : les écrits astrologiques, les sciences occultes et les sciences alchimiques. Nous savons aujourd'hui que ces textes ont été écrits dans les premiers siècles de notre ère, par un ou plusieurs grecs vivant à Alexandrie. Il s'agit de rêveries mystico-philosophiques, s'inspirant librement des philosophies grecques antiques, et notamment de Platon, dont le Timée semble avoir constitué un modèle, mais aussi de diverses croyances religieuses alors en voque dans l'Égypte hellénisée.

Hermès Trismégiste était souvent considéré comme un personnage historique, (L'histoire raconte qu'Hermès trouva dans la vallée d'Hébron, après le déluge, sept tables sur lesquelles étaient imprimés les arts libéraux. Il en fit un résumé que nous connaissons comme étant la Table d'Émeraude. Pythagore fut son disciple, et après lui Platon et Aristote, Galien et Hippocrate, ainsi que les Arabes) mais on reconnaissait aussi à ses écrits la marque de quelques-uns des attributs conférés par les Égyptiens au dieu Theuth, par les Grecs à Hermès et par les Romains à Mercure; trois influences qui expliquent le sens de trimégiste : « trois fois très grand ». Dans le "trois fois très grand", " l'exégète reconnaît le signe de la Trinité mystique, le philosophe naturaliste y décèle une allusion aux trois règnes (minéral, végétal, animal) et pour l'alchimiste, ce nombre est une allusion aux trois principes (sel, soufre, mercure)

travers les éditions arabes du Xe siècle.

L'histoire de l'hermétisme moderne commence vraiment à B) LE MONDE : sympathie, lien entre ciel et terre (Asclépius, Florence en 1460, lorsqu'un moine rapporte de Macédoine un Stobée XXIII ss.). étrange manuscrit qu'il a trouvé là-bas. C'est un ensemble de textes écrits en grec, qui regroupe quatorze petits traités de C) L'INTELLECT (????) : origine divine de l'intellect soit comme quelques pages chacun, et dont l'auteur serait Hermès parcelle de l'Âme du Tout (C.H. X 7, 15) soit comme dérivée de Trismégiste « Hermès le trois fois grand ». Le manuscrit fut la Vie et de la Lumière qui sont des éléments constituants de traduit en français pour la première fois par François de Foix de Dieu (C.H. I 17), intellect oeil de l'âme ou du coeur (C.H. IV 11, Candale en 1574.

## Parmi ses écrits, notons :

«En vérité, de façon certaine et sans aucun doute, tout ce qui est en dessous est semblable à ce qui est au-dessus et tout ce qui est au-dessus est semblable à ce qui est en dessous, afin d'accomplir les miracles d'une chose. Ainsi toutes choses procèdent de l'Unique par médiation de l'Unique, dont elles sont nées par adaptation. Son père est le soleil et sa mère la lune. Le vent l'a porté dans son corps. Sa nourrice est la terre. (...) Le microcosme est créé en fonction du prototype du macrocosme. Pour cela et de cette manière de merveilleuses applications sont faites».

De ces principes énoncés par Hermès, retenons qu'il y a réciprocité entre les formes de la nature (en dessous) et les réalités du monde spirituelle, cosmique. Les grands thèmes de l'hermétisme savant sont les suivants, selon Festugière. Il y a trois Vivants: Dieu, le monde et l'homme (son intellect) (Asclépius, 10).

- A) DIEU: existence et unicité de Dieu (C.H. XI 5-14), Il faudra attendre la Renaissance pour qu'enfin apparaissent à excellence de Dieu (C.H. II 14-16, VI), Dieu donne tout et ne nouveau certains préceptes naturalistes issue du *Corpus* recoit rien parce qu'il n'a besoin de rien (C.H. II 16, V 10, VI 1, Hermeticum, traduction latine d'une philosophie antique gréco- X 3), Dieu source de tout (C.H. XI 3), Dieu présent partout égyptienne, originaire d'Alexandrie. Bien que l'hermétisme, contient tout (C.H. XI 6, 20, XII 22-23), Dieu Un et Tout (C.H. philosophie nommée ainsi en l'honneur de Hermès XIII 17, XVI 3), Dieu éternellement actif (C.H. XI 13-14, XVI 19), Trismégiste, date du début de l'ère chrétienne, elle sera connue Dieu créateur créant parce qu'il est bon (C.H. IV 1-2), Dieu en Occident chrétien qu'au XVe siècle après avoir transité à cause seulement du bien (C.H. VI), Dieu non cause du mal (CH IV 8, XIV 7). Dieu est androgyne, "mâle-et-femelle".

  - V 2, VII 1, X 4, 5, XIII 14, 18), pouvoir de la pensée (C.H. XI 19-20), existence de Dieu invisible prouvée par l'existence de l'âme invisible (C.H. V 2).

En somme, tout le «naturalisme» primitif exclu des monothéismes bibliques revint en force, en marge autant de la théologie que de la science. Dans la plupart des écrits ésotériques coexistent le sens d'en-bas et le sens d'en-haut : un sens externe et un sens interne.

De l'Unique origine le multiple. Il s'agit donc de se mettre en sympathie, de devenir Un, le Tout, de ne plus faire qu'un avec la Nature, Dieu et l'Univers :

« Monte plus haut que toute hauteur, descend plus bas que toute profondeur. Rassemble en toi-même les sensations de tout le créé, du feu et de l'eau, du sec et de l'humide, imaginant que tu es à la fois partout, sur la terre, dans la mer, au ciel, que tu n'es pas né encore, que tu es dans le ventre maternel, que tu es adolescent, vieillard, que tu es mort, que tu es par-delà la mort. Si tu embrasses par la pensée toutes ces choses à la fois, temps, lieux, substances, qualités, quantités, tu peux comprendre de conduite morale : la vertu, l'altruisme, le respect des autres Dieu. » (Poimandrès XII, 20).

Dès l'origine, la tradition chinoise aborde ce concept sous le nom de «mandat du ciel» qui confie à la Maison royale, plus précisément au «fils du ciel» la responsabilité de gérer le bon fonctionnement de la société en célébrant des rites qui assurent la pérennité de l'ordre naturel et leur succession dans l'univers. Les dynasties chinoises comme en Mésopotamie et en Égypte sont des théocraties dirigées par des prêtres-rois. Puis, comme en Europe, le fer fit son apparition et son cortège d'armes, de monnaies, de trésors. D'une économie relativement simple d'autosuffisance basée sur l'agriculture se développa la caste des marchands et la production de biens spécialisés et du commerce interrégional. L'équilibre social fut fragmenté par divers conflits qui entraînèrent des désordres politiques. Entre les VIe et IIIe siècle avant Jésus-Christ, se situe la période d'influence des philosophes, époque appelée celle des «Cent Écoles». Ce fut principalement sur les problèmes socio-économiques et leurs conséquences sur l'administration politique que se penchèrent les philosophes chinois.

Voyageant d'une cour à l'autre, les sages exposaient leurs théories et débattaient en public. De ces cent écoles, deux émergèrent plus que les autres : le confucianisme et le taoïsme.

Confucius, né en 551 avant J.C., est avant tout un théoricien politique qui a eu le génie de transposer les grands thèmes de la tradition primitive et de les restaurer à travers un système éthique et moral basé sur l'homme de bien comme force irrésistible. Confucius transforma, peut-être pour la première foi dans l'histoire de l'humanité, les mythes ancestraux de la religion primitive en philosophie «profane» où le prince est un homme de bien pour son peuple parce qu'il possède un code

de conduite morale : la vertu, l'altruisme, le respect des autres et la fidélité envers la famille et les ancêtres. Contrairement à la légende populaire qui persiste, loin d'être adulé, Confucius fut méprisé par les grands de ce monde et partout, il reçut le même accueil hostile; seuls quelques disciples l'acclamèrent sous le nom de « roi qu'on ne couronna jamais». Il mourut désespéré de l'ignorance des foules et comme bien d'autres hommes illustres, il connut la notoriété plusieurs siècles après sa mort. Ce qu'il faut retenir de la pensée confucéenne c'est que l'homme et son gouvernement doivent suivre la volonté de l'harmonie et les rythmes du Ciel.

Des racines traditionnelles. Confucius extirpa l'essence de l'art de gouverner grâce au bienfait d'une moralité sociale ; son sujet d'étude est «notre monde». Mais connaître les lois du ciel commande un approche, une connaissance disons plus mystique, une voie (le Tao) qui pénètre le Mystère. Les taoïstes, à partir des mêmes thèmes ancestraux, ont l'intuition qu'«une unité immuable» et métaphysique surplombe ce monde en constant changement. De cet enseignement métaphysique, les taoïstes traceront les grandes lignes de ces lois immuables. Contrairement à Confucius qui conçoit une philosophie accessible à tous, le taoïsme se révèle une philosophie d'origine chamanique réservée à quelques initiés. Parce que mystique, le taoïsme reprendra rapidement le vernis religieux que Confucius s'était efforcé d'éradiquer de la pensée chinoise et Lao Tseu en deviendra le patriarche et le Dao te jing, le livre sacré.

L'évolution du confucianisme et du taoïsme fut soudainement entravée par une autre école de pensée, l'École de loi qui rejetait toutes les mythologies traditionnelles, les concepts philosophiques de Confucius ainsi que toute foi dans le surnaturel taoïste. Cette philosophie légaliste ne se préoccupait que «de la réalité du monde tel qu'il existe à l'instant présent.» Une codification rigoureuse des devoirs de chaque individu

annexés à des châtiments cruels et exemplaires devait à tour de rôle, à l'emporter sur les autres et ainsi diriger une conduire à une gestion de l'État efficace certes mais drastique, période de l'histoire. De ce principe des cinq éléments, Ziyen tel fut l'acte de naissance du premier empire chinois : la formula la théorie cyclique de l'histoire, fondement essentiel de dynastie des Chin ou la naissance du totalitarisme.

non seulement sur tous les hommes mais aussi sur tous les saisons est cycle sacré que l'on a nommé «l'Éternel Retour». dieux et s'appropria tous les titres religieux et tous les pouvoirs Précisons que cet «éternel recommencement» ne distille pas politiques. Le despote théocrate chinois, à l'image de Sargon, toujours la même histoire cosmigue de même que chaque fit la guerre à toutes les États-cités, il soumit les peuples et printemps marque le départ d'un nouveau cycle différent du firent d'eux ses propres sujets sous peine de mort ; cela va de précédent. soi. La cruauté du premier empereur fut tel que la philosophie révoltes firent tomber le régime. Au Chin succéda la dynastie cycle de la Grande Année». des Han, période d'éclosion culturelle et intellectuelle où confucianisme et taoïsme reprirent du service, mieux encore, fusionnèrent sous l'égide de l'École de Yin-Yang et de son maître Ziyen, le plus grand des philosophes méconnus de la Chine. Ses enseignements et conseils pratiques furent non seulement acceptés mais devinrent propriétés communes autant des confucéens que des taoïstes.

qui change. Le cycle des Transformations, le I-Ching repose T.C. Mc Luhan dans *Pieds nus sur la terre sacrée*: sur le T'ai Chi ou Tao comme Principe Suprême, l'Unique, le Tout, qui mène aux deux principes complémentaires le Yin (Ciel, masculin) et le Yang (Terre, féminin) dont l'interaction est à l'origine de tout changement et devenir.

«Par la transformation du yang et son union avec le yin, les Cinq agents, L'eau, le Feu, le Bois, le Métal et la Terre s'élèvent. Quand ces cing forces matérielles sont distribuées en un ordre harmonieux, les guatre saisons suivent leur cours...». (Wing-tsit Chang, A Source of Book in Chinese Philosophy, Princeton University Press, N.J., USA, 1963, p.465)

Dans le cycle des Cinq éléments, chaque élément est amené,

la pensée chinoise et ultérieurement asiatique.

Chin Shi Huangdi, le premier empereur, affirma sa souveraineté Les rythmes de la Nature sont rythmes du Divin; le cycle des

légaliste tombât en désuétude et les conflits, surtout les Dans la Grèce antique, cette notion de retour s'appelait «le

«Régulièrement, tous les 7 000 ans disent les uns, tous les 36 000 ans prétend Platon, le chiffre s'établit plus tard à 28 000 ans, les astres reviennent occuper les mêmes positions. Or l'homme est si bien lié à la Nature qu'à ces mêmes dates...l'histoire humaine repasse aussi par les mêmes phases. Retour éternel des astres, recommencement sans fin de l'histoire; année sidérale, année d'humanité. Mais ce point précis heurtera la conscience chrétienne». (Nasr, p.

Selon Ziyen, la notion de cycle s'inscrit dans le Tao, Principe de II en est de même pour la cosmogonie amérindienne. Relisons tout ordre et de toute harmonie, le Principe immuable de tout ce ces mots de Black Elk, chaman oglada, telles que relatés par

> «Vous avez remarqué que tout ce que fait l'Indien est dans un cercle. C'est ainsi parce que le pouvoir de l'Univers agit aussi en cercles et que tout tend à être rond. (...) Le ciel est rond et j'ai entendu dire que la terre est ronde comme une balle et toutes les étoiles aussi. Quand le vent souffle au plus fort, il forme des tourbillons. Les oiseaux font leurs nids en cercle car ils ont la même religion que nous. Le soleil se lève en cercle et se couche de même. La lune fait pareil et tous les deux sont ronds -Même le changement des saisons forme un grand cercle et retourne toujours à son point de départ. La vie des êtres humains décrit un cercle - de l'enfance à l'enfance -, et il en va de même de tout ce qui est animé par la force du monde. Nos tipis étaient aussi ronds que les nids des oiseaux et ils étaient toujours plantés en cercle, l'Anneau de la nation, un

nid composé de nombreux nids où, selon la volonté du Grand Esprit, nos densité suit un cours cyclique augmentant et diminuant enfants venaient au monde.

nériodiquement avec le temps. Comme le printemps diffère à

Les religions bibliques monothéistes transcendantales ont progressivement dissocié le Principe divin du principe naturel. Car la religion juive en intronisant Yahvé comme Dieu unique a aussi créé l'Histoire du monde avec un début, un sens et une fin. Or cette conception de l'Histoire, adoptée aussi par les chrétiens et les musulmans, implique un temps linéaire en totale contradiction avec le temps cyclique des religions traditionnelles.

Puisque la notion de temps cyclique provient de l'observation de la nature, du rythme des saisons, du jour succédant à la nuit, du mouvement des planètes et de la lune, les fils d'Abraham récuseront fermement ces visions païennes de l'Histoire cyclique et surtout, l'astronomie, cette nouvelle science qui semble donner raison aux peuples impies.

«Mais que va-t-il se passer si demain on démontre que le big bang ne marque pas le début de tout mais seulement le commencement d'un épisode parmi les innombrables qu'a connus l'univers, si l'on prouve que finalement l'histoire cosmique n'est qu'une alternance de périodes d'expansion et de contraction ? Cette possibilité n'est pas une vue de l'esprit. Les astrophysiciens considèrent aujourd'hui que si la matière invisible de l'univers (celle qui n'est pas éclairée et qu'on appelle parfois la «matière noire») a une masse suffisante, alors l'attraction gravitationnelle va arrêter l'expansion, inverser le mouvement et les galaxies qui fuient à toute vitesse aux quatre coins de l'univers se retrouveront à nouveau rassemblées en une tête d'épingle pour donner naissance dans 10 ou 15 milliards à un nouveau big bang. Si c'est le cas, c'est aussi qu'avant «notre» big bang, il y a eu un autre «big crunch», et qu'il en a été toujours ainsi. Ce scénario donnerait raison au tao et aux diverses religions cycliques». (Claude Allègre, Dieu et la science, Éditions Fayard, Paris, 1997, p.113)

Ces alternances de périodes d'expansion et de contraction, sorte de marée cosmique, implique que l'énergie est rigoureusement conservée à l'échelle de l'univers et son flot de

densité suit un cours cyclique augmentant et diminuant périodiquement avec le temps. Comme le printemps diffère à chaque cycle du précédent, cette marée cosmique d'énergie implique la renouvellement d'un univers différent à chaque passage.

Dans l'univers du chamanisme, un ordre unique relie l'humain au monde cosmique via le «pilier doré» sorte d'interconnection entre le vivant naturel et les êtres surnaturels. La nature, l'homme, les objets font tous partis de la dimension sacré de la Terre et du Ciel.

D'inspiration chamanique, la cosmologie amérindienne, elle aussi, conçoit la présence de l'Esprit dans toutes les formes naturelles et au-delà de toute forme. Cette forme de spiritualité appelée aussi «polysynthétisme» (Schuon) implique que n'importe quelle créature, comme point de départ, peut atteindre le Grand Esprit puisque toute chose est Sa manifestation mystérieuse. Ce mystère confère aux formes naturelles une signification mystique qui associe ordre et harmonie à la beauté qu'elle engendre.

Précédant tout savoir écrit, l'animisme témoigne d'un grand respect à tous les êtres de la nature, car tous auraient une âme émanant du Grand Esprit qu'est l'Univers. Plutôt que de croire en des esprits déterminés comme les anges, l'animisme met l'accent sur une «puissance» vivifiante, mystérieuse, impersonnelle, présente en toute chose. Cette vision à la fois quantique et philosophie se retrouvait jadis voilà plusieurs millénaires inscrites dans les textes sacrés des Védas indiens sous la forme suivante : «Le réel est un, mais l'homme instruit l'appelle de différents noms (Rig Veda, X; 129, 2). Et encore : «Les prêtres et les poètes multiplient avec des mots la réalité cachée qui est unique.» (X; 114).

Il est à nouveau important de spécifier que l'animisme

représente une force, un souffle, un esprit, un «logos» présent toute matière «inerte» sont porteurs d'âmes. en toute chose. Il s'agit bien d'une relation intimiste entre l'homme et l'Univers à ne pas confondre avec le totémisme collectif où une chose, une plante, un animal, un être, sont investis de pouvoir surnaturels à des fins sociales, culturelles et politiques.

Les formes perceptibles extérieures (exo) sont des symboles ouvrant sur la dimension intérieure (éso) de toute chose, de l'atome aux galaxies. Ainsi, la multiplicité extérieure communique avec l'unité intérieure. Cette pensée traditionnelle trouvera écho dans la philosophie grecque sous l'idée du pneuma comme source de l'ordre cosmique qui relie l'essence, l'intériorité d'un corps aux autres corps de l'univers par une chaîne causale.

## «Exister c'est être un symbole et la sagesse c'est percer le symbole des choses». (Schuon)

Cette maxime exprime adéquatement la perception des choses de l'univers comme des théophanies, c'est-à-dire comme la présence immanente du sacré dans la matière que l'homme peut ressentir par la contemplation. De l'extérieur des choses, l'homme perçoit l'intention divine qu'il incorpore dans son âme. Nous vivons donc dans un tissu de théophanies, de signes d'informations que l'esprit analyse, l'homme en ce sens est un pontifex, un constructeur de pont entre la réalité intérieure et extérieure.

Les traditions archaïques vivent toutes dans l'espace, il n'existe pas de temps linéaire, tout y est cyclique, la notion de linéarité, de finalité, de Rédemption, de Salut, est donc exclue contrairement aux religions de la Bible. Dans le monde des Origines, la nature n'est pas un symbole des réalités spirituelles, elle est «la» spiritualité. Le monde est cathédrale et tous les êtres vivants, humains, animaux, plantes et même morale-là :

Cette vision de l'ordre naturel sera à l'origine de la plupart des contestations, principalement des artistes et des poètes de l'époque, contre la mécanisation, l'industrialisation issue de la Révolution scientifique.

Car résistance il y a eu, rappelons nous les courants millénaristes. Et beaucoup de ces religions populaires sont nées simplement pour faire contrepoids à la disparition de la nature dans l'enseignement chrétien. Gnostigues, Chrétiens, Juifs, Musulmans, Druzes, Francs-Macons, Rosicruciens... autant de religions, de peuples et de philosophies qui cherchèrent le désir d'Unité et d'Union de l'ensemble de l'humanité : l'alliance de l'homme à la nature, de la nature à Dieu, de Dieu à l'homme, de l'homme à l'homme. Tous ces mouvements révolutionnaires apparurent dans les milieux ruraux, en campagne, là «où toute la nature soupire dans l'attente de la Résurrection.» Pour le fermier médiéval, la nature n'est pas le monde du péché mais le monde de Dieu. C'est pourquoi le règne de mille ans du Christ est si attendu, car lui seul viendra à nouveau sanctifier la nature, la transfigurer. Tout le monde rural européen aspire au retour du Paradis terrestre. Les sociétés paysannes, continuellement terrorisées soit par l'évêque ou le châtelain se révoltent alors contre la tragédie et l'injustice de l'histoire.

Comme Érasme contre Luther, Schopenhauer tentera d'adoucir la dureté de l'homme envers les bêtes, d'introduire un peu d'anima, l'unité de la vie, dans les concepts de domination de la nature de ses contemporains. « La présumée absence de droit des bêtes, écrit-il dans le Fondement de la morale, la démence que nos actes vis-à-vis d'elles fussent sans signification morale, ou encore, dans les termes de cette qu'il n'y aurait pas d'obligations envers les bêtes, cela témoigne d'une brutalité et barbarie révoltantes de l'Occident dont l'origine se trouve dans le judaïsme. (...) Le fait que la morale du christianisme ne prenne pas en considération les bêtes est défaut qu'il vaut mieux admettre que perpétuer ».

Schopenhauer essava de mettre la raison occidentale au même diapason des sociétés étrangères dites de nature :

«Les vastes plaines ouvertes, les prairies majestueuses mouvementées, les méandres des eaux bordées d'arbres n'étaient pas "sauvages" à nos yeux. Seul l'homme blanc trouvait la nature "sauvage" et, pour lui seul, la terre était "infestée d'animaux sauvages"» (Standing Bear cité par T.C. McLuhan dans Pieds nus sur la terre sacrée, Denoël, 1971)

perdues, simplement parce que notre religion était différente de la vôtre (...). L'ennui avec les Blancs, c'est qu'ils n'écoutent pas ! Ils n'ont jamais écouté les Indiens, aussi je suppose qu'ils n'écouteront pas les autres voix de la nature » (Stoney Tatanga Mani cité par McLuhan, op cit.)

Aparté : En maintenant un petit examen de conscience s'impose. Croyez-vous sincèrement que les religions monothéistes (Judaïsme, Islam, Christianisme) peuvent s'amender au point de réintégrer complètement l'anima, de réintégrer la femme, la nature, les animaux dans leur théologie en vue d'une recherche d'harmonie ? Jamais ! Ou plutôt trop tard, les religions bibliques sont devenues obsolètes. Elles ont engendré un homme d'une telle puissance maintenant divine qu'il ne peut que continuer son inexorable destin vers le but ultime; sa propre déité.

Le rapt de Dieu.

Les trois religions de la Bible ont proclamé dans la conviction de leur supériorité absolue, que la vraie vie était l'autre vie,

celle de l'appel de l'au-delà. Cet appel brisa le lien d'appartenance au monde tel que vécu auparavant par l'homme archaïque. La beauté de la nature se transforma en «vallée des larmes.»

« Il est, certes, impossible de revenir à une religion vénérant l'ours ou le culte de la Magna Mater des premiers planteurs. Mais il est possible de voir que la figure de l'ours, de la Grande Mère ou du Père céleste n'ont pu acquérir un pouvoir religieux sur l'être humain que parce que ces figures représentent elles-mêmes des pouvoirs de la psyché humaine, et s'il est impossible de retourner, au sens de l'histoire des civilisations, à ces pouvoirs, il est néanmoins possible de civiliser l'homme en lui permettant de descendre dans les profondeurs de son âme ou, d'une manière originellement religieuse, il pourra appréhender lui-même et la nature comme une entité. Toutefois les chances d'une telle évolution sont bien minces. Les civilisations et religions étrangères (nda-au monothéisme), qui pourraient aider l'homme occidental à sortir de son étroitesse et de « Sans comprendre, vous nous avez condamnés comme des âmes son uniformité, sont en ce moment même en train de disparaître du fait de l'influence spirituelle européenne » (Drewermann, Progrès meurtrier, 1993, p.112)

> La civilisation occidentale prend son essor dans l'exploitation des choses naturelles en vue de la seule production de biens matériels. Puisque les religions bibliques ont éliminé, expurgé l'immanence de dieu de la matière, idée jugée trop païenne, celle-ci, maintenant désacralisée, devient ouverte à toutes les manipulations profanes. Schopenhauer tenta désespérément de refleurir le désert des religions bibliques par l'éthique de la responsabilité envers toute forme de vie. Sa pensée est commune à toutes les grandes mythologies de la préhistoire où la nature restaure son équilibre dans les grands cycles de l'existence, comme un mouvement qui revient sans cesse à son point de départ, tel le serpent ou les poissons qui se mordent la queue, figures de l'ouroboros. Même l'Église fut incapable, le voulut-elle ?, de protéger la création pourtant divine de la voracité humaine au contraire, se dessine plutôt une convergence d'intérêt dans l'investissement et la fructification des «talents» (travailler c'est prier) avec pour

horizon l'accumulation capitaliste des richesses au profit de l'Ancien Testament, Hobbes tire cette devise : « rien sur terre l'entité collective nationale.

normes qui règles la vie sociale : «la loi et le droit par la force». maîtrise matérielle du monde. L'État est sanctifié au détriment de la religion, tel le Saint Empire.

les hommes À l'état de nature, l'homme est prêt à tout pour devait durer jusqu'à la Révolution de 1789. écraser les autres, il est par nature asocial et vit dans le chaos, retour du glébeux biblique.

Hobbes profita de cette fracture métaphysique apporté par ses intérêts personnels et ses objectifs politiques. Avec lucidité, Descartes pour établir une contestation radicale de la politique il a vu dans l'art un instrument de propagande idéal pour en rompant avec la tradition antique où la communauté soutenir ses visées politiques. L'art imagologique devient partie l'emportait sur l'individu. La montée de l'individualisme au prenante de la théologie de la domination. Les seize années détriment des solidarités communautaires amène Hobbes à (1626-1642) où le cardinal Richelieu exerça les fonctions de penser à un système politique fondé sur la domination d'un premier ministre de Louis XIII sont un exemple éloquent pouvoir fort capable d'unifier par l'effroi et qui repose sur un d'idéologie/imagologie. contrat de soumission de chaque citoyen: l'absolutisme. nécessaire à l'individu.

ne peut en force se comparer à lui » et l'applique à l'État. Investi de ce pouvoir absolu. l'État est en mesure d'imposer la paix aux La modernité c'est aussi la victoire de l'État sur la religion : individus par la contrainte, il est le seul garant de la vie, de l'État, "le paradis construit par l'homme sur terre". C'est l'ordre car il empêche les résistances des individus : L'État est Machiavel qui théorisera le premier sur la nature de l'État. Au « la guerre civile perpétuellement interdite par le poids du veux de celui-ci, les hommes ne font rien de bon par eux- pouvoir». Cette soumission du peuple, toute mésopotamienne, mêmes, seule la contrainte extérieure, la nécessité les fait sortir opère par la crainte, la peur qui cimentent la cohésion sociale. de cet état. La faim, la pauvreté les forcent à travailler; les lois, L'État souverain absorba l'église et acquit ainsi tous les moyens les châtiments, les récompenses que fixent le souverain leurs matériels d'administration et d'exercice spirituelle du pouvoir : enseignent ce qui est juste et injuste. L'État établit donc les Dieu c'est l'État dépositaire du droit de puissance sur la

L'un des plus grands et plus impitoyables hommes d'État qu'ait connu la France. le cardinal Richelieu, utilisa son immense Un siècle plus tard, en 1651, le philosophe anglais Hobbes pouvoir pour assurer au pays la prédominance politique et porte un jugement encore plus pessimiste que Machiavel sur culturelle d'une toute puissante monarchie de droit divin qui

> Il orchestra avec brio le parrainage des grands artistes, architectes et intellectuels de son époque afin de promouvoir

Puisque "l'homme est un loup pour l'homme" et que la Les oeuvres commandées par Richelieu témoignent de cette recherche du profit par la domination ne peut que conduire à la utilisation de l'art par les messages puissants qu'elles violence, à la guerre, à l'insécurité, Hobbes en déduit que seul communiquent : gloire de l'État, vertu du service loyal envers la un pouvoir des plus fermes permet d'assurer la sécurité Couronne, lutte contre l'hérésie et la discorde. En effet, Richelieu était fort préoccupé à la fois par le respect de l'orthodoxie catholique et par le maintient de l'unité dans un Inspiré du monstrueux Léviathan dans le livre de Job de royaume où vivait une minorité protestante très militante. La propagande ne guittera plus le domaine de l'art : propagande tribale, les institutions religieuses engendrent une conception propagande des démocraties, des dictatures et, finalement, la de la faiblesse. propagande commerciale. L'Église, véritable caméléon idéologique, sera tout à tour, impériale, monarchique. En annoncant la mort de Dieu, Nietzsche se rebelle justement Afrique et en Chine à condition de propager les valeurs société entière et ses institutions. occidentales. La foi est maintenant accessoire de propagande curés. Et moi, je tiens les évêgues.»

chute originelle du nouveau-né dans le monde vivant.

« Quand Dieu lui-même est à l'image de l'homme, quand le contenu de la Bible, du Coran, de la Torah, est écrit et interprété par des hommes. «alors ils sont sources de névroses car ces textes reposent essentiellement (fatalement) sur l'angoisse, la peur, le manque de confiance en la nature humaine, le mépris du corps, de la sexualité et de la femme.» (Solignac)

Tel est l'essence du nihilisme constaté par Nietzsche. Les prêtres, les rabbins, les oulémas, ces «empoisonneurs de la vie», comme des parasites vivant de la peur et de la culpabilité dans l'homme, ont propagé comme une pandémie le virus d'un Dieu vengeur et méchant qui ne cesse de rabaisser les hommes et les diviser entre eux. En se servant constamment de Dieu comme argument moral et justification de supériorité

des mécènes, des élites marchandes, de la révolution française négative, une conscience malheureuse de l'humanité, celle de et propagande prolétarienne de la révolution bolchevique. l'homme médiocre, souffrant, le type même de la décadence et

nationale, républicaine, démocratique, capitaliste, socialiste, contre ce dieu moral et tribal en faisant l'apologie de l'homme communiste et même, comble de l'ironie, capable d'être l'une et puissant et fier sans se douter que le modèle grandiose du l'autre à la fois comme capitaliste et impériale aux États-Unis, surhomme risquait d'entraîner la liberté dans le totalitarisme nationale et socialiste dans les pays germano-scandinaves et absolu. Car avant le surhomme surviendra le «dernier même tentée d'être «subversive» en Amérique latine, en homme», celui dont la crise de sens des valeurs atteint la

et perd, perversion de la Révélation, son pouvoir de Notre naissance physique est marquée du sceau de la transcendance, ce que Napoléon expliquera ironiquement en catastrophe puisque l'expérience de la chute est celle de la ces termes : «Les curés tiennent le peuple. Les évêques tiennent les naissance psychologique de toutes nos peurs principalement celle des étrangers.

Une vision tragique de la vie terrestre s'installa au point de Le colonialisme fouetta la recherche scientifique et souhaiter qu'elle soit la plus brève possible, bref, la vie est une technologique; l'invention magnifiait la nation. Cette économie maladie, un péché, diront les théologiens, symbolisé par la belligérante contribua donc à détourner les tension sociales internes vers l'extérieur: l'ennemi c'est l'autre...nation. le concurrent économique.

> Cette peur névrotique de la nature humaine atteint son point culminant entre le XVe et le XVIIe siècle. La découverte des peuples indigènes d'Amérique, d'Australie alimentent les fantasmes les plus monstrueux d'êtres difformes à l'image des pygmées.

## «Voyager, c'est le plus court chemin qui mène à soi en passant par l'autre» (Jacques Meunier)

Le berceau idéologique du voyage de conquête est l'impérialisme de la Rome antique. A son image, l'univers est une cité et la mission de Rome est de régner sur celui-ci.

Rome, en devenant la référence universelle d'une culture dite Car les descriptions, entre autres de Bougainville dans son supérieure, marquera les débuts de l'ethnocentrisme.

«Notre demeure (domus) ce n'est pas seulement cette enceinte limitée, c'est le monde entier que les Dieux nous ont donné comme lieu de séjour et comme patrie commune avec eux.» (Cicéron, De la republique, I, XIII)

C'est ainsi que le citoven romain devient citoven du monde; à lui maintenant de le connaître. Cette conception de la «citémonde» deviendra la base idéologique du mouvement colonial au XVe siècle: cette vision ethnocentrique perpétuera donc la politique d'assimilation romaine, c'est à dire l'intégration du barbare, du sauvage à la civilisation européenne.

Les voyages de conquête du XVe siècle sont en droite ligne avec la vision romaine de l'Univers. « Voyager, c'est alors jeter sur le monde un regard aliénant et meurtrier, c'est regarder la guerre comme un mode fondamental du rapport à l'autre.» (Doiron). Le voyage c'est avant tout une expédition militaire.

Placées sous le signe de l'envie, les conquêtes coloniales viseront à s'accaparer des territoires et des richesses sans égard aux populations occupantes; véritable génocide des populations autochtones.

La découverte et l'étude des peuples primitifs serviront de prétexte au mouvement des naturalistes romantiques (Shakespeare, Rousseau, Hugo) pour tenter de replacer les activités humaines au centre du schéma machiniste qui se profilait à l'horizon. Le culte de la nature, la recherche des modes de vie ruraux, la sagesse des paysans, les saveurs campagnardes, la solitude des montagnes mais, surtout, les instincts humains aborigènes, les régions vierges inexplorées, les îles et mers australes permirent à l'homme comprimé de trouver une soupape de sécurité dans le culte romantique du primitif.

carnet de Voyage autour du monde - 1766-1769, ont de quoi alimenter bien des fantasmes et utopies.

« Le caractère de la nation nous a paru très doux et bienfaisant. Il ne semble pas qu'il y ait dans l'île aucune querre civile, aucune haine particulière, quoique le pays soit divisé en petits cantons qui ont chacun leur seigneur indépendant. Il est probable que les Tahitiens pratiquent entre eux une bonne foi dont ils ne doutent point. Qu'ils soient chez eux ou non, jour ou nuit, les maisons sont ouvertes. Chacun cueille les fruits sur le premier arbre qu'il rencontre, en prend dans la maison où il entre. Il paraîtrait que pour les choses absolument nécessaires à la vie, il n'y aurait point de propriété et que tout est à tous. (...) Je remarquerai seulement ici que, dans les circonstances délicates, le seigneur du canton ne décide point sans l'avis d'un conseil. (...) La jalousie est ici un sentiment si étranger que le mari est ordinairement le premier à presser sa femme de se livrer. Une fille n'éprouve à cet égard aucune gêne; tout l'invite à suivre le penchant naturel de son coeur ou la loi de ses sens et les applaudissement publics honorent sa défaite. Il ne semble pas que le grand nombre d'amants passagers qu'elle peut avoir eu l'empêche de trouver ensuite un mari. Pourquoi donc résisterait-elle à l'influence du climat, à la séduction de l'exemple ? L'air qu'on respire, les chants, la danse presque toujours accompagnée de postures lascives, tout rappelle à chaque instant les douceurs de l'amour, tout crie de s'y livrer. (...) Cette habitude de vivre continuellement dans le plaisir donne aux Tahitiens un penchant marqué pour cette douce plaisanterie, fille du repos et de la joie. Ils en contractent aussi dans le caractère une légèreté dont nous étions tous les jours étonnés.»

Ceux qui se demandent encore si le paradis terrestre a déjà existé, ont maintenant leur réponse. Ce mouvement européen vers l'exotisme fut la réponse des artistes et poètes face aux dégoûts que leur inspira la modernité. Mieux vaut fuir hors de la laideur moderne et aller se réfugier dans la nature vierge et sauvage et retrouver le désir farouche du primitif, du brut, de l'authentique. Toute une génération tomba sous l'emprise de la «passion barbare», du «dérèglement des sens».

«Nous entrons dans une époque où le coeur va mourir de froid». (Heidegger).

« Nous nous sommes servis de leur ignorance et inexpérience à les plier plus facilement vers la trahison, luxure et avarice et vers toute sorte d'inhumanité et de cruauté, à l'exemple et patron de nos moeurs. Qui mit jamais à tel prix le service du commerce et du traffic ? Tant de villes rasées, tant de nations exterminées, tant de millions de peuples passés au fil de l'épée, et la plus riche et belle partie du monde boulversée par la négociation des perles et du poivre! mécanique victoire. Jamais l'ambition, jamais les inimitiés publiques ne poussèrent les hommes les uns contre les autres à si horribles hostilités et calamités si misérables.» (Montaigne - Essais Livre III, ch.6)

Dans ses *Essais*, Montaigne déclare aussi que la guerre, «glorifiée comme la plus haute et la plus solennelle des actions de l'homme» n'est que «le témoignage de notre idiotie et de notre imperfection», stigmatisant avec la plus extrême indignation « la science de nous tuer et de nous anéantir nousmêmes, de ruiner et de détruire notre propre race» en quoi «même les animaux sauvages ne peuvent nous imiter ».

Comme l'explique Drewermann, aucune société dite de nature ou matriarcale n'a pu résister au choc de leur découverte et/ou de leur colonisation par le monde occidental. Ce que Gauguin à Tahiti puis aux îles Marquises réalisa amèrement; ses frasques avec le clergé catholique et protestant local à témoin. Gauguin n'aimera plus ce qu'il est devenu à l'image de Tahiti colonisé; dans les deux cas, il a participé à leur déchéance.

«Amer savoir, celui qu'on tire du voyage! Le monde, monotone et petit, aujourd'hui, Hier, demain, toujours, nous fait voir notre image: Une oasis d'horreur dans un désert d'ennui!» (Baudelaire, Le Voyage, Les Fleurs du mal, 1891)

Avec les poèmes de Charles Baudelaire et les récits de Pierre Loti, l'exotisme commence à désenchanter et les évasions deviennent de plus en plus cruelles. Car le Tahiti de Gauguin fut vraiment un paradis parce que longtemps isolé de la civilisation. Car tout autour, il y a une terre où règne le plus

souvent la haine, la guerre, la famine et la misère; une terre de Caïn quoi ! De la Turquie vers l'Orient, de l'Afrique à Rio de Janeiro, de la Patagonie à la Nouvelle-Zélande, la simplicité primitive recula au profit de la complexité civilisationnelle.

On peut ici y voir une transgression l'ordre divin: non seulement, l'homme moderne s'est employé à maîtriser la nature, il a aussi décidé de la modeler à son image; de devenir à son tour créateur d'univers et accéder à la démiurgie en organisant le monde selon son «bon» désir.

Tandis que pour *la Bible*, «le monde commence avec l'homme et tourne autour de l'homme; c'est à partir de l'histoire de l'homme que l'on tente de «comprendre» la nature», plusieurs civilisations orientales, d'Océanie et d'Amérique ont adopté d'emblée une tout autre vision où «la tâche de l'homme est de s'intégrer dans le monde des phénomènes; son devoir, c'est de trouver le lieu et la place qui sont les siens dans cette totalité qu'est la terre. (Kühn cité dans Drewermann, 1994, p. 351)

Aucune histoire fut autant combattu par les institutions de l'époque que celle du bon sauvage telle que relatée dans les récits des grands voyageurs. Il était inconcevable que des peuples primitifs, généralement amicaux, puissent en savoir parfois plus que nous sans l'aide de la philosophie européenne, de science et de livres incluant la Bible.

Plus encore. Dans beaucoup de cultures claniques ou tribales, l'histoire de Jésus comme fils unique né d'une vierge et laissant aucune progéniture est un véritable scandale car il met fin à la lignée du sang qui relie les êtres aux ancêtres et à Dieu. Il met fin à tous les rites d'initiation basés sur la transmission filiale comme l'apprentissage de la langue des esprits et des techniques corporelles de danses sacrées. En Afrique, toute cette logique du savoir et pouvoir ancestral, pour faire face au Coran et à la Bible, s'entoura du voile ésotérique du secret bien gardé et connu des seuls griots et prophètes africains sous le nom de «Bible secrète des Noirs».

Constat d'autant plus dérangeant qu'il sous-entend la question suivante : À quoi bon alors tant de philosophies et de systèmes si l'homme de la Nature, qui ne sait ni lire, ni écrire, qui ne connaît ni Allah, ni Dieu, ni Jésus, nous dépasse ? Le poète se mit à parler de ces gens et des terres inconnues avec passion, le philosophe se mit à écrire sur le droit naturel des indigènes eux-aussi voulu et aimé de Dieu. La cupidité de l'homme européen, l'intransigeance des serviteurs de Dieu et la peur des élites apportèrent la réponse «civilisée» à la question cihaut mentionnée.

«Schelling disait dans Les âges du monde que «l'angoisse est le sentiment fondamental de toute créature vivante» En transformant cette angoisse «naturelle» en faute artificiellement originelle, les prêtres mésopotamiens ont induit «la peur devant la liberté et peur à propos de la liberté» de sorte que les différentes sortes de névroses n'apparaissent plus que comme des formes désespérées d'autorépression et d'autodestruction de la liberté humaine.» (Drewermann, 1996, p.41)

Nous ne sommes pas «une erreur de l'évolution» (Koestler) et je suis d'accord avec Konrad Lorenz qui, pour démontrer que l'homme est tellement loin de ce que peut être un homme, affirmait que le «chaînon manquant entre le singe et l'homme, c'est nous-mêmes.»

«Au fil des millénaires, le sentiment de la peur a produit et mis en oeuvre, avec la raison humaine, un organe destiné à éviter les situations anxiogènes...mais cette raison s'est retournée contre son objectif en prenant des mesures de défense qui répandent à leur tour la peur, à l'infini. (...) Il s'agit d'une raison soumise au diktat de la peur, des peurs qu'elle ne cesse d'aggraver depuis des millénaires, sous couleur de les éliminer; une telle raison, il faut bien la définir tout simplement comme un phénomène morbide, pathologique; on a affaire, littéralement, à une raison qui ne cesse de créer de nouvelles douleurs et qui contraint l'homme à souffrir toujours davantage de lui-même et des conséquences de ses actes. (...) Depuis que les hommes ont une histoire ils ont fait la guerre, des guerres toujours plus cruelles et dévastatrices. (Certains érudits affirment même que la guerre serait la seule et véritable religion de

l'homme.) Quels indices faudrait-il donc ajouter encore pour pouvoir dire qu'au cours de l'histoire la raison n'a fait que devenir plus démente, et l'homme toujours plus malade de lui-même? Rien ne démasque autant en l'homme l'animal malade que cette hypertrophie illimitée de la peur et de la violence.» (Drewermann, 1994, p. 87-88)

La théologie de la domination et l'hominisation de la nature par la hiérarchie anthropocentrique et l'État sanctifié portaient déjà en eux le germe de la notion de l'exclusion et du racisme; l'ère victorienne leur donna le terreau social propice à son développement. Grâce à Darwin, la lutte pour l'existence et la concurrence économique s'étendit à la vie entière En observant de près cette lutte, Marx et Engels étendirent la lutte des classes à toute l'histoire de la société. La sacré continuait sa route, cette fois-ci, dans la glorification des masses ouvrières.

La harangue allemande de Münzer, comme l'écho se propagea de campagnes en villages, traversa les siècles et les pays et trouva finalement oreille auprès des Levellers, où dans le cadre de la révolution anglaise du XVIIIe siècle, furent les premiers à identifier explicitement la révolution sociale et le millénium. Marx et Engels, ayant bien compris la portée révolutionnaire du discours sociale millénariste inspiré les paraboles du Christ, s'en inspirèrent pour élaborer les concepts de la révolution prolétarienne. Jésus, oui ! L'Église et sa religion oppressive, non ! De là, «la religion, opium du peuple»

Peu de gens connaisse la véritable histoire de cette citation. D'ailleurs, la plupart d'entre vous seront sûrement surpris d'apprendre qu'elle n'a rien de précisément marxiste au sens politique. Quand Marx établit sa critique de la religion, sa thèse politique est en gestation. Cette idée de religion narcogène, nous la trouvons chez plusieurs autres écrivains de l'époque et n'a pas du tout le sens que l'on a voulu lui donner. Comparons ce texte de Ludwid Heine de 1839 à celui de Marx en 1844 :

«Bénie sois une religion qui a versé dans l'amer calice d'une humanité souffrante quelques gouttes douces et narcotiques, opium spirituel, quelques gouttes d'amour, d'espoir et de foi !» (Heine)

## Et maintenant. Karl Marx:

«La détresse religieuse est, pour une part, l'expression de la détresse réelle et pour une autre, la protestation contre la détresse réelle. La religion est le soupir de la créature opprimée, l'âme dans un monde sans coeur comme elle est l'esprit de conditions sociales d'où l'esprit est exclue. Elle est l'opium du siècle.»

Comme vous remarquerez cette analyse met en relief le caractère contradictoire de la religion, tantôt justificatrice du monde existant par ses institutions de pouvoir, tantôt protestataire contre ce même monde injuste par l'enseignement de Jésus. Bien sûr, Marx penchera du côté de la protestation sociale. En ce sens, le jeune Marx ne renie pas Jésus comme philosophe prophétique, il renie l'Église; il imite ainsi la position critique d'Épicure envers la religion et de Prométhée envers les dieux. Par la suite. Marx en vient à considérer la religion comme une des différentes formes de l'idéologie au même titre que le droit, la morale et la pensée politique.

Ce cheminent intellectuel, Marx le doit à la critique de Engels des sectes hérétiques. Pour lui, le christianisme est d'abord une religion d'esclaves, ensuite, il devient l'idéologie religieuse de l'Empire romain puis la religion de la royauté, de religion adaptée à la bourgeoisie et au capitalisme. Toute cette analyse se tient sauf que l'erreur de Engels est de faire porter d'or». le fardeau de son étude sur le christianisme alors que ce qu'il décrit s'applique plutôt à l'institution ecclésiastique des prêtres, La troisième époque de l'Histoire, selon Joachim, est celle de la

Par contre, ce que Engels analyse finement est bien le corollaire entre le christianisme primitif et le socialisme contemporain. Les deux grands mouvements sont des mouvements de masse composés d'exploités, de petites gens croulant sous les dettes, de paysans et travailleurs appauvris donc, mouvements d'opprimés soumis à la persécution par les autorités en place et surtout, tous les deux promettent une délivrance prochaine de la servitude et de la misère. Le socialisme comme le christianisme se propose comme mouvement de libération. La différence est que les chrétiens attendent leur délivrance dans l'au-delà tandis que les socialistes l'attendent sur terre comme les hérétiques chrétiens de Münzer.

Mais surtout, effet pervers de l'histoire, Engels élève la révolution socialiste à un tel niveau d'espérance qu'elle ne peut être comparée qu'aux attentes millénaristes. Le fondement spirituel sous-jacent au socialisme athée est d'inspiration millénariste et chrétien.

Mais où Engels a-t-il pu puiser cette idée lumineuse si non dans les écrits de Joachim de Flore regroupés dans Exposition de l'Apocalypse qui date du début du XIIIe siècle. Selon lui, le millénium est le «troisième âge» qui sera celui de l'Esprit qui qui lui fonde son analyse sur l'étude du christianisme primitif et succédera à l'âge du Père (Ancien Testament), à l'âge du Fils (Nouveau Testament). On commence à peine à comprendre le rôle exceptionnel des «prophéties» de Joachim de Flore dans la naissance, la structure, bref, la genèse de tous les l'exploitation féodale et de l'oppression inquisitoire et enfin la mouvements millénaristes et/ou révolutionnaires modernes y compris le communisme dans l'attente du retour de «l'âge

évêques et papes qui ont trahi Jésus depuis des siècles déjà, liberté par la connaissance placée sous le signe du Saintdepuis qu'ils ont goûté aux joies temporelles du pouvoir romain. Esprit. Elle remettait en question toute la théologie de l'Église catholique car le règne de la liberté implique le dépassement et suit le rythme de nos connaissances. Le troisième âge est du 12 septembre 1847 : celui de l'accomplissement de la liberté universelle marquée par le triomphe de la raison et de l'éducation. En résumé, si un temple il y a, c'est l'école.

Grâce à l'analyse de Engels, Marx a bien compris le rôle émancipateur de Jésus Sauveur dont les souffrances sont appelées à changer le monde. Marx a tout simplement transférer le pouvoir libérateur de Jésus dans le prolétariat soufrant. Lui restait qu'à écrire l'Évangile de la lutte des classes car les grands mouvements révolutionnaires ont toujours eu besoin d'une base mystique nécessaire à leurs réalisations.

«En effet, la société sans classe de Marx et la disparition conséquente des tensions historiques trouvent leur exact précédent dans le mythe de l'Age d'or qui, suivant des traditions multiples, caractérise le commencement et la fin de l'Histoire. Marx a enrichi ce mythe vénérable de toute une idéologie messianique judéo-chrétienne : d'une part, le rôle prophétique et la fonction sotériologique qu'il accorde au prolétariat; d'autre part, la lutte finale entre le Bien et le Mal, qu'on peut facilement rapprocher du conflit apocalyptique entre Christ et Antéchrist, suivi de la victoire du premier.» (Eliade, 1963, p.225) sotériologie : doctrine du salut de l'homme par un Rédempteur.

Pour Engels et Marx, il est évident que le christianisme primitif est à l'origine du socialisme moderne. C'est de cet atmosphère de religiosité axée sur le salut qu'il comprend qu'il doit présenter sa théorie philosophique et économique «comme un système complet d'explication, d'interprétation du monde, avec une vision globale du sens de l'histoire et de son mouvement qui assurait à l'homme un sens à sa vie.» (Ellul)

historique du christianisme et du judaïsme et l'abolition de leurs La guestion du Dieu des juifs ou des chrétiens et son analyse rites et institutions au profit de la régénération universelle laisse Marx indifférent ; ce qui compte c'est le rôle joué par la apportée par la connaissance. La révélation de Dieu n'est plus religion dans les processus sociaux et surtout de dénoncer un élément isolé dans le temps et réservé à un peuple élu, non l'exploitation de la classe ouvrière par l'Église. Sa position est ! La révélation de Dieu est perpétuelle, continuelle, progressive clairement exprimée dans la Gazette allemande de Bruxelles

> «Les principes sociaux du christianisme ont justifié l'esclavage antique. glorifié le servage médiéval, ils sont prêts au besoin à faire également l'apologie de l'oppression du prolétariat - ils seront quittes à iouer l'apitoiement.

> Les principes sociaux du christianisme prêchent la nécessité d'une classe dominante et d'une classe de opprimée et se bornent à faire le pieux souhait que la première soit charitable envers la seconde.

> Les principes sociaux du christianisme placent au ciel la compensation consistoriale de toutes les infamies et justifient par là leur maintien sur terre.

> Les principes sociaux expriment toute la bassesse dont les opprimées sont victimes de la part des oppresseurs ou bien comme juste punition du péché originel et d'autres fautes, ou bien, comme des épreuves imposés aux élus de la part du Seigneur en son infinie sagesse.

> Les principes sociaux du christianisme prêchent la lâcheté, le mépris de soi, l'abaissement, la servilité, l'humilité, bref, toutes les propriétés de la canaille ; le prolétariat, qui ne veut pas être traité comme la canaille, a bien davantage besoin de son courage de sa dignité, de sa fierté et de son sens de l'indépendance que de pain.

> Les principes sociaux du christianisme sont serviles et sournois et le prolétariat est révolutionnaire.»

> En somme, le Nouveau Testament a un potentiel révolutionnaire travesti par «les principes sociaux du christianisme» prêchés par l'Église. Cette position de Marx donnera naissance à différents mouvements millénaristes de gauche associées au socialisme utopique et au marxisme

chrétien. De tous temps, des citoyens, chrétiens responsables, prochain" ce que "faire l'amour" est à l'amour, à savoir sa ont joué un rôle important dans l'amélioration des conditions caricature. Autrement dit, la charité est au salut personnel ce sociales en proposant des réformes audacieuses défiant le que "l'amour du prochain" est à la rédemption sociale Dans la dogmatisme du Vatican. Les mouvements pour la paix et charité, point de communion. l'émancipation, des programmes de justice social et d'égalité entre homme et femme, tous ces combats ont été mené par L'environnement tout comme la vie humaine étaient traités des chrétiens inspirés.

nature sont au coeur de la "logique" de conquête démiurgique de la modernité.

"La crise environnementale actuelle est essentiellement spirituelle. D'un point de vue tant historique que pratique, il n'est pas possible de l'aborder sans référence à la religion et l'éthique. L'historien américain Lynn White attribuait fort justement les causes du problèmes à la théologie chrétienne, notamment l'église occidentale qui exploitait les vers de la Genèse contenant l'ordre donné par Dieu aux premiers êtres humains de "dominer la Terre" de façon à les encourager, comme Descartes le disait sans ménagement à être les "maîtres et possesseurs de la Nature" Cette attitude s'inspira encore d'une théologie qui soulignait la supériorité des humains à cause de leur "logique" considérée comme "l'image de Dieu" dans l'homme. Cette démarche rationaliste faisait se démarquer les êtres humains du reste de la Création et les encourageait à considérer avec mépris tout ce qui n'est ni rationnel ni humain." (Métropolite Jean de Pergamon, L'ascétisme écologique..., Notre Planète, PNUE, volume 7 no:6, 1995)

L'ère de la "guerre de tous contre tous" fut érigé en système parce que les lois de la nature sont inexorables : elles l'Amérique et en retour on exportait l'Évangile de la machine et suppriment les faibles et couronnent les forts. "L'hominisation de la nature" comme ordre sanctifié implique l'existence l'homme-Dieu, quoi! d'inégalités: l'esclavagisme et les parasites sociaux, ceux qui ne réussissent pas. Le salut personnel étant de loin plus Aux problèmes humains, solutions humaines: les sciences important que la rédemption sociale" (Richard Niebuhr). On est sociales. Il était impensable, voire hérétique d'opposer progrès loin de "l'amour du prochain" évacué depuis belles lurettes technique et dégradation de la vie humaine et dans la pensée instrumentale par la charité et ce, avec la bénédiction de l'Église et de l'État. La charité est à "l'amour du

comme des abstractions. Avec l'ère industrielle arrive la pollution massive des cours d'eau et de l'air et son cortège de L'incarnation de l'homme et son corollaire: l'hominisation de la maladies: variole, typhoïde et tuberculose. L'ouvrier est traité aussi durement que l'environnement ou plutôt comme elle, comme matière renouvelable à exploiter jusqu'à son rejet dans l'environnement. La fumée des usines de charbon est à la pollution de l'air ce que la pauvreté est à la pollution sociale. Les cadences automates, l'exploitation des enfants, la journée de quatorze heures, espérance de vie de vingt ans inférieures à la classe bourgeoise à cause des maladies industrielles, voilà la "carte postale" du XVIIIe et XIXe siècle.

> Dès les premières révoltes ouvrières en Europe, les industriels comprirent que (1) seuls les perfectionnement techniques permettraient l'élimination pure et simple de l'ouvrier et (2) mais en attendant (vers l'an 2040 ?) cet âge béni, mieux vaut augmenter le bassin de la main d'oeuvre en colonisant le globe : la "mondialisation" venait de naître sous les traits du colonialisme et de l'impérialisme, on arrête pas le progrès. Au niveau environnemental, on pillait et siphonnait littéralement les ressources naturelles de l'Inde, de l'Afrique, de l'Asie, de son Église-usine aux peuplades incultes; la modernité de

> environnementale. Encore moins de l'opposer à la spiritualité et au regard de Dieu. Au contraire, on devait trouver la réponse

dans la nature-même de l'homme. Le nouvel ordre ou désordre l'évolution et non plus l' tre du créateur. L'évolution, en séparant social devait être magnifié par l'homme; à l'image de l'homme. le bon pain de l'ivraie, conduira l'espèce, grâce au progrès de Le progrès technique, comme icône de la séduction, seul la science et de la technique, à son accomplissement. Encore pouvait répondre au désir ascentionnel de l'humanité car seul une fois Dieu cède le pas à l'homme. le perfectionnement régulier de la machine était persistant, tel est la loi économique de l'univers mécanique.

cette fois-ci l'ordre social humain dans l'ordre naturel.

époques. Encore une fois le complexe sera expliqué par le simple: "la survivance du plus apte" (Spencer) associé aux Or à l'époque, Darwin était au courant des faits démontrables travaux de Darwin et Malthus.

théorie de Malthus à tout le règne végétal et animal :

«Comme il naît beaucoup plus d'individus de chaque espèce qu'il n'en peut survivre; comme, en conséquence, la lutte pour l'existence se renouvelle à chaque instant, il s'ensuit que tout être qui varie quelque peu d'une façon qui lui est profitable, a une plus grande chance de survivre; cet être est ainsi l'objet d'une sélection naturelle.» (Darwin Charles, L'origine des espèces, Éditions Maspero, Paris, 1980)

Avec Darwin, la génétique supplante la Bible comme réponse son avenir. L'homme devient le produit de ses acquisitions par l'écologie. Il mit en garde sa société contre la dégradation

Il est faux d'affirmer que le darwinisme a été détournée pour justifier l'exploitation de certaines catégories sociales ou de Malthus, Darwin, Spencer, Hobbes seront aux sciences certains peuples. C'est plutôt Darwin qui cherchait dans la humaines ce que Galilée, Descartes....furent aux sciences nature une explication à l'exploitation de l'homme. On voit bien physiques et procèderont de la même manière en introduisant ce que l'on veut y voir. N'est ce pas plutôt la complexité de la nature qui a été détournée pour justifier la simplicité de la société moderne. Même le Marquis de Sade s'est servi de la La nature est et sera toujours immuable dans sa complexité, «cruauté» de la nature pour justifier son "sadisme". On a seul la perception de celui qui regarde change selon les toujours pris la nature à témoin; en fait c'est notre meilleur alibi.

du commensalisme et de la symbiose dans la nature (coopération) qui s'ajoutaient à la "loi du plus fort" (compétition). Malthus, dans son Essai sur la population, remarque que avec Dans sa variété complexe, la nature offrait plusieurs avenues l'industrialisation le peuple s'accroissait plus vite que les d'interprétation: la compétition certes mais aussi la coopération denrées alimentaires et qu'il éviterait la famine que par la qui permettait à des espèces incapables de vivre par ellescontingence volontaire si non la misère, la maladie et les mêmes de survivre grâce à un arrangement mutuel. En querres le feront à sa place. Dans sa lutte pour la subsistance, écartant le commensalisme et la symbiose, Darwin fit oeuvre seules les classes supérieures avec leur épargne et leur de discrimination scientifique en choisissant la seule avenue prévoyance émergeaient de l'humanité. Darwin appliquera la expliquant la réalité socio-économique de la société victorienne: la lutte pour l'existence cautionnait la lutte pour le marché. l'exploitation de l'environnement et les inégalités sociales. La prédation l'emporta sur l'entraide. Toutes les observations de Darwin concernant "la loi du plus fort", "la lutte des espèces pour l'existence" "la sélection naturelle" sont exactes et vérifiables mais si elles restent muettes sur l'origine des variations nécessaires au fonctionnement de l'évolution.

Darwin tenta par la suite de ramener le commensalisme et la métaphysique au questionnement de l'homme sur son passé et symbiose comme avenues possibles par ses recherches sur fulgurante de la nature et l'extermination de la vie sauvage. Le représentant principal du darwinisme social est l'anglais Peine perdue. Sa théorie sur l'évolution des espèces répondait, cautionnait tellement bien la prépondérance de la vie bourgeoise et de l'industrialisation que parler de coopération entre les espèces plutôt que de compétitivité était une véritable hérésie, de la folie car la coopération remettait en question toute l'organisation sociale moderne. Dé-spiritualisé, le progrès suivra un tracé horizontal plutôt que vertical. La réalisation de la prophétie démoniaque du Serpent: "Vous serez comme des Dieux" est en marche. Avec la modernité, l'homme croque la pomme une seconde fois.

Ce qui est répréhensible, c'est d'avoir présenter "la loi du plus fort" (la compétition) comme la seule et unique valable. (pensée unique). L'hypothèse de départ inspirée par Malthus devint conclusion. En ne présentant pas l'éventail complet des organisations naturelles possibles, on peut affirmer que Darwin a appliqué la "sélection naturelle" à sa propre théorie et a, par le fait même, légitimé la guerre, le racisme, le sexisme, bref a donné à la barbarie moderne ses lettres de noblesse. Détournement de sens grandiose où le Mal devient le Bien. avec Darwin, l'homme abandonne son projet de transcendance où justement il devait s'affranchir de la barbarie et de l'exploitation.

Dans la Descendance de l'homme, puis dans une suite, l'Expression des émotions chez l'homme et les animaux (1872), Darwin poussera très loin la logique évolutionniste. Il jette ainsi les bases théoriques de ce que l'on a appelé le «darwinisme social», «selon lequel la société humaine est gouvernée par les mêmes lois de sélection que le reste de la nature et, notamment, que la concurrence commerciale, le colonialisme, et l'extermination de certaines «races» ne font que traduire le triomphe «naturel» des plus forts sur les plus faibles.»

Herbert Spencer (1820-1903)

«Le darwinisme social affirme que la compétition, la lutte pour la vie, affecte, à l'intérieur de l'espèce humaine, les différents groupes sociaux qui la composent (familiaux, ethniques, étatiques) de telle sorte que des hiérarchies se créent, qui sont le résultat d'une sélection sociale qui permet aux meilleurs de l'emporter. Or, pour Spencer, tous les groupes sociaux étant en compétition les uns avec les autres, tout ce qui peut affaiblir un groupe social bénéficie à ses concurrents. En conséquence, Spencer pense que toute protection artificielle des faibles est un handicap pour le groupe social auquel ils appartiennent. dans la mesure où cette protection a pour effet d'alourdir le fonctionnement du groupe et, donc, de le mettre en position d'infériorité face aux groupes sociaux rivaux.» (Denis Touret)

C'est toute l'idéologie de la cigale et de la fourmi qui se met en place. Spencer partage une conception libérale, antiétatique de l'économie. Il est hostile aux lois sur la pauvreté, à l'éducation publique, à la santé publique, aux protections familiales. En règle générale, cette théorie est opposée par les puissants, aux volontés égalitaristes ou sociales-démocrates de la classe moyenne et des exclues. Elle peut servir de support aux théories tant libérales et surtout ultralibérales que conservatrices.

Le début du XXe siècle margua la fin des grands empires. La première querre mondiale enterrera l'empire austro-hongrois, la Russie tsariste, l'empire ottoman, l'empire allemand des Hohenzollerz. Mais la fin des empires transfère le mythe de l'État-dieu vers l'homme-total. Le totalitarisme, c'est l'avènement politique de l'homme-dieu incarné par Hitler, Mussolini, Staline, Mao et Hiro-Hito.

Tout ces hommes politiques du siècle dernier ont compris la force des trois axes sur lesquels reposent le pouvoir despotique : la militarisation du parti unique, la subordination «religieuse» des individus et la sacralisation de la politique d'État et de son chef comme au temps des grandes tyrannies antiques. La léninisme athée comme alternative qui lui-même en a hérité du despote Sargon.

religieux en dépit du discours athée de certaine société, Glaives. phénomène qu'il qualifiera de «religions politiques.»

«Les idéologies se sont multipliées avec le développement des nations, des États modernes et du système démocratique, mais il est apparu ensuite des idéologies de type particulier, avec le «marxisme-lélinismestalinisme» et avec l'hitlérisme ; elles sont entrées directement, explicitement en concurrence avec le christianisme, ont prétendu être supérieures aux religions transcendantes et se substituer à elles. Or cela correspondait à la crise et au recul du christianisme. Ces idéologies ont alors assumé en réalité les fonctions et les caractères de ces religions, et tout spécialement du christianisme. Elles sont devenues comme une sorte de substitut.» (Jacques Ellul, Les nouveaux possédés, Éditions Mille et une nuits, Paris, 2003, p.258)

La révolution d'octobre 1917 en Russie en introduisant une autre code de référence socio-économique attisa les tensions nationales à son paroxisme. Car cette victoire des paysans et des prolétaires vient couronner près d'un millénaire de contestation hérétique. Cette agitation toute européenne marquera le "réveil de l'Amérique". Impensable pour elle, la perspective d'un millénarisme athée typiquement anthropocentique, économiquement communiste géopolitiquement universaliste sans aucune dimension transcendantale, bref qui rejète la religion de Dieu au profit de la religion de l'État.

Engels, Lénine, Staline, Mao, ont, eux, bien compris l'immense pouvoir sur les masses que révèle la religion. Pour acquérir ce pouvoir considérable, la révolution naissante se doit d'éliminer la concurrence idéologique et de proposer le marxisme-

révolutionnaire. théologie de la domination est bien celle de l'Ancien Testament Dorénavant, l'Évangile est rouge, le manifeste du Parti communiste devient un des épîtres fondateurs et le communisme muta en religion athée de substitution. Lénine, lui A nouveau le théologien Jacques Ellul, dans Les nouveaux même, dit expressément, selon Ellul, que la constitution du possédés, v va d'une démonstration incontournable où il parti communiste fut construite sur le modèle de l'Ordre des démontre l'entrée spectaculaire du politique dans l'univers Jésuites et à l'image de l'Ordre des chevaliers de Porte-

> Nul autre que le grand théologien catholique Gustav A, Wetter, ancien recteur du Collège russe pontifical et un des meilleurs connaisseurs de l'idéologie communiste, a su mettre en évidence, avec rigueur dans son livre Matérialisme historique et dialectique, les ressemblances formelles frappantes entre le système catholique romain et le système communiste soviétique. A noter que le parallèle qui suit est applicable à toutes les institutions religieuses islamiques, juives, sectes et mouvements messianiques tels que les Évangélistes, Pentecôtistes, Born again christian, Témoins de Jéhovah, Raélien etc.

> «Comme le catholicisme romain, le communisme soviétique (chinois, nord-coréen etc. nda) suppose un monde «enfoncé dans le mal», qui a besoin d'une «rédemption». La «révélation», survenue à la «plénitude des temps» ou à l'apogée du développement dialectique, est déposée, dans le communisme aussi, dans quatre textes canoniques (Marx, Engels, Lénine (Mao) et leurs épigones respectifs). Cette révélation est conservée, protégée et expliquée par le magistère infaillible du Parti (l'Église), par le Saint-Office du Bureau politique (le Vatican) et par le Premier Secrétaire (le Pape) infaillible en personne. La tâche des philosophes (prêtres et théologiens) n'est pas d'enrichir, de multiplier et de critiquer ce dépôt doctrinal, mais uniquement d'apprendre aux gens à s'en servir dans tous les domaines de la vie, et de veiller à garder «pure la doctrine» en démasquant les hérésies et les déviationnistes. Le magistère infaillible du Parti condamne ouvertement l'hérésie. Lorsqu'il a parlé, l'hérétique déviationniste n'a qu'à se soumettre, à faire son autocritique et à abjurer son hérésie. (Inquisition) S'il manque à son devoir, il est «excommunié» et exclu. (comme Salmon Rusdhie et ses Versets sataniques pour les musulmans ou le théologien Eugène Drewermann

pour les catholiques, ou carrément exécuté comme Trotsky, nda) Ainsi le Kremlin s'arrogea lui aussi le droit divin de vie et de mort. Parti apparaît-il comme «la colonne et la forteresse de la vérité» comme le rempart de l'orthodoxie. Tout en étant sur la défensive, ce communisme orthodoxe pratique l'offensive missionnaire : doctrine seule conforme à la vérité et porteuse du salut, elle aspire nécessairement et par nature à se répandre par tous les moyens dans le monde entier, envoyant partout ses missionnaires depuis son centre de propagande. Au-dehors, nul salut! (l'enfer, nda). Cela exige une organisation rigoureuse, une obéissance aveugle, (la foi) une discipline de parti. Et l'ensemble est placé sous les ordres du Grand Chef, qui est quasi vénéré comme dans un culte avec des démonstrations de soumission, de grands rassemblements, des parades et des pélerinages sur sa tombe...» (cité in Küng, 1981) (Les parenthèse sont de nous)

Puisque le marxisme s'inspire du messianisme chrétien, il est tout à fait logique que le communisme promette la terre promise. Dès la Révolution accompli, Lénine, le grand dieu bolchevique, imitant les préceptes bibliques, voua à l'interdit les ennemis du Nouvel ordre mondial. Les paysans propriétaires furent dépossédés de leurs terres et éliminés, les prêtres orthodoxes, les popes pourchassés, les militaires tsaristes fusillés et les prolétaires récalcitrants envoyés dans des camps de «rééducation». L'Union soviétique connut son Inquisition et sa grande Terreur. Staline, le «père fouettard», déporta des peuples entiers, Cosaques, Abkhazes, Arméniens, Tatars, Oubykhs, Kalmouks, Karatchaï, Meshkistes et Tchétchènes. Deux millions furent déportés en Sibérie. La Place rouge refléta la couleur du sang versé par les millions de victimes de l'ogre du Kremlin.

L'épouvante gagna les pays satellites, imaginez un million de morts pour la seule Yougoslavie sur une population de 15 millions. Eh bien sachez que Staline n'est pas un athée mais bien le dieu messianique de l'État sanctifié et comme Mengele, «l'ange de la mort», le médecin du camp de concentration nazi d'Auschwitz sélectionnant lui-même les condamnés juifs, tsiganes, russes et noirs qui périrent dans les chambres à gaz et les corps exterminés dans les fours crématoires, le maître du

L'homme est le pire obstacle à sa libération. Comme Jésus. Mahomet, Marx, prophète de la révolution prolétarienne où l'homme peut être vraiment libre, digne et autonome, est lui aussi trahi par ses disciples. La révolution russe révéla sa propre limitation : malgré elle, l'aliénation et la méchanceté de l'homme demeure. Comme les Pères de l'Église, Lénine et Staline s'empressèrent de repousser l'avènement du bonheur de l'humanité dans un avenir lointain et justifièrent les atteintes aux droits de l'homme comme nécessaires en cette période transition.

Période de transition marquée par une «guerre de religion» sans précédente où le communisme doit affronter un nouveau rival messianique : l'hitlérisme nazi. Avec la ferme conviction que l'évolution darwinienne était vraie. Hitler s'est percu comme le sauveur moderne de l'humanité. Ici c'est la génétique qui fait fonction d'Évangile, c'est la récupération tragique du religieux par la science au profit d'un projet messianique :

«S'il y a un commandement divin que je puis accepter, c'est celui-ci : 'Tu conserveras l'espèce'.» (Hitler)

«Ici le Führer Mythus était véritablement devenu un "culte de Hitler" et Himmler lui-même se référait souvent à Hitler comme à un Gottmensch (Dieu-homme)». Robert A. Pois, La religion de la nature et le national socialisme, Edition du Cerf, p.87

Hitler croyait que les humains étaient des animaux pour lesquels les lois de la génétique observées dans l'élevage du bétail pouvaient être appliquées ainsi il rejoignait la vision nietzschéenne du surhomme. Hitler avait la certitude que le «mauvais sang» des races inférieures contaminait la race aryenne.

«Hitler a été influencé avant tout par les théories du darwinisme social du

dix-neuvième siècle, dont la conception de l'homme en tant que matière biologique était dirigé par ses impulsions envers une société organisée. Il était convaincu que la race se désintégrait et se détériorait à cause de mauvais mariages résultant d'une promiscuité teintée de libéralité qui souillait le sang de la nation. Et ceci a mené à l'établissement d'un catalogue de mesures curatives 'positives' : l'hygiène raciale, un choix eugénique de partenaire, l'élevage d'êtres humains par des méthodes de sélection d'une part et d'extirpation de l'autre.» Les efforts d'Hitler pour mettre les membres de ces races inférieures dans des camps de concentration tenaient moins du désir de punir que du désir de protéger la communauté saine, comme il est d'usage de mettre les gens malades en quarantaine. Selon Haas, les Nazis croyaient que «tuer les Juifs et les autres était en fait une manière scientifique et rationnelle de servir un bien objectif plus élevé.» (Jerry Bergman, traduit par Ketsia Lessard, Le darwinisme et l'holocauste nazi, http://www.trueorigin.org/holocaust.asp)

Il est caractéristique de constater que tous les mouvements messianiques reposent sur une purification de la société. Le hitlérisme, le stalinisme et le maoïsme n'échappent pas à la règle dans leur mission d'effacer toutes les fautes sociales du passé et d'engendrer un homme nouveau. Comme pour les religions, le croyant de ces «théologies profanes» se sent libéré des peurs antiques et accorde au chef des pouvoirs divins;

Droit divin de vie et de mort arrogé par Hiro-Hito, «empereur céleste destiné à régner sur le monde.» Bien peu de gens savent, sauf quelques historiens, que Hiro Hito, empereur du Japon, a effectivement mis Mao au pouvoir en envahissant la Chine lors du dernier conflit sino-japonais de 1937-45, épisode appelée "le viol de Nankin". Une des pages les plus sombres de l'histoire nippone. Aussitôt commencent des massacres à grande échelle. Exécutions à la baïonnette ou au sabre. Viols et mutilations. Le «viol de Nankin» figure en bonne place parmi les crimes contre l'humanité commis au XXe siècle même si le gouvernement japonais persiste à en nier l'importance

L'agression japonaise contre la Chine, à partir de 1937, fut d'une totale brutalité: raids aériens massifs, pillages. Toute la

région côtière située entre Nankin et Shanghai était, dès 1938, ravagée. Vingt-deux millions de morts dont dix-huit millions de civils. Comparés à cette hécatombe, Hiroshima et Nagasaki ne font pas le poids, loin de là. En fait, la Chine peut revendiquer le triste titre de la nation la plus éprouvée de la seconde guerre mondiale. Par cette agression, les Japonais ont mobilisé les ressources du Kuomingtang chinois au profit de la défense nationale laissant que quelques troupes disponibles pour combattre les révolutionnaires de Mao Tsé Toung.

Le grand Timonier ne l'ignorait pas puisqu'en 1964, il balayait de la main les excuses d'une délégation japonaise en observant que l'agression japonaise lui avait facilité la victoire en divisant les troupes de la Chine impériale. Effets pervers de l'histoire, les Japonais venaient d'introduire le communisme chez son puissant voisin et donnaient un fils et un héritier au père soviétique du communisme moderne.

Encore une fois, les apparences sont trompeuses. Non seulement la Chine n'est pas athée mais elle représente encore le pays monothéiste le plus religieux du monde. Son Dieu unique, Mao Tsé Toung, le Père de la nation, ressemble étrangement, éternel retour oblige, à l'empereur despote Chin. Appelé, «le soleil rouge qui ne se couche jamais» suggérant son immortalité, Mao rédigea la Bible de l'action communiste : le petit Livre rouge vénéré comme le Coran ou la Torah. Toutes les religions portant ombrages au Grand Timonier furent sévèrement contrôlées et de nombreux temples et monastères fermés et même le Tibet envahi selon la logique du pacte de 1254 entre le clan des Sakyapa et Khubilaï, chef des Yuan, sans compter les millions de victimes de la révolution dite « culturelle » menée en Chine par le régime dans les années 1950 et 1960. (Voir annexe)

C'est toujours la religion qu'elle soit déiste ou étatique qui conforte les grands despotes dans « leur bon droit » lorsqu'ils

massacrent des êtres humains ou lorsqu'ils les privent tentative d'auto guérison de son angoisse par l'auto arbitrairement de leur liberté. Aucune civilisation n'a été divinisation. En effet, la Genèse (Gn 10 : 8-12) présente capable de résister à la pathologie de la haine.

"Quand l'âme du groupe, un dieu (politicien), un demi-dieu (savant), un chef (d'entreprise) ou un philosophe (artiste) propose un merveilleux projet d'épuration, c'est au nom de l'humanité que la personne obéissante participe au crime contre l'humanité.(...) Le moindre doute briserait leur rêve d'une société épurée. Seul un traître peut remette en cause un si beau projet." (Cyrulnik) (Les mots entre parenthèse sont de nous)

Nous sommes au cœur du nihilisme contemporain. Non seulement les valeurs traditionnelles de bonté, de beauté, de compassion, de coopération sont mises en doute mais surtout. le nihilisme s'exprime dans son incapacité à en construire de nouvelles, de renouveler le pacte de solidarité entre les êtres. Nous avons perdu la conviction de pouvoir créer du sens; c'est le triomphe du désespoir. Maintenant que les monothéismes ont désacralisé la nature, l'homme peut faire n'importe quoi sur cette terre sans valeur. Dilapidation sans précédent de l'héritage de nos ancêtres.

«Ainsi par la destruction du sacré, il y a un nihilisme envers la nature, par la conviction du péché, il y a un nihilisme à l'égard de l'homme et de la société.» (Ellul, La subversion du christianisme, p.169)

Tous les génocides du XXe siècle sont là pour nous rappeler que nous vivons tous encore à l'heure de l'Ancien Testament où des peuples entiers sont «voués à l'interdit.»

Le complexe de Nemrod.

Il est indéniable que le scénario du «salut» du monde fut fort

Nemrod comme le premier potentat dont le trait dominant est une prétention maladive à se proclamer égal de Dieu. Cette fuite vers le plus haut ne peut que mener à la destruction de l'homme (névrose) et à celle de l'humanité. (chaos) Se libérer de Dieu en se posant soi-même comme absolu, c'est chercher à se libérer de la «blessure d'être» par la vengeance envers la vie, quitte à se détruire soi-même. Comme si l'homme ne pouvait trouver la nécessité et la justification de son existence que dans la confrontation avec le divin, comme si sa projection en dominateur absolu était la seule avenue possible pouvant lui permettre de se supporter lui-même.

Une des erreurs fondamentales de l'être est l'hubris. la démesure identique à celle du Nemrod biblique dont se rend coupable le mortel, qui au lieu d'écouter la voix de la Dikè (justice) se laisse aller à la violence de son désir. «Le plus grand des maux est de commettre l'injustice» disait Socrate.

La tragédie du Ajax de Sophocle, le Nemrod grec est exemplaire. Aveuglé par son désir d'omnipotence, emporté par la démesure, Ajax se croit indépendant des dieux et cet élan le conduit à la déraison. Mais contrairement à la Bible, ce désir de déité n'est pas un péché mais une tragédie due à l'ignorance et à l'obstination ; ce n'est pas la liberté qui est mauvaise mais la démesure libertaire dans l'excès que Platon nommera la «nature titanesque» de l'homme.

Le paroxysme de ce désir de pouvoir trouva une transcription politique évidente dans l'État totalitaire. Conquêtes, destructions, pillages, asservissement des populations trouvent malmené dès le début de XX<sup>e</sup> siècle. L'affirmation du pouvoir ici une explication plausible : le complexe de déité et par impérial que l'homme s'arrogea le conduit inévitablement à sa extension, la perspective impériale et conquérante de la perte. Progressivement, les contours flous de la notion de la domination du monde comme force spirituelle. Précisons «chute» se précisent. Elle se présente à l'homme comme une d'emblée que ce complexe de déité est perçue d'abord comme une révolte métaphysique individuelle qui induit par la suite une plus fondamentale névrose de l'homme. Ce complexe de déité sublimation collective de domination universelle.

Le dénominateur commun à toutes ces dérives est bien beaucoup sur le bien et le mal. En effet, le problème est que interprétations, p. 429) lorsque vouloir sauver les hommes sert à affirmer notre propre désir d'absolu, il mute en mal.

nous)

En libérant ainsi des forces captives souvent tumultueuses, l'avant-garde encline à l'anarchie sombra dans un malaise où les éléments les plus troubles en prirent le commandement. Ici encore rôde la dérive totalitaire inhérente à toute vision marginalisée qui se veut sotériologique en voulant sauver l'humanité.

Par ce complexe de déité, "l'inhumanité de l'humanité", la barbarie s'actualise par l'utilisation incessante et exagérée des moyens de destruction dont dispose le sujet pour combattre son frère. Comme si par cette névrose l'homme avait perdu le secret qui permet d'entretenir l'humanité de l'homme. Comme si notre angoisse d'exister était-elle que nous avons déclaré la guerre à la vie elle-même. Nous assistons aujourd'hui à une véritable course contre la montre vers la déité de l'homme, la

étant la réponse névrotique de l'homme aliéné par le dogmatisme théologico-politique.

l'avènement de l'homme nouveau, du golem au cyborg où «Alors le mal montre son vrai visage. (...) C'est parce que chacun, le prêtre, l'imam, le rabbin, le despote, le savant, le l'homme est visé de totalité, volonté d'accomplissement total, politicien, l'artiste, veut recréer une seconde fois l'homme à son qu'il se jette dans des totalitarismes qui constituent proprement image. Vouloir sauver les hommes, voilà qui nous en apprend la pathologie de l'espérance...» (Paul Ricœur, Le conflit des

Les papes de l'Inquisition, Hitler, Mussolini, Staline, Mao, Hiro-Hito, Ben Laden sont tous des exemples d'absolutisme. Tous « Quand l'âme du groupe, un dieu (savant), un demi-dieu ont provoqué, par leur volonté d'être Sauveur, des événements (artiste), un chef (d'entreprise) ou un philosophe (politicien) obscènes d'une violence inouïe, une «véritable furie de propose un merveilleux projet d'épuration, c'est au nom de destruction», un «fanatisme de la dévastation» où la liberté l'humanité que la personne obéissante participe au crime s'anéantit elle-même. Ces psychopathes de la création ultime contre l'humanité. (...) Le moindre doute briserait leur rêve du «néo-homo» sont bel et bien des fous d'Absolu et chacun d'une société épurée. Seul un traître peut remette en cause un avec leur prétention salvatrice de l'humanité entière se si beau projet. » (Cyrulnik) (Les mots entre parenthèse sont de servirent de Dieu, Allah ou Yahvé comme caution ou alibi à leurs crimes.

> «La personne du Führer doit, de plus en plus, se retirer dans le secret, dans le mystère. Par des actes surprenants, par de rares discours, elle devra se manifester seulement quand la nation se trouvera à un moment décisif de son destin. Le reste du temps, elle s'effacera, comme le créateur derrière la création, afin d'augmenter le mystère et le pouvoir d'action. La rareté même de ses apparitions en fera de grands événements. Aucun grand chef ne devrait s'user aux corvées quotidiennes du gouvernement. Je puis même imaginer, poursuivit ce vieux militant, qu'en un instant critique pour la nation, le Führer mort aurait une action foudroyante. Un jour pourrait venir où il faudrait sacrifier le Führer pour accomplir son œuvre. Ses propres camarades du Parti, ses fidèles devront alors le sacrifier eux-mêmes. Quand Hitler sera devenu une figure vraiment mythique, alors seulement se révélera toute la profondeur de son pouvoir magique. » Hermann Rauschning la révolution nihiliste (p.87)

> «Partout où des entités finies et internes au monde – jadis la «nation», le

«peuple», la «race», voire l'«Église, aujourd'hui, la «classe ouvrière», le «parti» ou la «conscience vraie» d'une élite intellectuelle – sont érigées en absolus et tenues pour l'émancipation définitive, là ne survient pas la vraie libération de l'homme mais la domination totalitaire de l'homme sur l'homme, et donc de nouveaux soupçons et de nouvelles haines, de nouvelles angoisses et de nouvelles souffrances chez les individus, les groupes, les peuples, les races et les classes : non pas une société meilleure donc, ni la justice pour tous, ni la liberté de l'individu, ni l'amour véritable. » (Hans Küng, Dieu existe-t-il ?, p. 565-566)

La volonté de puissance contamine la liberté par son désir d'accomplissement car cette visée d'achèvement fonde l'espérance par laquelle la liberté sombre dans le mal radical comme œuvre de totalisation. Le complexe de déité comme apologie du désir de puissance est la défaite de l'esprit.

«Du point de vue de l'analyse existentielle, prétendre «être comme Dieu», c'est se condamner à la névrose. (...) L'homme sera de plus en plus saisi de fièvre : il lui faut se prouver à lui-même sa nécessité, son égalité avec Dieu, sa certitude que «sans lui, rien ne va plus» : Il s'accable alors toujours plus de charges, de devoirs, d'exigences, de rendement, multiplie combats et techniques, mais ne fait par là qu'accroître ses sentiments de culpabilité, que multiplier les reproches qu'il s'adresse à lui-même, et tout cela uniquement parce que dans son dégoût de n'être qu'homme, il poursuit un but absurde. » (Drewermann, 1996, tome II, p.10-11)

Force est d'admettre que depuis la Renaissance, malgré les lois, les codes, les religions, les États, la raison et les connaissances, qu'après Auschwitz, après «Little Boy» et «Fat Man», l'humanisme a lamentablement échoué.

Les deux grandes guerres mondiales démontrèrent sans procès l'effondrement de tous les idéaux progressistes, l'effondrement du surhomme nietzschéen et des super héros faisant brutalement apparaître le potentiel autodestructeur des sociétés occidentales, montrant la défaite de l'humanisme terrassé autant par le corporatisme d'État (Russie communiste) que le corporatisme privé. (Occident capitaliste)

En somme, la fin de la deuxième guerre mondiale représente un tournant majeur dans l'expression névrotique des peurs collectives : peur des délinquants, peur des drogues, peur des communistes, peur des anarchistes, peur des athées, finalement en fouillant dans les recoins les reculés de notre inconscient collectif, peur du barbare chrétien pourtant civilisé que nous sommes devenus, capables d'utiliser encore une fois l'énergie infernale de l'atome maléfique contre nous-mêmes, contre la vie.

Ce désir de pouvoir se retourne contre l'humain, la vie en générale au point où il se met à rêver d'un autre monde, d'une autre vie. Il se produit alors une inversion des valeurs où l'instinct de vie est supplanté par l'instinct de mort ; la haine de l'existence mute en haine de la liberté.

La séduction de la catastrophe.

Dévasté par deux guerres mondiales, secoué par des conflits incessants qui affectent la planète entière, marqué par l'apparition de nouvelles armes de destruction massive et la montée de formes inédites de barbarie totalitaire comme le fascisme, le nazisme et le stalinisme, le 20e siècle a intégré profondément, et avec gravité, la barbarie historique de l'Antiquité. Le mal est omniprésent dans l'histoire humaine : exterminations massives des peuples «voués à l'interdit», recherche de domination et de pureté raciale ou ethnique, esclavage des masses, asservissement des femmes comme butin de guerre et objet sexuel, travail forcé des enfants, barbarie savante des armes de destruction massive et des manipulations chimiques qui augmentent les risques de l'humanicide. Le Nemrod biblique est là pour nous le rappeler : l'orqueil démesuré de l'homme auto divinisé en recherche de puissance absolue est notre mal radical.

«Dieu ne serait-il qu'une initiative de la liberté humaine, au

même titre que le mal ? Aussi radical que le mal par ailleurs? » (Jorge Semprun, Mal et modernité)

trouva une intention rationnelle, une volonté de puissance de l'humanité, la seule et véridique fin de «l'éternel retour. » conforme au but final de son existence. De la divinisation de l'homme comme fondement spirituel de la modernité à la Les Apocalypses sont toutes marquées au fer rouge de démiurgique d'un monde nouveau. En se voulant Dieu, l'homme s'est découvert Nemrod.

(Baudrillard)

d'inflexion, ce n'est pas tellement l'absence ou la mort de Dieu et même créé son malheur. qui est affirmée mais la fin de l'homme; il se découvre alors que nouveaux, les mêmes, gonflent déjà l'Océan futur; l'homme va nous?» disparaître. Plus que la mort de Dieu - ou plutôt dans le sillage 398)

La fin du monde apocalyptique des théologies fut reléguée à une superstition archaïque indigne de la pensée moderne, Le théisme comme l'athéisme butent tous les deux sur jusqu'au jour... où l'homme, ce dieu déchu, retomba sur terre, l'efficience du mal dans le monde. Ayant pris la place de Dieu lorsqu'il fut rejoint par les événements de sa propre tragédie. sous l'œil bienveillant des "Lumières" de la modernité, l'homme Maintenant l'homme peut mettre fin à son histoire, à l'histoire

tentation démiurgique, le pas a été facilement franchi : le l'angoisse : «angoisse métaphysique, angoisse d'origine complexe de déité (homme-dieu, maître du monde) serait à la névrotique, intimement liées et indissociables. L'homme modernité ce que la démiurgie (dieu, créateur d'univers) était à cherche, au travers d'une obscurité inquiétante, à se libérer du l'époque antique. Le complexe de déité se présente donc lourd fardeau de son ambivalence instinctuelle. Il tente, en comme une tentative désespérée de compenser soi-même exprimant son angoisse de la fuir, de la dompter, mais, l'expérience de son propre néant (l'homme naît qu'une fois et subissant son vertige, revenant inlassablement sur les images meurt pour toujours) par l'orqueil démesuré de la création qu'elle suscite, il est fasciné par elle. » (Gauffretau-Sévy, 1965)

Le mal se définit toujours comme une séparation, la rupture d'une harmonie, soit dans le même être, soit entre tous les «Voilà le crime parfait, parfait parce que le meurtrier et la êtres. Entre une science qui, dans sa course effrénée, semble victime sont finalement une seule et même personne. » ignorer l'humain, et une technologie qui l'inquiète et le menace (nucléaire, armes chimiques...), il est compréhensible de voir s'installer l'impoésie comme symptôme du malaise social de «De nos jours, et Nietzsche là encore indique de loin le point notre époque, elle signifie que l'homme malheureux aura voulu

la mort de Dieu et le dernier homme ont partie liée. (...) Puisqu'il Contrairement à l'époque des Lumières où la démocratie était a tué Dieu, c'est lui-même qui doit répondre de sa finitude; mais encore à faire, nous avons aujourd'hui la chance de pouvoir puisque c'est dans la mort de Dieu qu'il parle, qu'il pense et regarder un siècle de démocratie en mouvement. Ou comme le existe, son meurtrier lui-même est voué à mourir : des dieux dit Musil, «maintenant que nous sommes éclairés, que voyons-

de cette mort et selon une corrélation profonde avec elle, ce Le XXe siècle est parsemé de peur, peur du fascisme, peur du qu'annonce la pensée de Nietzsche, c'est la fin de son nazisme, peur du communisme, peur du socialisme, peur de meurtrier. » (Michel Foucault, Les Mots et les choses, pp.396, l'intégrisme, peur du prochain millénaire etc. Toutes ces peurs servent la démocratie libérale comme facteurs de cohésion sociale. Notre besoin de sécurité déifie la démocratie au point l'homme sera associé au mal radical, absolu inventé par les de devenir certitude, pensée unique où l'analyse est à priori dynasties tyranniques de l'Antiquité. exclue, ici, point de doute.

phénomène de l'autre côté de l'Atlantique où un général s'accomplisse. vankee déclara jadis «qu'un bon indien est un indien mort.»

sélection non plus naturelle mais artificielle. La Rédemption système politique qui aspire au monopole total de l'État sur la n'est plus céleste mais terrestre et appartient à l'homme société et dont la finalité anthropologique vise rien de moins divinisé.

récupérer le concept évolutionniste de la sélection à leurs fins, l'homme/machine. à leurs missions salvatrices et déifiées du paradis terrestre. Sauf que derrière tous les génocides se profilent l'ombre de la sélection artificielle du plus fort contre l'opprimé. Et depuis les génocides arméniens et juifs, depuis que l'on a dit «plus jamais ça», il y eut le génocide cambodgien, le génocide rwandais, et autres épurations ethniques comme aujourd'hui au Soudan et en Somalie. Et cela n'arrêta pas tant et aussi longtemps que

En désignant l'homme comme responsable du mal radical, les La démocratie blanche chrétienne n'est pas en reste et se prêtres de l'époque ont jeté l'anathème sur toute la race présente tout aussi nihiliste. Les Français, dont le racisme humaine et ont fait de l'homme un être ignoble. Tout devient envers les Maghrébins et les Malgaches a atteint des pourri dès que touché par l'homme. Depuis la Mésopotamie dimensions répugnantes. Les Espagnols, qui ont massacrés ancienne, que nous portons la croix de notre aliénation et plus avec une brutalité inouïe plus du trois quart des Indiens est, nous avons trahi tous ceux qui ont tenté de nous libérer. d'Amérique du sud, les esclavagistes néerlandais qui ont Depuis longtemps déjà, nous subissons notre «décréation», car asservis les populations locales d'Afrique du Sud, les Italiens nous ne voulons pas croire que nous avons été sauvés par le qui, il y a à peine un demi-siècle, s'attaquaient avec un rare sacrifice du Christ et avons préférés croire ceux qui enfoncent courage à coup de gaz toxiques à un des pays les plus pauvres plutôt que ceux qui libèrent. La Révélation annonçait la joie, de l'Afrique, les Anglais qui ont asservi et exploité presque la l'allégresse. Les Pères de l'Église ont occultés la libération pour moitié du monde, tiré sur les foules indiennes à répétition. Les régresser vers la prédication de l'Ancien Testament sur Afrikaners blancs qui organisaient des «native parties» où le l'homme condamné par le péché; les prêtres ont tout gibier était remplacé par des autochtones noirs. Même simplement empêcher que la Parole du Nouveau Testament

Toute cette mythologie de l'homme ignoble, ce glébeu, ne peut L'homme en puissance se réalise dans l'acte d'exister par la trouver sa finalité existentielle que dans le totalitarisme comme que d'offrir le salut par la création d'un homme nouveau. A nouveau le surhomme de Nietzsche vient hanter les esprits Curieux paradoxe, le socialisme (lutte des classes), le mégalomanes, ceux qui rêvent d'une élite technocratique capitalisme (salut du plus fort) le racisme-fascisme dominant une populace fonctionnant comme une machine. Le (extermination des races inférieures) ont tous tenté en vain de surhomme se veut créateur de l'homme nouveau,

> «Il s'agit de rendre l'homme aussi utile que possible et de le conformer aussi exactement que possible à la machine infaillible : à cette fin, il faut le pourvoir des vertus de la machine (- il doit apprendre à ressentir comme conditions idéales celles où il accomplit un travail machinal et utile : c'est pourquoi il est nécessaire de le dégoûter des autres, que les autres lui apparaissent aussi dangereux et indésirables que possible.» (Nietzsche cité par Küng, 1981, p.480)

tous les problèmes sociaux est encore aujourd'hui le credo prolétariat déifié, l'homme nouveau du marxisme-léninisme. politique de bien des sociétés. Si au début de la modernité, siècle lui apporte la "certitude" que l'homme est Dieu.

Ainsi l'homme nouveau pouvait s'identifier à l'Etat-Dieu tout conception : la conception fasciste.» puissant (capitaliste ou communiste) pour la conquête du monde et, la nation en se servant des haines nationales primitives comme facteur de cohésion sociale entre les classes. Voilà bien l'enfer que Forster (1793) avait prédit plus d'un siècle auparavant, il a pour nom le totalitarisme.

"Le mariage entre l'idéologie totalitaire et la technique mécanisée rendit possible la formulation des revendications en faveur d'un homme total. permettant ainsi une sanctification "authentique" de la vie nationale. Robert A. Pois, op cit, p.207

Le totalitarisme se veut une synthèse de tous les mythes à travers une idéologie "fondamentaliste" visant une "reconstruction utopique de la société à partir d'un plan global" qui apportera le salut à l'humanité, au genre humain. Le totalitarisme est au politique ce que le monothéisme est à la religion. La raison instrumentale est partenaire de ce projet chimérique de l'unité concrétisée dans le parti unique.

L'homme total doit faire disparaître la variété pour s'incarner. L'éducation doit être dressage et apprentissage des «vertus du troupeau : avec elles, l'homme moyen s'accomplit». Nietzsche ne pensait rien de bon ni de la démocratie, ni du socialisme encore moins du communisme. Pour lui, les droits de l'homme

sont «superstitions des hommes égaux» ; le suffrage universel Toutes les sociétés qu'elles soient communistes, socialistes et et le régime parlementaire, c'est la politique médiocre des démocratiques sont traversées par l'idéologie mécaniste, hommes inférieurs. Il décrit le socialisme comme « une tyrannie véritable religion d'État. Frappée par l'idolâtrie technologique, des idiots » où règne « la bête de troupeau devenue elle-même les nations rêvent toutes à leur Rédemption, à leur libération le maître.» Le fascisme avait désormais rendez-vous avec le par les machines industrielles et leur cadence de production racisme moderne et trouvera son apogée démoniague avec la décuplée. Croire que la technologie a le pouvoir de résoudre race déifiée du nazisme et son contre-poid communiste, le

l'homme aspire et espère être Dieu, la science du XIXe et XXe Dès 1924, don Luigi Strurzo, catholique italien, écrivait : «que le but du fascisme était la transformation totalitaire de chaque force morale, culturelle, politique, religieuse en une nouvelle

> «Le parti (fasciste) était structuré comme un ordre religieux et militaire, doté d'un corps de doctrine relevant de la foi, enseignée dans des cours de préparations politiques.» (Gentile, L'histoire, no: 291, oct. 2002)

> Le 24 décembre 1936, les évêgues allemands, dans une lettre pastorale commune, appelaient les catholiques à suivre leur führer et «considèrent comme leur devoir de soutenir le chef du Reich dans cette lutte par tous les moyens dont ils disposent dans le domaine religieux.» En 1941, l'épiscopat français appelle le peuple français à la collaboration avec les conquérants.

> Même le pape de l'époque déclare que l'extermination des Juifs est la punition de l'histoire contre ceux qui ont tué le Messie. Idem pour le Grand Muffi de Jérusalem qui rappelle à Hitler que «tuer des Juifs, c'est plaire à Allah.» (Sibony, 1992)

> En Espagne sous Franco, le cardinal primat d'Espagne reconnaît dans sa guerre contre la République «une véritable croisade pour la religion catholique.» Une lettre collective de tous les évêques espagnols donne à Franco l'investiture qu'il a besoin aux yeux du monde entier. Par la suite, le maître de

l'Opus Dei, Escriva de Balaguer, plus grand soutien religieux de rebelles hérétiques à l'ordre universel. Ils sont rejetés dans la Franco, est béatifié sans compter la bénédiction apostolique catégorie du bestial rattaché aux désordres des éléments du spéciale du pape pour le général Pinochet, le bourreau du Chili. chaos initial, aux païens archaïques dont il faut détruire les

Il ne s'agit point de bavures accidentelles mais de la deux siècles. Ainsi se confirme l'option préférentielle du pape et dogmatique médiévale. de la curie impériale romaine pour les riches et les puissants contre les fidèles aux paroles du Christ. Toute l'histoire de l'église catholique est celle de l'échec du sermon d'amour et la victoire du sermon guerrier et de la violence morale. Comme son fondateur Pierre, l'Église catholique a trahi le Christ et plus que trois fois. (Garaudy, 1995)

La plus jeune des grandes religions se retrouve elle-aussi sous les feux de l'actualité. De plus en plus, les préceptes de l'Islam sont reformulés pour être mieux adaptés aux affrontements du monde actuel. Ainsi, les pays à prédominance islamique se retournent de plus en plus vers une vision théocratique de l'État pour masquer la corruption des élites et leur incroyable échec envers le développement économique, le progrès social et la liberté politique. Grâce aux revenus du pétrole, le clan Saoud s'est emparé de La Mecque et de Médine pour créer avec l'aval des occidentaux l'Arabie Saoudite qui devenaient ainsi gardienne de La Mecque et de la foi musulmane. L'Arabie Saoudite est à l'islam ce que le Vatican est au christianisme : un État monothéisme théocratique et matérialiste lié aux hégémoniques. Des écoles coraniques puissances saoudiennes s'éleva une nouvelle doctrine sectaire appliquant à la lettre les textes coraniques et leurs interprétations strictes appelées le wahhabisme, courant sectaire musulman qui s'apparente aux garaïtes hébraïques et aux pentecôtistes et évangéliques chrétiens. Tous des mouvements sectaires dogmatiques qui aspirent à la conquête finale de Jérusalem pour enfin régner sur le monde. Ceux qui y résistent sont des

idoles. (Garaudy, 1995).

conséquence doctrinale rigoureuse de la théologie de la En place d'une autocritique positive appelant une réforme domination formulée à l'encontre du message du Christ depuis majeure, la oumma musulmane se cantonne dans un rigorisme

> «C'est une logique du repli que prône l'islamisme en tentant d'allier nationalisme et préservation des "valeurs traditionnelles", en réaction à une évolution rapide qui introduit une certaines instabilité au sein des sociétés arabes. Il s'agit, pour les courants de l'islam politique contemporain, de rompre avec l'occidentalisation : c'est contre la modernisation initiée par leurs États que se regroupent les forces religieuses radicales. Les problèmes engendrés par les évolutions dans des pays pas toujours prêts à les intégrer (réforme agraire en Iran en 1962) et les mécontentements qu'ils font naître sont récupérés par des religieux déjà froissés par les mesures laïques. Les forces religieuses participent de plus en plus massivement à l'opposition politique - et l'ayatollah Khomeiny est par exemple expulsé d'Iran dans les années 1960. Le progressisme des État arabes est de plus en plus stigmatisé, ses concepts laïcs sont considérés comme des preuves de la corruption occidentale qui apparaît aussi comme la cause des troubles sociaux, économiques et éthiques qui naissent dans la société.

> Mais de quelles "valeurs traditionnelles" s'agit-il ? En effet, les courants d'islam politique, qui se prétendent l'incarnation d'une "authenticité islamique" face aux importations occidentales (nationalisme, libéralisme, socialisme), sont également en rupture avec la tradition de la civilisation de l'islam classique dont ils condamnent bien des aspects. De plus, l'islamisme - qui s'organise autour d'hommes instruits - apparaît paradoxalement comme le produit même de la modernisation. Il est en effet en partie le résultat de politiques d'éducation menées par les différents régimes depuis les indépendances. L'alphabétisation de masse crée donc une autre rupture - générationnelle celle-ci, avec les générations précédentes généralement illettrées et pratiquant un islam populaire souvent superstitieux (largement réprimé par exemple par le régime saoudien).

> Cette ambiguïté des islamistes face à la "modernité" se manifeste jusque

dans leurs doctrines : leur vision totalitaire et autoritaire, leur constitution en idéologie ne procède pas de la souplesse et de la diversité de l'islam ancien. Les différents islamismes (sauf celui d'inspiration saoudienne) proviennent en fait directement d'emprunts aux idéologies occidentales ils en ont adopté les formes et ont ajouté des contenus islamiques, ce qui fait dire à Mohamed-Chérif Ferjani que "l'État ou le gouvernement islamiques revendiqués ont tous les traits des systèmes totalitaires *modernes*". (Islam et politique, www.acontresens.com)

psychologique. sociale et politique de la mésopotamienne, le summum de notre psychose collective qu'on arrive si peu à contrôler. Périodiquement, l'être pécheur, Eisenhower informa ses supérieurs "que le Japon était déjà la société sous pression craquent tous les deux dans un déferlement de haine inimaginable comme pour donner raison à nos bourreaux.

«Dès lors, le nazisme ne doit plus être jugé comme une anomalie de la civilisation mais comme la preuve que les discours les plus irresponsables finissent par avoir des conséquences incommensurables et qu'il ne faut plus tolérer sans une ferme réponse les théories aux prétentions totalitaires, hygiénistes voire humanistes justifiant les atteintes aux libertés et le traitement des humains en objets.» (Le sens de l'histoire, www.jeanzin.free.fr)

Et la haine entre humains est tenace: les manifestations funestes contemporaines ne manquent : massacre des musulmans par des chrétiens en Ex-Yougoslavie, guerre civil entre Tamouls hindouistes et musulmans, génocide au Rwanda et dernièrement au Darfour soudanais.

«La justification du contrôle social dans le monde moderne était ancienne : les êtres humains sont des pécheurs, voilà pourquoi le mal et la souffrance existent sur terre. Les êtres humains sont des pécheurs parce que le péché originel les a séparé de Dieu; (...). Là était la source de toutes les autres séparations : patriarcat, autorité, hiérarchie, division de l'humanité en meneurs et en menés, propriétaires et travailleurs, séparation de chaque individu d'avec l'autre.» (Greil Marcus, 1998)

Voilà pour les conséquences dégradantes de la faute et du Mal sur l'homme, reste maintenant la conséquence ultime du mal contre l'humanité.

Les 6 et 9 août 1945, les villes japonaises d'Hiroshima et Nagasaki étaient littéralement "ramenés à l'âge de pierre". l'expression favorite du grand patron de l'US Air Force de l'époque le général Curtis Le May. Tout au long de sa Ce que le XXe siècle nous révèle : c'est tout le gâchis présidence, Harry Truman affirma que la destruction faute d'Hiroshima et de Nagasaki avait sauvé un quart de million de vies humaines. Et pourtant, même le général Dwight battu, que sa réédition n'était qu'une question de jour et que l'utilisation de la bombe était complètement inutile". Alors pourquoi l'holocauste nippon? Huit mois auparavant, le 13 février 1945, Winston Churchill ordonne la destruction totale de Dresde. Pourtant, comme le montrèrent par la suite les photographies aériennes des avions Mosquito anglais, Dresde était totalement dépourvu d'installations militaires allemandes et ne possédait aucun système de défense. Alors pourquoi l'holocauste allemand ? Réponse dans Chronique de la Seconde Guerre mondiale, page 606:

> «On peut se demander, à l'issu de ce raid meurtrier, pour quelle raison une ville historique sans aucun intérêt militaire a été dévastée de la sorte. Les Américains, en particulier – bien qu'ils y aient participé pleinement – l'ont jugée «terroriste».

> Mais surtout, pourquoi une deuxième bombe atomique, celle de Nagasaki, alors que le Japon était déjà "knock-outé" par celle d'Hiroshima? Dresde (400 000 morts), Hiroshima (140 000) et Nagasaki (80 000) n'étaient, en fait, que des villes-cobayes dont la destruction avait pour objectif d'impressionner militairement les Soviétiques et marquait "officieusement" le début de la guerre froide: stratégie de la terreur concoctée par le tandem Churchill-Truman. Le secret de cet explosif puissant modifiait complètement l'équilibre diplomatique en faveur des

démoniaque, même les dieux n'ont jamais fait mieux. Homo quelqu'un comme refus de la liberté d'autrui à la vie : sapiens ou Homo demens, that's the question!" (Fréderic F. Clairmonte)

Or cette démence du mal et de la souffrance délibérée laissa pantois bien des philosophes et théologiens. Pourquoi Dieu s'est-tu ? (Jonas) Dieu n'est pas t-il mort dans les camps de concentration, donnant raison à Nietzsche? (Levinas) Ou fautil en conclure comme Isaac Asimov que «les dieux eux-mêmes ne peuvent rien faire contre la bêtise humaine.» Une chose est certaine. Auschwitz, Hiroshima, comme summum de la barbarie du XXe siècle, montrèrent avec une clarté inouïe de force nucléaire, celle qui crève les yeux, que la bonté divine ne s'est jamais manifestée. C'est tout le concept traditionnel de Dieu et de la bonne Providence depuis Platon qui s'effondre. Quels conséguences théologiques doit-on en retirer ? Le caractère monstrueux de l'homme capable de perpétré le mal donne-t-il à Dieu le regret d'avoir créer le «glébeux» au point d'en espérer la disparition, comme dans la Genèse ?

À toutes ces questions, c'est Kant, nous l'avons vu, qui apporte les réponses les plus adaptées. Puisque la connaissance de Dieu nous est impossible, nous ne pouvons présumé que de sa présence dans l'histoire comme un «idéal de la raison» que l'homme cherche à atteindre. Le mal est là pour nous rappeler toute la distance qui nous sépare du but. Mais l'existence du mal ourdie de mains d'hommes à permis à d'autres de sauver des vies par leur sacrifice : «les miracles ne sont pas venus de Dieu mais des êtres humains.» (Philippe Fontaine)

Il faut bien comprendre que la raison humaine bute sur l'incompréhensibilité du mal. Ce qui est incompréhensible selon Kant c'est de voir surgir la méchanceté comme choix délibéré

alliés. Restait donc à démontrer aux Russes qu'on possédait de la liberté. Sauf que le mal n'appartient pas à la raison mais les capacités logistiques de l'utiliser. Hiroshima et Nagasaki en à la pulsion : «la haine comme passion du mal.» Derrière firent la démonstration dramatique. Comme scénario l'intentionnalité du mal se profile la volonté de faire souffrir

> «c'est la liberté qui se déchaîne en elle-même contre elle-même.» «La haine de la liberté en soi» est aussi «la haine de l'existence comme telle.» (J.L. Nancy, L'Expérience de la liberté, Éditions Galilée, Paris, 1988, p.163-164)

> L'homme est un être en construction et le chemin vers le salut de cet être-en-devenir est parsemé d'embûches et d'ignominies car la liberté peut à tout moment bifurquer vers les passions irrationnelles, «fruit pervers de la liberté désorientée» (Ricoeur) et choisir la méchanceté pure, la ruine du bien.

> La principale embûche de l'histoire du XXe siècle est celle de la collision des certitudes. Alors que les régimes totalitaires promettent l'utopie du bonheur collectif comme Bien universel, la démocratie se prophétise comme délivrance du Mal et engage toute la société dans ce combat en demandant toujours plus d'ordre et de soumission. Ce constat est «vrai» jusqu'à l'effondrement du communisme en 1989. Maintenant politiquement délivré du mal totalitaire du nazisme, du nipponisme et du communisme, l'Occident démocrate, déifié par ces victoires tombe à son tour dans le piège totalitaire en s'offrant sur l'autel de la mondialisation du Bien comme seule certitude. Retournement complet de situation où le Bien se radicalise en Mal.

> Car l'Amérique a aussi ses démons internes, ses intégristes. Déjà en 1898, le sénateur américain Albert Deveridge déclarait : « Dieu a fait des Américains les maîtres organisateurs du monde afin d'instituer l'ordre là où règne le chaos.» Trop souvent, on oublie que dans l'Amérique blanche et chrétienne des années 1930, un antisémitisme rampant profilait son ombre menaçant dans les grandes institutions publiques ou privées.

Ainsi les compagnies de téléphone refusaient d'embaucher les Juifs; idem pour les trois plus gros constructeurs d'automobiles. Les universités refusaient l'admission des Juifs dans leurs facultés de santé. En 1944. Roosevelt refusa de bombarder les lignes de chemin de fer conduisant aux camps de la mort, préférant cibler les raffineries de pétrole, plus stratégiques. Le plus ironique de cette triste histoire, c'est que les avions devaient survoler les camps de concentration nazis pour atteindre les dépôts de carburant guinze kilomètres plus loin.

D'autre part, des courants millénaristes dits de droite s'accommodant très bien du capitalisme verront également le jour surtout dans les pays Anglo-Saxons et aux USA; on pense ici aux adventistes du septième jour, aux témoins de Jéhovah, aux églises baptistes, pentecôtistes, évangéliques.

Lorsque Georges Bush déclare au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 que «l'Amérique doit diriger le monde» et se défendre contre «l'axe du mal», il ne fait qu'exprimer le credo officiel du catéchisme national américain tel que professé par le Evangelical Churches of Jesus Christ dont les adeptes sont appelés «évangéliques» et qui travaillent sans relâche à abattre le mur entre l'église et l'État. (Zeghidour, 2004).

protestants du XVIe siècle opposés à l'église d'État qui migrèrent vers cette nouvelle terre qui allait devenir les États-Unis où le séparation du pouvoir entre l'église et l'État deviendra le coeur de sa constitution.

Comment une secte minoritaire des années 1970 a-t-elle pu devenir un force incontournable du pouvoir politique américain au point d'avoir déjoué la constitution du pays en accédant directement à l'exercice du pouvoir politique ?

"Et voilà qui me conduit, non pas à trouver l'explication, mais du moins à

repérer les conditions de la formation du totalitarisme.(...) Quand l'insécurité des individus s'accroît, en conséquence d'une crise économique, ou des ravages d'une guerre, quand le conflit entre les classes et les groupes s'exaspère et ne trouve sa résolution symbolique dans la sphère politique, quand le pouvoir paraît déchoir au plan du réel, en vient à apparaître comme quelque chose de particulier au service des intérêts et des appétits de vulgaires ambitieux, bref se montre dans la société et que du même coup celle-ci se fait voir morcelés, alors se développe le phantasme du peuple-un, la quête d'une identité substantielle, d'un corps social soudé à sa tête, d'un pourvoir incarnateur. d'un État délivré de la division. (Claude Lefort, La question de la démocratie, in Essais sur le politique XIXe - XXe siècles, Esprit-Seuil 1986,pp.29 sq)

Or ces évangéliques font justement parti de ces institutions nécessaires à l'expansion de la théologie de la domination dont la représentation totalitaire passe bel et bien par le retour du Messie, la création du Grand Israël et la libération définitive de Jérusalem par l'expulsion des musulmans. Belle lubie ! ditesvous! Sauf que l'homme le plus puissant du monde est tout simplement un fidèle convaincu de cette église expansionniste et apocalyptique. Quand Bush proclame la Bible comme Le livre, je ne peux que me rappeler cette parole de Leibnitz : «Je crains l'homme d'un seul livre.»

Et quelle expansion! Depuis la seconde guerre mondiale, c'est Il faut se rappeler que ce sont bien des dissidents, les le courant religieux qui progresse le plus dans le monde. De 4 millions en 1940, il représente aujourd'hui 500 millions de croyants, un chrétien sur quatre et l'on prévoit que ce courant évangélique deviendra la religion dominante du XXIe siècle vers 2050. Déjà, il existe 14 000 dénominations évangéliques comprenant 1 million d'églises qu'animent 1 million de pasteurs à plein temps. Présent sur tous les continent et dans tous les pays, on s'aperçoit que le centre de gravité de la chrétienté glisse inexorablement du nord vers le sud, vers le tiers-monde où se recruteront les futurs soldats de dieu. Cette expansion est si considérable que plusieurs y voient l'oeuvre de la CIA depuis le rétablissement des relations diplomatiques entre le Vatican et théologie de la domination.

entre des républicains ultra-religieux et des sectes religieuses de la droite religieuse. ultra-réactionnaires. Grâce aux campagnes d'évangélisation télévisées, des fondations puissantes comme l'Héritage Les programmes sociaux représentent la force démocratique Foundation, Free Congress Foundation, Hoover Institute, de l'État laïc moderne. Grâce à eux, les pauvres, les American Enterprise Institute, voient le jour, amassent des déshérités, les malades gardent espoir et dignité face aux richesses colossales et deviennent des agences de lobbying injustices et malheurs. La solidarité sociale de l'État enlève au redoutable situées à quelques pas du Capitole.

Leur credo est le suivant : puisque Dieu est avec eux, ils doivent «promouvoir le système démocratique et le capitalisme Tous les mouvements fondamentalistes attaquent les fondé sur la libre entreprise, en chaque occasion, sur tous les programmes sociaux, demandent leur démantèlement pour continents.» Credo que l'on pourrait associer à un judéo- mieux accaparer les bénéficiaires dans leur zone d'influence. millénarisme de droite. De plus, clairement antiféministes et Leur modèle étant bien sûr le marché capitaliste ainsi les offres antiavortements, ces coalitions dont la Moral Majority veulent de services des communautés religieuses doivent répondre à reconstruire l'Amérique sur les valeurs de la Bible et conquérir la demande. Comme pour la droite républicaine américaine, les le monde par une politique interventionniste messianique. Au fondamentalistes voit le marché déifié de la «charity business» niveau de la politique intérieure, selon ces conservateurs, les comme le seul capable de répondre à leur vision millénariste. États-Unis ont été pris en otage par la gauche et les libéraux. En ruinant le rôle social de l'État, les citoyens déboussolés et qui ont imposé leurs valeurs comme la laïcité des institutions sans recours aux programmes sociaux doivent donc se publiques, l'égalité des sexes, la discrimination positive envers retourner vers les groupes religieux pour y trouver support et les minorités, la défense du droit commun, inspiré d'un aide et deviennent des proies faciles à leurs messages milléranisme chrétien de gauche. L'État laïgue est ce qui a évangéliques, d'ailleurs ont-ils le choix ? Ceci dit les provoqué selon eux l'effondrement des valeurs américaines communautés religieuses ont le droit et le devoir d'exercer leur comme le travail, la famille, la patrie, la recherche de mission charitable sans pour autant devenir les sous-traitants l'enrichissement individuelle.

Comprenez-vous maintenant pourquoi les écoles privées des Au niveau international, leurs ennemis majeurs s'appellent la

les USA en 1984, pacte conclu entre le pape et le président toute la politique des fondamentalistes évangélistes vise à Reagan, évangélique pratiquant et partisan convaincu de la attaquer systématiquement l'éducation publique pour que la classe moyenne la quitte au profit des écoles privées confessionnelles. Et ainsi «la République américaine aura Depuis les années 1970, on assiste à un épanouissement de la perdu son seul instrument capable de transformer une masse droite religieuse américaine au point d'être une des forces de futurs employés en une pluralité de citoyens.» (Walter Karp). politiques les plus influentes du pays grâce à l'alliance conclue La pluralité des opinions dans l'école publique est la bête noire

> prosélytisme religieux son arme de persuasion favorite : la charité qu'elle soit chrétienne, musulmane ou juive.

> des responsabilités sociales de l'État.

sectes religieuses juives, musulmanes et chrétiennes théologie de la libération catholique implantée dans les pays discrédites tant l'école publique. Comme aux États-Unis où pauvres et bien sûr l'Islam. Ils les combattent en implantant partout des églises pentecôtistes, évangéliques en vue du rétablissement du Grand Israël, bataille centrale du choc des civilisations. Ces courants messianiques redonnent vie aux culte des ancêtres et intègrent les traditions tribales, principalement en Afrique, au Mexique et au Brésil.

Tranquillement se dessinent les mouvements de guérilla contre l'exploitation des grands propriétaires terriens blancs et catholiques, guérilla que tenteront de pacifier des prêtres prêt à reconnaître le message de libération sociale du Christ , ainsi naîtra la théologie de libération.

Le monde des années 1960-1970 est aussi traversé par des mouvements révolutionnaires régionaux sur la lancée de la révolution cubaine de 1959 : en 1960 seulement, 17 nations d'Afrique accèdent à l'indépendance nationale suivie de l'indépendance de l'Algérie en 1962, l'ETA (Euskadi Ta Askatasuna, Pays basque et Liberté) et l'IRA (Armée républicaine irlandaise), l'OLP (Organisation de Libération de la Palestine) le FNL (Front national de libération du Vietnam), autant de mouvements révolutionnaires et de libération en marche alimentés par des écrits comme les Damnés de la Terre de Frantz Fanon, Le Portrait du colonisé d'Albert Memmi ou Dépossession du monde de Jacques Bergue. Tous auront une influence considérable sur les idéologues du Front de Libération du Québec dont, bien sûr, le célèbre Nègres blancs d'Amérique de Pierre Vallières.

Soudain, parallèlement aux mouvement de Libération, partout où règne le catholicisme, apparaissent, ici et là, des prêtresouvriers qui, dans une relecture «hérétique» des Évangiles, amorcent à leur tour une réflexion où se dégage une option préférentielle en faveur des pauvres et la solidarité avec leur lutte d'auto émancipation sociale. Ce (re) nouveau christianisme insurrectionnel, cette théologie de la libération vient défier ouvertement le pouvoir du Vatican.

«Il ne s'agit pas d'attendre le salut d'en haut : l'Exode biblique nous montre «la construction de l'homme par lui-même dans la lutte politique historique». Il devient ainsi le modèle d'un salut, non individuel et privé mais communautaire et «public», dont l'enjeu n'est pas l'âme de l'individu en tant que telle mais la Rédemption et la libération de tout un peuple asservi. Le pauvre, dans cette perspective, n'est plus un objet de pitié ou de charité mais, comme les esclaves hébreux, l'acteur de sa propre libération. Quant à l'Église, elle doit cesser d'être une pièce du système de domination : suivant la tradition des grands prophètes bibliques et l'exemple personnel du Christ, elle doit s'opposer aux puissants et dénoncer 1'injustice sociale.» (Michael Löwy. Siècle rebelle, p.598)

En 1985, le Vatican condamne la théologie de la libération observée en Amérique du Sud et ce en accord avec les idéologues américains qui déclarent : « La politique extérieure des États-Unis doit commencer à affronter la théologie de la libération.» (Déclaration de Santa Fé, proposition 3, 7 février 1985). Par la suite, le grand théologien de la libération, Leonardo Boff est contraint au silence par la curie romaine et acculé à la démission à cause de son option préférentielle pour les pauvres. Le 26 octobre 1993, Mgr Ruiz, évêgue de la Province du Chiapas au Mexique est contraint à son tour de démissionner parce qu'au nom de la théologie de la libération, il avait défendu les Indiens et les paysans pauvres au détriment des gros propriétaires terriens de la région. Le 12 mars 1992, dans la revue catholique italienne Panorama, Ronald Reagan, déclare†: «Le pape et moi avions trouvé le dénominateur commun entre les États-Unis et le Vatican en raison de l'unité de nos idéaux.»

Bien qu'ils soient en guerre pour l'hégémonie mondiale, les trois intégrismes monothéistes partagent les mêmes valeurs, la même vision d'un État où la laïcité serait remplacé par la loi divine jugée supérieure à celle des hommes. Toutes les variantes messianiques modernes vont dans le même sens : rêve d'un État islamique où la Loi serait celle du Coran, rêve

d'un Israël biblique où la Loi serait celle du Talmud, rêve d'un des morts. Non, ils sont vivants ; mais vous ne le comprenez monde uni par le retour du Christ sur terre.

Le véritable champs de bataille est celui de la démocratie contre la théocratie, de la laïcité versus l'intégrisme religieux.

«Leur mépris de la délibération démocratique en fait des précipiteurs d'Apocalypse, des facteurs de radicalisation et de tensions. Si bien que leurs actions convergent vers un monde toujours plus violent et plus instables dont ils profitent ensemble.» (Fourest, Venner, 2003)

Avec le terrorisme, nouvel conception inouïe de la guerre où l'attentat suicide est célébré comme acte d'amour divin. L'obsession destructrice des dieux antagonistes pour le pouvoir unique propulse à nouveau les hommes dans la démence. Se tuer en tuant le plus «d'infidèles» possibles pour s'unir à Dieu, aucun doute, le terrorisme a un rendez-vous avec le mysticisme: extermination égale purification, égale fusion avec le divin. Vertige du suicide sacrificiel, encore et toujours le mal comme liberté qui se retourne contre elle-même.

«Les trois dieux monothéistes ont tout s'entendre et tout pour se haïr. Ils ont les mêmes origines, les mêmes racines, la même famille. Ils ruminent les mêmes paroles, se réfèrent souvent aux mêmes textes sacrés. Et ils n'ont que l'amour à la bouche. Leurs caractères sont proches : venimeux, vengeurs, rancuniers, orqueilleux, mégalos, conformistes, se prenant pour le nombril du monde. Ils veulent plaire à tous et exterminer ceux qui leur répugnent. Et leurs fantasmes, mythes et légendes sont de même nature. Mais c'est justement parce qu'ils sont si proches qu'ils se haïssent d'une haine sans fin. Tant de points communs leur sont insupportables. Chacun a le sentiment que l'autre le plagie et lui vole son identité. Chacun se veut unique et se retrouve face à deux clones, à deux pitres dont il ressent l'imitation comme une provocation et un sacrilège. C'en est trop pour des êtres si fiers, si susceptibles, si sûrs de leur supériorité. Si bien que la violence monte en eux et les submerge. Et les voilà convaincus que leur survie dépend de la mort des autres. (Daniel Accursi, La nouvelle guerre des dieux, Éditions Gallimard, Paris, 2004, p.32-33)

pas.» (Coran)

Cette bataille finale d'Armaggedon, lieu où selon l'Apocalypse de Saint-Jean se déroulera l'ultime confrontation entre les forces du Bien et celles du Mal, fait déjà rage, le conflit israélopalestinien étant que le prélude à la bataille suprême. Pour les musulmans intégristes, la dernière guerre mondiale marquera le retour du Mahdi, le Messie de l'islam qui instaurera sur la terre entière la religion d'Allah. Pour les fondamentalistes chrétiens, même scénario, où, cette fois, Jésus reviendra libérer les hommes de ses servitudes et consacrera Jérusalem comme capitale universelle de la Fin des Temps. Les juifs ultraorthodoxes ne jurent que par l'avènement du Machiah, jour où tous les peuples châtiés par la guerre se rallieront à Israël pour célébrer Dieu. Comme, on le voit guerre et religion feront bon ménage jusqu'à la fin des Temps. Peu importe quel intégrisme l'emportera, une chose est certaine, ce sera l'avènement d'une théocratie totalitaire.

Ainsi, en ce début du 3e millénaire, nous assistons encore à une autre trahison du Christ et nous vivons toujours à l'heure de l'Ancien Testament et des «guerres saintes» pour la conquête de Jérusalem entre les frères ennemis. Au commencement est la violence, la première fois qu'un homme (Caïn) se retrouve devant un autre homme, son frère Abel, il le tue.

«Vas te réconcilier avec ton frère » dit pourtant l'Évangile! Mais le frère, c'est celui qui chasse l'autre du sein de la mère. D'où la jalousie entre l'aîné et le puîné. On pourrait dire que l'aîné, c'est le juif, le second, le chrétien, et le cadet, le musulman. Ils revendiguent tous le même père, Abraham. Et ils ont tous la même mère, la communauté des croyants. Or depuis Abel et Caïn chacun sait que les relations fraternelles sont compliquées.» (Odon Vallet, 2004)

«Ne dites pas que ceux qui sont tués dans la voie de Dieu sont II est curieux de constater que de tout temps, Jérusalem fut

byzantinne de 324 à 640 après J-C, la période arabe de 700 comme Bénarès, Rome, La Mecque, Lhassa. après J-C. Suivirent les siècles ténébreux et sanglants des croisades où Jérusalem changea constamment de maîtres Depuis ce jour où l'histoire commenca. Dieu est devenu l'obiet pour ensuite devenir une dépendance de l'empire Ottoman «boetyle» (miroir) de l'homme et du genre humain, la mesure jusqu'en 1920 où elle passa sous mandat anglais jusqu'en de toute chose sous l'influence des prêtres, rabbins et ouléma, 1948 pour finalement intégrer l'État d'Israël et y rester depuis chantres de l'unicité sanctifiée de dieu et du roi. cette date grâce au protectorat de l'empire américain.

Cette ville est le premier lieu saint des Juifs, c'est le lieu du rien d'autre qu'une projection de l'homme : la puissance Temple, lieu de la Parole divine, du sacrifice d'Abraham, de la fantasmée de l'homme despote. souveraineté avec David. Pour les Chrétiens, Jérusalem est le deuxième lieu saint après Rome, c'est le lieu où Jésus a trépassé et lieu de résurrection. Pour les Musulmans, c'est le troisième lieu saint de l'islam par où l'âme de Mahomet est passée en montant au ciel vers le Paradis. Aucune religion ne peut donc en revendiguer la propriété exclusive, ni aucun État d'ailleurs, tel est la position de Émile Shoufani, curé de Nazareth.

Jérusalem appartient à la communauté universelle des croyants, c'est la terre promise de tous. Alors remettons à Jérusalem le titre de ville universelle «colonisée» par l'ensemble des nations et placée sous administration internationale tel que proposé par une résolution des Nations Unies en 1949. Retirons Jérusalem du conflit israélopalestinien en la déclarant ville du Patrimoine religieux de l'humanité pour en finir une fois pour toute avec le désir nationaliste de domination politique des belligérants et des théologies monothéistes de domination qui les cautionnent. les sous-tendent. En somme, en finir définitivement avec l'Ancien Testament et le restitué à son époque, en finir une fois pour

toujours colonisée par un empire : la période cananéenne du toute avec «l'éternel retour» du fantasme de l'Origine exclusive Ille millénaire au XIIe siècle avant J-C, la période israélite du du peuple élu de la terre promise dont se réclame tour à tour XIe siècle à 587 avant J-C, la période perse de 587 à 333 avant les Juifs, les Chrétiens et les Musulmans. Jérusalem doit J-C, la période grecque de 333 à 63 avant J-C, la période devenir le symbole de la réconciliation par le partage de romaine de 63 avant J-C à 324 après J-C, la période l'Origine entre les grandes capitales religieuses du monde

Le concept du Dieu tribal dans le monothéisme religieux n'est

« L'être absolu, le dieu de l'homme est sa propre essence. La puissance de l'objet sur lui est la puissance de sa propre essence.(...) Ce que l'homme... souhaite être, il en fait son Dieu.» (Feuerbach)

Rien ne fascine autant l'homme que l'appropriation du phénoménal complexe de puissance qui semble régir l'univers. Il en a été toujours ainsi. Au moins depuis l'homme de Neandertal, nous savons que des rituels sacrés étaient institués pour célébrer un animal fétiche, le plus connu étant l'ours des cavernes. Périodiquement, l'ours des cavernes était chassé, tué, décapité et mangé lors de ces cérémonies. Régulièrement, Dieu, en l'occurrence l'ours, était sacrifié pour que l'homme puisse en retirer la puissance. Tel est le sens encore de nos jours de l'eucharistie : le désir de déité, la volonté d'acquérir la puissance de Dieu par la communion.

Depuis Homo abilis, depuis 3 millions d'années, nous nous sommes évertués à force de renoncements, d'oppressions, de cruauté, de répressions sexuelles, de mythes religieux, d'oeuvres artistiques à nous éloigner par la culture de barbaries animales.

#### «Nous sommes des étrons tombés de l'anus du diable.» de l'homme aliéné par le dogmatisme religieux. (Luther)

n'aspirons plus qu'à disparaître. Mais quel peut bien être s'anéantit elle-même. l'avantage à faire le mal si non de se défaire de cette angoisse détruisant celle de l'autre.

«L'intuition géniale de Kierkegaard a consisté à montrer que l'angoisse la plus profonde de l'homme n'est autre que celle de la liberté devant ellemême et que toutes les formes possibles de désespoir, de mutilations et de destructions existentielles, de méchanceté et d'indigence ne font qu'en découler. (Drewermann, Le Mal, tome III, p.21)

Devant l'angoisse naturelle, l'homme a bel et bien le choix entre l'instinct de vie ou de mort :«être ou ne pas être» nous demande Shakespeare.

l'animalité commune à toutes les espèces. Depuis l'Antiquité, L'utilisation incessante et exagérée des moyens de destruction nous avons investis dans des sociétés de plus en plus dont dispose le sujet pour combattre son frère est ce que nous complexes pour éviter le désordre qui rôde autour de nous appellerons le complexe de déité. Le complexe déité étant une dans la nature et en nous, ex-animaux. Nous avons policé nos sublimation (déification) collective de notre volonté de instincts, tué nos voisins et admis nos faiblesses comme des puissance personnelle. Par le complexe de déité, "l'inhumanité péchés que seul dieu pouvait pardonner. Tout cela pour se de l'humanité", la barbarie s'actualise. Comme si par cette rendre compte que nous avons tellement eu peur de notre névrose l'homme avait perdu le secret qui permet d'entretenir bestialité naturelle que nous avons été fascinés par l'ordre l'humanité de l'homme. Comme si notre angoisse d'exister humain au point d'en accepter les dérives totalitaires qui, ironie était-elle que nous avons déclaré la guerre à la vie elle-même. de la chose, nous propulse de nouveau dans le monde des Nous assistons aujourd'hui à une véritable course contre la montre vers la déité de l'homme, la plus fondamentale névrose de l'homme. Ce complexe de déité étant la réponse névrotique

Dieu n'est plus en cause mais devient caution, alibi et même Et à bien des égards, ces violences naturelles, avec le recul du victime d'un projet hégémonique bien humain, trop humain. Les temps, nous apparaissent bien inoffensives. l'observation papes des croisades et de l'Inquisition, les grands guerriers comparative nous l'assure, comparées aux immondes cruautés comme Saladin, Napoléon, Hitler, Staline, Hiro-Hito, Mao, Ben et tortures que notre espèce fait subir à ses propres membres. Laden sont tous des exemples d'absolutisme. Tous ont Force est d'admettre que, malgré les lois, les codes, les provoqué, par leur volonté d'être Sauveur, des événements religions, les États, la raison et les connaissances, nous avons obscènes d'une violence inouïe, une «véritable furie de lamentablement échoué et avons tellement honte que nous destruction», un «fanatisme de la dévastation» où la liberté

en anéantissant sa liberté, en détruisant sa propre vie en Dès le début dans le récit des Origines, Dieu accepte la nouvel liberté de l'homme : «Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal.» (Gn 3,22). Mais là où les choses se compliquent, où la conséquence du péché devient mal, c'est lorsque l'homme ressent le désir de refaire le monde d'une manière différente mais surtout qu'il peut faire mieux que le créateur. Dès lors, le malheur s'abat sur lui.

> Ce désir de pouvoir se retourne contre l'humain, la vie en générale au point où il se met à rêver d'un autre monde, d'une autre vie. Il se produit alors une inversion des valeurs où l'instinct de vie est supplanté par l'instinct de mort ; la haine de

l'existence mute en haine de la liberté.

contempler le néant, on se jette dedans.

rajouter que le chamanisme techno sera la dernière.

Placée sous le sceau de la réconciliation, de la synchronicité, où physique et métaphysique, intuition et raison, psychologie et Mais surtout, les théorèmes quantiques nous démontrent que parapsychologie, tout devient recyclé, brassé, détourné et le monde est devenu aléatoire et la réalité comme la vérité amalgamé dans un formidable réenchantement du monde. absolue indéchiffrables. La science qui depuis le siècle des Jamais l'offre spirituelle aura atteint cette prolifération Lumières, a démantelé rationnellement la conception spirituelle hallucinante du karma-cola, expression désignant la du monde, se retrouve devant un cul-de-sac ; une commercialisation de la spiritualité postmoderne.

Religions monothéistes, spiritualités orientales, médecines affirment que la science est entrain de découvrir douces, naturopathies, psychothérapies se côtoient jusqu'à la rationnellement ce que les mystiques savent intuitivement copulation quasi-incestueuse pour donner naissances des depuis toujours. entités hybrides aussi improbables que le massage christique,

veines un effet des plus pervers.

Vidé de son contenu existentiel, l'homme, ce fou de déité, Plus la science et la technologie évoluent, plus elles emploient devient névrosé au point d'espérer sa transcendance dans sa un langage mystique. Les éguations de la mécanique propre immortalité : le post-humanisme. Pour ne plus avoir à quantique deviennent de telles énigmes que seul un langage métaphysique permet d'en saisir la complexité. Ainsi Einstein plaida en faveur d'une "religiosité cosmique" à laquelle ne La post-modernité marque l'arrivée du néo-chamanisme à la correspond "aucune idée d'un Dieu analogue à l'homme"; une portée de tous. Individualisation oblige, l'homme est certain religiosité cosmigue sans dogme, sans Église, sans caste de qu'il est son seul chaman, comme il est son seul artiste, son prêtres. Certes, car cette religiosité est incontournable ; plus la seul gourou capable de réaliser sa connexion spirituelle avec le science appréhende les limites de l'Univers, plus la cosmos. Ce recentrage de la spiritualité sur l'individu margue représentation de celui-ci échappe au rationnel et se réfugie l'explosion des sectes «à la carte. » Finies les religions dans la métaphore et la poésie, ce que le célèbre physicien collectives, les cultes de masse, bienvenue dans le monde des Werner Heisenberg illustra en ces termes : "Nous finissons croyances alternatives du néo-chamanisme, ce qui fait dire à certes par réussir à comprendre le monde, en présentant ses certains ethnologue que le chamanisme primitif fut structures d'ordre sous des formes mathématiques ; mais probablement la première religion de l'homme et moi de lorsque nous voulons en parler, il nous faut nous contenter de métaphores et de paraboles, presque comme dans un langage religieux."

> incompréhension tout à fait logique - «Notre raison a des limites» (Kant) - qui permet le retour du sacré. Certains

l'astrologie coranique, la tarologie kabbalistique, les soufis La techno-mystique tend à replacer le sacré dans la nettoyeurs de chakras, les chamans gestaltistes, les technosphère et même, but suprême, espère nous transformer cancérologues gnostiques, les guérisseurs kinésistes et les en ange électronique. Tous les grands mythes de l'humanité dentistes hypnothérapeutes. Mais cette convergence entre ressuscitent sous une forme électronique, principalement celui technologie et sources naturelles de la vie distille dans nos de l'être pur esprit. Cette idée lumineuse se retrouve dans les

l'Apocalypse qui date du début du XIIIe siècle. Selon lui, le millénium est le «troisième âge» qui sera celui de l'Esprit qui succédera à l'âge du Père (Ancien Testament), à l'âge du Fils (Nouveau Testament). On commence à peine à comprendre le rôle exceptionnel des «prophéties» de Joachim de Flore dans la naissance, la structure, bref, la genèse de tous les mouvements millénaristes et/ou révolutionnaires modernes v compris la techno-mystique dans l'attente du retour de «l'âge d'or» antérieur aux cités-états mésopotamiennes et leurs théologies d'asservissement.

La techno-mystique mélange les élans transcendantaux des hippies des années 60 aux aspirations électroniques des cyberpunks des années 80-2000. Pour les hippies, l'avenir radieux est psychédélique axé sur l'expansion de la conscience grâce aux drogues hallucinogènes permettant au corps de retrouver sa pureté primitive, pour le cyberpunk, l'avenir est cyberdélique axé sur la conscience branchée aux grands réseaux informatiques formant le cyberespace, «le corps étant obsolète. » Le point de convergence étant que tous deux témoignent d'une foi religieuse en la technologie, l'une chimique (LSD) et l'autre électronique (ordinateur).

Deux livres majeurs se révèlent être les fondateurs la nouvelle théologie électronique en accord avec les prophéties de Joachim de Flore. Le premier l'Avenir de l'homme de Teilhard de Chardin annonce la grande métamorphose spirituelle qu'attend l'humanité : la noosphère. Plus la matière, l'atome, se complexifie, plus il devient conscient, explique-t-il. L'homme, comme organisme conscient le plus sophistiqué, a permis à l'évolution d'accéder à la technosphère, fruit de la raison. Ce nouveau bond succède aux sphères successives qui ont recouvert la terre soient : la lithosphère, la biosphère, l'atmosphère. En ajoutant la technosphère, l'homme amène l'évolution a seuil d'un nouveau saut où les hommes de l'avenir et métal)

écrits de Joachim de Flore regroupés dans Exposition de ne formeront plus, en quelque manière, une seule conscience. la noosphère annonce-t-il en 1924. Pour lui, l'avènement d'une «Ultra-humanité» convergera en un «Point Oméga», sorte de Christ cosmigue qui serait l'achèvement de l'évolution dans la noösphère, sorte d'Hyper-esprit. Le second *Pour comprendre* les médias de McLuhan explique que les technologies des communications transforment graduellement le monde en un «village global» permettant de réaliser «une seule et unique conscience». Deux volumes importants de la contre-culture qui tentent donc la réconciliation entre la métaphysique et le matérialisme dans une cosmologie scientifique.

> La «cyberdélie», la «noosphère» illustrent donc la venue d'un nirvana technétronique où l'esprit supplantera définitivement la matière, le corps. «Qu'est en réalité l'élimination de l'homme en personne du processus que l'homme a découvert et perfectionné, avec sa fin promise de toutes luttes et de toutes recherches, sinon l'évasion finale de Bouddha hors de la Roue de la vie ? Une fois complète et universelle, l'automation complète (post-humanisme) signifie la totale renonciation à la vie, et finalement l'extinction totale : la retraite même au sein du Nirvana que le prince Gautama dépeignait comme l'unique moyen de se délivrer du chagrin, de la douleur et de l'infortune. » (Mumford, Le Mythe de la machine, T.II, 1974, p.307)

> Cette observation de Mumford se visualise à la fin de 2001 Odyssée de l'espace, film co-écrit par Clarke et Kubrick, où l'apothéose techno-mystique se réalise lorsque l'astronaute franchit le point «Oméga» où l'odyssée extérieure et intérieure convergent pour former le royaume du sacré d'un nirvana transcendant résolument l'humanité.

> «Selon les nouvelles technologies, les êtres vivants appartiennent de moins en moins à la sphère organique. Nous devenons des corps-médias, des corps-images, des corps-intelligence. Nous nous transformons en corps-culture.» (www.archée.gc.ca - entrevue avec Olivier Dyens - Chair

«Fini le temps où l'être humain se définissait simplement en fonction de sa biologie, aujourd'hui, les machines font partie intégrante de cette définition." "Qui dit que la vie doit être organique? » (www.archée.qc.ca, op. cit.)

«Plus l'environnement culturel et médiatique grandit, s'étend et acquiert Lossky, Théologie de la lumière, p. 110 in Eliade) son autonomie, moins l'environnement organique est nécessaire. » (www.archée.qc.ca, op. cit.)

L'entrée de la Lumière divine dans la conscience

«Il faut se dématérialiser. Il faut se "décorporaliser". Il faut devenir "liquide" et plonger totalement dans l'espace informationnel que nous offre le cyberespace. Pour survivre, pour permettre à cette planète de survivre, nous allons devoir nous rendre plus transparents, moins "lourds", moins chairs et plus informations, plus octets et moins gènes. » (www.archée.qc.ca, op. cit.)

Or cette science dématérialiste et post-humaniste rappelle en plusieurs points la théologie mystique développée par les ordres monastiques où l'homme s'avère en quelques sorte l'auteur de son propre salut dans sa recherche de déification, sa *théosis*, idée fondée à partir des paroles mêmes du Christ :

« Je leur donne la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un: moi en eux et toi en moi, pour qu'ils soient parfaitement un. » (Jean 17 : 22-23).

Délaissant son corps, le mystique s'unit à Dieu dans la contemplation du monde et participe ainsi à sa *théosis* c'est-à-dire à sa déification :

« Tu m'as accordé, Seigneur, que ce temple corruptible - ma chair humaine - s'unisse à Ta sainte chair, que mon sang se mêle au Tien; et désormais, je suis Ton membre transparent et translucide. » (Siméon le Nouveau Théologien).

La théologie mystique de l'Incarnation développée par les moines s'inscrit dans une recherche de l'union avec l'énergie divine «qui transforme le corps et le rend spirituel (...) de sorte

que l'homme tout entier devient Esprit. » (Triades AI, 2,9). Ce qui veut dire que «celui qui participe à l'énergie divine (...) devient lui-même, en quelque sorte, lumière; il est uni à la Lumière, et avec la Lumière il voit en pleine conscience tout ce qui reste caché à ceux qui n'ont pas eu cette grâce » (V. Lossky, Théologie de la lumière, p. 110 in Eliade)

L'entrée de la Lumière divine dans la conscience permet donc de découvrir la perfection des origines et de la fin, le sort ultime de l'homme qui mettra fin à l'histoire. (Eliade) Et seuls les hommes dignes (artistes, scientifiques cybernéticiens) comme les moines peuvent dès à présent jouir de la vision de la Lumière. Sauf que le moine en transe quitte son corps momentanément pour y revenir alors que la techno-mystique nous convie à «un adieu au corps» permanent.

Voici donc arrivée l'ère des techno-chamans dont le programme messianique fut prophétisé par Arthur C. Clarke, célèbre auteur de science-fiction qui déjà en 1968 déclarait dans la revue *Playboy*:

«Peut-être que notre rôle sur cette planète n'est pas d'adorer Dieu, mais de le créer. »

Dans toutes les sphères de l'activité humaine, nous assistons à une mise en place graduelle d'une philosophie contre-naturelle qui veut nous "libérer" de la finitude humaine et de la terrible faillite de l'homme dans son environnement matériel. L'artiste moderne découvre avec effroi non pas qu'il soit mortel mais qu'il est déjà mourant, en train de mourir. Et cette angoisse lui impose l'urgence de s'inventer soi-même, à devenir créateur non pas de son identité mais de son simulacre sauf que s'inventer soi- même n'est pas une sinécure.

«Le futur, c'est comme un trou noir, c'est troublant. »

Le trans-humanisme prêche «l'amélioration» de l'Homme par millénarisme technologique. tous les moyens technologiques possibles. Cette philosophie technologie, nous serions en train de devenir «trans-humains», secrètes, des prophéties neuro-psychiatriques, un état transitoire vers le «post-humanisme. »

Avec la chirurgie prothétique, l'homme devrait cesser de subir dragues virtuelles, sex tex, sexualité paradoxale, perversions son évolution physique, il pourra la redéfinir. Les implants et les technicisées, créatures morphées, animaux transgéniques, prothèses donnent à voir une autre manière de sculpter notre désincarnations biotechnologiques, aliénation chirurgicale, des corps, de lui donner du relief, de le modeler comme bon nous barbies machistes. des culturistes semble, à l'image que nous souhaitons donner.

Les « trans-humanistes » distinguent quatre grandes évolutions osmose d'homme nouveau et de primitif moderne. possibles. Première évolution : le passage vers l'ère du «robot sapiens» (le cyborg) avec ses prothèses intelligentes ou pas. Entre leur main, l'art cybernétique devient ainsi rituel célébrant Deuxième évolution : le passage vers le «soma sapiens» ou l'apothéose de la cyberculture où l'esprit subira bientôt, telle est «homme pharmaceutique», grand consommateur de la promesse de salut, un traitement numérisé comme les médicaments et de substances d'amplification cognitive... afin images de synthèses. Aujourd'hui, c'est le cyberespace, illusion d'agir sur la composition biochimique du cerveau et de créer contemporaine, qui offre le champ d'expérimentation identitaire sensations et croyances à volonté. Troisième évolution : le le plus recherché, expérience du double médiatique où passage vers les HGM nanotechnologiques (humains l'ensemble des symptômes du mal-être moderne, génétiquement modifiés). La solution passerait par la l'insatisfaction continuelle envers l'identité réelle, la tension des biogénique et les nanotechnologies qui permettraient un grand désirs inassouvis trouvent sur Internet leur exutoire dans le bricolage permanent des cellules souches. Quatrième évolution techno-kitsch. Plus encore, l'art hyper individualiste demande : le passage vers «l'immortalité» par «uploading» c'est à dire maintenant une adhésion complète à la technologie en téléchargement des informations se trouvant dans notre proposant des univers virtuels d'immersions complètes qui cerveau dans un disque dur d'ordinateur. Tout ce beau nourrissent un narcissisme collectif débouchant sur une programme est parfaitement résumé dans la formule du religiosité toute électronique. philosophe Daniel Tanguay: «régler le problème humain, non pas dans ses conditions sociales ou extérieures mais à partir "Le rapport naturel de l'homme au réel est donc modifié ou même détruit de la transformation de l'homme lui-même... »

Bienvenue dans l'univers du body art cybernétique du

futuriste est basée sur le refus des «limites» et des «défauts» On trouve de tout sur Internet : du cyberpunk sadomasochiste, de la nature humaine. Elle ne prône rien de moins que de la science-fiction messianique, des combats virtuels de l'émergence d'une nouvelle espèce « supérieure » à la nôtre; le robots/pixels publicitaires, des spectacles d'auto-amputation, surhomme de Nietzsche à la sauce techno. Grâce à la des contrôles néo-inquisiteurs de vos pensées les plus «cyborgasm», des visions submoléculaires chamaniques, des musiciens du cerveau, des machines/poupées érotomanes, cyborgs. «neuromanciens», des tatouages biomécaniques, des prothèses neurologiques, des puces neuromusculaires :

et se voit remplacé par un rapport artificiel créé de toutes pièces par les moyens de la technique. Nous voyons le monde à travers la télévision, les images vidéo, nous pensons le monde à travers notre puissance technique de transformation de la Nature. Nous nous représentons l'intériorité à travers l'usage d'instruments techniques. Nous imaginons à travers les représentations futuristes que la technique nous découvre. La pensée, la parole, l'action, l'imagination, la sensibilité, la sensibilité de notre temps vivent sous influence et sous l'influence de la technique. Estce à dire que la technique est devenue une manière de penser? Ou bien est-ce qu'elle est là pour nous dispenser de penser?" (Serge Carfantan, http://sergecar.club.fr, Philosophie et spiritualité, lecon 44)

Cet art techno-chamaniste s'inscrit dans le grand mouvement puissant. d'affranchissement de la nature propagé pour toutes les souvenirs seront sauvegardés sur disque dur.

des saints stigmatisés. Mais souvent quand le corps apparaît créations virtuelles, 1995) comme limite à la transcendance, alors sortir de son corps la faiblesse de l'homme fini, abîmé, vieilli, destiné à mourir.

caractériser notre époque. » (Einstein)

La science d'aujourd'hui ressemble sur plusieurs points à ces c'est dorénavant à la science de prendre le relais.

Au début du dernier siècle, les auteurs de science-fiction s'inspiraient des avancées scientifiques pour créer des êtres aux pouvoirs fabuleux. Depuis, c'est la science qui s'inspire des ces supers héros pour créer des projets de recherche qui tentent de rendre tangibles ces pouvoirs imaginés dans le but de développer l'humain, le rendre plus performant, plus

grandes religions et trouve son point culminant dans II en est de même autant du cyborg que des projets artistiques l'Avènement de l'Immortalité digitale où identité, caractère et actuels. Il est paradoxal de constater qu'autant les artistes et les scientifiques, même les plus athées férus de la théorie de l'évolution, n'échappent pas à la transcendance; qu'en voulant Toute la cyberculture est caractérisée par une recherche de la créer le cyborg, ils «confirment» que l'homme est une création transcendance à l'image de la majorité des grandes religions. : «la créature artificielle et l'humain dont elle est l'image Le déni du corps est la voie de la souffrance pour atteindre relèvent d'une création qui fait toujours appel à un «niveau l'Illumination à l'exemple des auto-flagellations monastigues et supérieur. » (Breton, À l'image de l'homme : du golem aux

devient le moyen ultime d'élévation spirituelle. Les Comme Dieu créant l'homme en insufflant le souffle de vie dans artistes/performeurs du body art nous ont permis, par leur la matière, l'être humain aspire depuis toujours à la démiurgie. «théâtre de la cruauté», par leur mise en scène du corps, de Autrefois les hommes déifiaient ce qu'ils ne comprenaient pas, comprendre l'odieuse absurdité du corps voué à la corruption : alors qu'aujourd'hui, ils déifient ce qu'ils comprennent, ce qui est à leur portée. En premier lieu, réaliser le potentiel inouï de l'homme nouveau cybernétique, le seul capable d'abolir les «La perfection des moyens et la confusion des buts semblent frontières entre l'homme, l'animal et la machine; un être fusionnel intégrant tous les concepts utopiques du corps idéal devenu enfin réel, l'idéal réalisé.

«arts de laboratoire» qu'ont été les arts de la construction de L'application du concept cybernétique revient à Steve Mann, l'homme nouveau. Comme eux, la science, principalement la chercheur au MIT (Massachussetts Institute of Technology) et technoscience aspire à la métamorphose en tant que désir d'un l'inventeur des «wearables computers» sorte de petits futur indéterminé, comme une nécessité intérieure vers un ordinateurs à porter sur soi. Il serait l'un des premiers cyborgs, imaginaire utopique. Puisque les religions, la politique et l'art, un cyborg primitif. Voici comment il rapporte son expérience ont démontré leur impuissance face au défi du monde réel, cybernétique dans le magazine américain Technology Review :

les objets à distance grâce à la "vibravest" que j'ai inventé, centrée sur la vie, » C'est une veste équipée de radars qui détectent les objets qui approchent et déclenchent alors des vibrateurs. (...) Me fondre Aparté : Surveillez votre poubelle, ne tournez jamais le dos à avec la technologie me fait atteindre un état de conscience plus votre téléviseur, souriez plus souvent à votre voiture. Dites élevé. »

appareils sensoriels à l'extérieur du corps humain. La que le moteur tousse, que le bouchon de pâte à dent tombe prochaine étape fut celle de l'américain Johnny Ray qui dans l'évier, que le grille-pain brûle vos rôties, que le feu de s'implanta une électrode dans le cerveau qui, quand il se circulation tombe toujours au rouge pour vous; surtout ne vous concentre, commande un ordinateur. Dorénavant avec les énervez-pas, tout est épouvantablement piégé, car c'est ce nanotechnologies (technologies de la miniaturisation) l'homme qu'ils veulent ces sales objets, vous éliminer, vous faire pourra avaler sa propre technologie et pourra structurer son craquer. Tel est leur action subversive : prendre votre place en corps à son goût; il sera architecte de lui-même.

Les grands pontes de la nanotechnologie voient déjà le jour où fins d'ordre et de sécurité.

«Chaque matin, je décide sous quelle forme je visualiserai le de savoir, le bio-pouvoir a un rôle de régulateur du corps social monde durant la journée. Parfois, je me rajoute deux yeux : il régule la population, administre le vivant... « Il s'agit derrière la tête - ça peut être utile, on ne sait jamais... - Ou d'investir la vie de part en part. » Et de rajouter : « Une société alors, je m'octroie un sixième sens, comme la capacité de sentir normalisante est l'effet historique d'une technologie de pouvoir

"bonjour" le matin à votre cafetière et "au revoir" à votre réveilmatin. Lorsque votre lacet se détache, que des pièces de Vous remarquerez que notre cyborg primitif porte tous ses monnaies tombent de votre pantalon, que le stylo n'écrive plus, vous rendant comme eux. (scénario d'un texte de sciencefiction des années 1950)

ces machines microscopiques répareront indéfiniment les Si Warhol souhaitait devenir une machine, les personnages de cellules et nous rendront guasi-immortels. La notion de corps H.R. Giger eux, ont réalisé déjà la grande fusion biomécanique. devient fondamentale à la lumière des nanotechnologies C'est le grand maître éroto-bio-mécanique des jeux vidéo et de puisqu'il devient en tant que tel un lieu de pouvoir de plus en toute la culture cyberpunk, l'artiste le plus influent du monde plus dominant. C'est ce qui pourrait également remettre en pictural des nouvelles technologies. Les créatures cause la nature humaine ainsi que la notion humaniste qui biomécaniques de Giger n'ont plus rien d'humain, avec lui, semblait la caractériser : la liberté. Car ces grains de sable «Dieu est un monstre. » Créateur de Alien, monstre du cinéma minuscules bourrés d'informations qu'on peut glisser entre la hollywoodien, style fin-de-siècle, le peintre surréaliste suisse peau et le muscle des membres agiront aussi comme de Giger, dans ses oeuvres/papier dont *Necromonicon*, véritables code-barres et permettront aussi l'identification et la Biomechanics, nous révèle tout un univers démentiel «de localisation par satellite des individus. Ainsi les technologies fesses sodomisées par des pénis autonomes et cimentés par seront toujours au service du contrôle social des masses à des des excréments, un enfant tétraplégique couvert de furoncles, des images «érotomécaniques» d'orifices humains pénétrés par des phallus heavy-métal», en somme, il nous présente sa C'est Michel Foucault qui a le mieux analysé cette intrusion de cosmogonie biomécanique de monstres «chair et métal» plus en plus forte du pouvoir dans les corps. Dans *La volonté* exprimant ses phobies post-humanistes qui déroutent toujours, même encore, les psychiatres freudiens les plus aguerris.

Les corps «bio-mécanoïdes», terme employé par Giger, sont la butin de guerre et objet sexuel, travail forcé des enfants, quintessence du tribalisme technologique et en disent long sur barbarie savante des armes de destruction massive et des la condition humaine dans la cyberculture. Pour Ray Bradbury, manipulations génétiques qui augmentent les risques de célèbre écrivain de science-fiction, « ces illustrations prédisent l'humanicide. Le Nemrod biblique est là pour nous le rappeler : l'avenir».

L'artificialisation de l'environnement touche ainsi à la totalité du homo» sont bel et bien des fous d'Absolu. corps : organes plastifiés, implants, prothèses, manipulation langage cyber, est appelée «viande. »

savant, le politicien, l'artiste, veut recréer une seconde fois comme la saga de son échec. l'homme à son image. Vouloir sauver les hommes, voilà qui affirmer notre propre désir d'absolu, il mute en mal.

l'intégrisme biotechnicien et informatique et dans bien des cas révolutionnaires. avec la complicité de gouvernements démocratiques.

Le mal est omniprésent dans l'histoire humaine : exterminations massives des peuples «voués à l'interdit»,

recherche de domination et de pureté raciale ou ethnique, esclavage des masses, asservissement des femmes comme l'orqueil démesuré de l'homme autodivinisé est notre mal radical. Ces psychopathes de la création ultime du «néo-

génétique, robotique. Toute une philosophie foncièrement post- De la divinisation de l'homme comme fondement spirituel de la humaniste se construit sur le postulat que le corps cybernétique modernité à la tentation démiurgique, le pas a été facilement pourra agir et vivre au-delà de sa propre biologie et de franchi : le complexe de déité (homme-dieu, maître du monde) l'espace/temps qui lui est imparti. Le post-humanisme serait à la modernité ce que la démiurgie (dieu, créateur n'accepte plus le corps humain tel qu'il est. Et pour bien marqué d'univers) était à l'époque antique. Le complexe de déité se la fin de l'évolution bio, le dégoût du corps, la chair, dans le présente donc comme une tentative désespérée de compenser soi-même l'expérience de son propre néant (l'homme naît qu'une fois et meurt pour toujours) par l'orqueil démesuré de la Le dénominateur commun à toutes ces dérives est bien création démiurgique d'un monde nouveau. En se voulant Dieu, l'avènement (encore !) de l'homme nouveau, du golem au l'homme s'est découvert Nemrod. Toute la suite nous est cyborg où chacun, le prêtre, l'imam, le rabbin, le despote, le raconté dans la Bible, l'histoire contemporaine le confirme,

nous en apprend beaucoup sur le bien et le mal. En effet, le La volonté de puissance contamine la liberté par son désir problème est que lorsque vouloir sauver les hommes sert à d'accomplissement car cette visée d'achèvement fonde l'espérance par laquelle la liberté sombre dans le mal radical comme œuvre de totalisation. Le complexe de déité comme Or ce fantasme de l'homme magnifié est au coeur de tous les apologie de puissance est la défaite de l'esprit. La liberté en mouvements totalitaires qu'ont été les croisades, les génocides perdant la raison comme point de repère s'anéantit dans tout azimut, le nazisme, le stalinisme, le maoïsme, l'ultra- l'aliénation des passions humaines, c'est l'illusion messianique libéralisme économique, le fondamentalisme religieux ou qui a corrompu, vicié, toutes les grandes entreprises humaines

> «Alors le mal montre son vrai visage. (...) C'est parce que l'homme est visée de totalité, volonté d'accomplissement total, qu'il se jette dans des totalitarismes qui constituent proprement la pathologie de l'espérance ; les démons, dit le proverbe antique, ne fréquentent que le parvis des dieux.»

(Paul Ricoeur, Le conflit des interprétations, Éditions Le Seuil, Paris, le concept, la représentation, l'idée. Or les idées ne meurent 1969, p. 429)

Le complexe de déité conduit inexorablement vers la faillite de l'humanité. Grâce à la science, à la technique, l'homme moderne, ce nouveau démiurge, devait conduire l'humanité barbare à la Terre promise. L'homme sublima son complexe d'infériorité vis à vis Dieu en un puissant complexe de déité: l'homme sera créateur d'Univers, son Univers, Il créera la machine à son image: à l'ordre divin succéda l'ordre humain. Usurpant le pouvoir de création à Dieu, Bacon, Descartes, «Voilà le crime parfait, parfait parce que le meurtrier et la Galilée, Newton, devinrent les démiurges de la modernité, les instigateurs du "coup d'État métaphysique" amenant à la divination de l'homme. L'homme devint l'idole de lui-même et la machine, sa création, la nouvelle religion, conception mécanique de l'Univers qui servira le capitalisme comme fondement de l'idéologie dominante de la modernité. Dorénavant "vivre c'est travailler pour acquérir, tel est le credo de la modernité machinale.

«Chez Picabia, Duchamps, la machine est encore présente comme mécanicité surréaliste, pas comme machinalité, c'est à dire comme réalité automatique du monde moderne. Warhol, lui, s'identifie purement et simplement au machinal, ce qui donne à ses images leur puissance contagieuse.(...) C'est pourquoi Warhol peut se faire le scénariste d'une figuration parfaite, égale pour tous. Toutes les images sont bonnes, puisqu'elles font également illusion. Tous les gens sont formidables, et les clichés qu'on en prend sont forcément réussis. C'est la démocratie universelle de la figuration. Warhol ne fait que cela : de la figuration. (...) Le monde entier, non seulement scénique et médiatique, mais politique et moral est voué à la figuration. Il s'agit d'une métaphysique de notre monde moderne, qui rejoint celui du simulacre inconditionnel.(...) Car c'est bien là le destin de toutes nos techniques: rendre le monde encore plus illusoire. Warhol a compris cela, il a compris que c'est la machine qui est génératrice de l'illusion totale du monde moderne.» (Jean Baudrillard, Le crime parfait, Galilée, 1995)

pas, elles sont, nous pouvons les affirmer ou les récuser, point les tuer. Annoncer la mort de Dieu, c'est verser du vide dans du néant. De mort point, plutôt usurpation par l'homme du pouvoir aux Dieux. L'important ici n'est pas de savoir si Dieu existe réellement ou non mais plutôt de comprendre ce que nous en avons fait...de Dieu et de voir ce que nous avons fait au nom de dieu...Dieu comme alibi. Dieu est désormais impuissant, l'homme l'a remplacé.

victime sont finalement une seule et même personne.» (Baudrillard)

«De nos jours, et Nietzsche là encore indique de loin le point d'inflexion, ce n'est pas tellement l'absence ou la mort de Dieu qui est affirmée mais la fin de l'homme; il se découvre alors que la mort de Dieu et le dernier homme ont partie liée(...); puisqu'il a tué Dieu, c'est lui même qui doit répondre de sa finitude; mais puisque c'est dans la mort de Dieu qu'il parle, qu'il pense et existe, son meurtrier lui-même est voué à mourir : des dieux nouveaux, les mêmes, gonflent déjà l'Océan futur; l'homme va disparaître. Plus que la mort de Dieu - ou plutôt dans le sillage de cette mort et selon une corrélation profonde avec elle, ce qu'annonce la pensée de Nietzsche, c'est la fin de son meurtrier.» Michel Foucault, Les Mots et les choses, NRF-Gallimard, 1966, pp.396, 398.

Les Apocalypses sont toutes marquées au fer rouge de l'angoisse : «angoisse métaphysique, angoisse d'origine névrotique, intimement liées et indissociables. L'homme cherche, au travers d'une obscurité inquiétante, à se libérer du lourd fardeau de son ambivalence instinctuelle. Il tente, en exprimant son angoisse de la fuir, de la dompter, mais, subissant son vertige, revenant inlassablement sur les images qu'elle suscite, il est fasciné par elle.» (Gauffretau-Sévy, 1965)

Dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, la Dans un coup d'État, on remplace le roi par un autre, un catastrophe de la fin des temps est présente. En fait pourquoi président, un premier ministre par un autre, on usurpe le titre, les hommes au juste s'attendent-ils tous à une fin du monde et pourquoi précisément, une fin dans la terreur ?

toujours vécu avec l'idée que les origines ont été aussi des fins. catastrophes non plus divines mais par celles qu'il a lui-même Dans les sociétés primitives, la quasi-totalité des mythes provoquées. Le XXe siècle vient de faire connaissance avec les relatifs à une fin se rapportent à des temps très anciens qui idéologies totalitaires typiquement humaines sans le prétexte sont en fait des origines.» (Godin, 2003)

En somme la catastrophe est nécessaire au renouveau et cette La séduction de la catastrophe croyance rend impensable la destruction totale et définitive de l'humanité. Si on regarde de près les textes de l'Apocalypse de Pour mettre fin à cette folie, l'homme imagina une folie encore Jean, on s'aperçoit que les derniers malheurs des hommes et plus terrifiante en créant son apocalypse nucléaire. L'homme la ruine des civilisations font apparaître une «terreur, mais se remit à désespérer à sa propre fin sauf que cette fois-ci, délicieuse parce que dépassée par la somptuosité d'une contrairement aux apocalypses religieuses, il n'y aura pas de vision», celle de la libération définitive de l'homme par la mort renouveau, l'apocalypse nucléaire est la «solution finale» sans de la mort qui permet de surmonter le désespoir et donne «lendemain qui chante». Ainsi dans tous les aspects de la vie, courage à l'humanité souffrante et malheureuse. (Ribon)

Par contre, «toutes les apocalypses religieuses ont toutes pour Que dire de toutes nos dérives totalitaires qu'elles soient corruption de l'homme.

«Le monde ne mérite de durer que dans la mesure où les êtres raisonnables qui le peuplent sont conformes au but final de leur existence; dès l'instant que ce but risque de ne pas être atteint, la création elle-même leur paraît sans objet, comme une pièce de théâtre dépourvue de tout dénouement et qui ne permet pas de reconnaître une intention rationnelle.» (Kant, La fin de toutes choses, p. 314)

L'Apocalypse est donc la fable de l'homme honteux de lui et de son échec existentiel. Ayant pris la place de Dieu sous l'oeil bienveillant des "lumières" de la modernité, l'homme trouva une intention rationnelle conforme au but final de son existence : le progrès. La fin du monde apocalyptique des théologies fut reléguée à une superstition archaïque indigne de la pensée

moderne. Jusqu'au jour...où l'homme, ce dieu déchu, retomba sur terre lorsqu'il fut rejoint par les événements de sa propre On constate alors que depuis la préhistoire, «les hommes ont tragédie. Cette fois-ci, l'homme fut submergé par des d'un dieu vengeur.

I'homme aura toujours choisi thanatos.

fondement un jugement moral sur le caractère corrompu du artistiques, politiques, économiques, scientifiques ou monde.» Telle est la réponse de Kant à la question de savoir religieuses sinon que dans chacune d'elle, l'humain apparaît de pourquoi les hommes s'attendent à une fin du monde : la plus en plus superficiel, absent d'un monde qu'il récuse. «Je suis au monde mais je ne suis pas du monde» telle est la devise des gnostiques. Que dire de tous ces scénarios apocalyptiques religieux, scientifiques, artistiques sinon que le seul réel et effrayant apocalypse est celui du nucléaire entre les mains de l'homme en mal de puissance.

> «La ruine des grandes idées et grands idéaux, celles des convictions et des croyances parties en lambeaux ou en fumée, l'amas des théories et des espérances fracassées est bien plus dévastateur pour l'existence humaine que ne l'étaient par exemple au XVIIIe siècle les dégâts essentiellement matériels du tremblement de terre de Lisbonne. Un vide spirituel occupé par le triomphe insolent d'une technoscience qui, depuis Hiroshima, laisse présagé une catastrophe menaçant la totalité de la planète. Une catastrophe, celle de la Fin des Temps pour l'humanité et, qui ne serait pas due au choc vaguement probable avec d'autres planètes, ou encore à la volonté divine telle qu'elle s'exprime avec colère

dans l'Apocalypse de Jean, mais une catastrophe dont l'homme seul centré qu'il est sur sa personne. porterait le poids et la responsabilité : par l'usage pervers de sa raison et sa liberté.» (Godin, op cit.)

La question qui se pose donc aujourd'hui est dès lors celle-ci : Si la technocratie moderne dans sa puissante progression historique cherche effectivement à répondre à des aspirations aussi universelles que la quête de la vérité spirituelle, la conquête de la nature, la société d'abondance, les loisirs créateurs, une vie équilibrée, pourquoi ne pas s'en accommoder et en tirer parti? Pourquoi sommes-nous si nombreux à sombrer dans la dépression ? Pourquoi l'Occident et son niveau de vie d'une supériorité telle qu'il ne fut jamais atteint auparavant dans aucune autre civilisation offre-t-il le tableau statistique du plus haut de suicide au monde?

Pourquoi tout cela si ce n'est que cette vie humaine a été vidée de sa substance et qu'elle ne représente plus la belle aventure espérée. Que la technocratie a rompu non seulement l'équilibre écologique mais autant l'équilibre psychique sur lesquels reposait la survie de notre espèce.

Que l'équilibre écologique ait été rompu par l'activité humaine, ça on s'en doutait. Mais que l'équilibre psychique ait été rompu par nos sociétés de consommation croulant sous la richesse laisse pantois; comme si le prix à payer de notre personne était trop élevé pour maintenir un tel standing social.

De plus en plus, la dépression est perçue comme une blessure narcissique liée au sentiment d'échec de l'individu confronté à des idéaux personnels et sociaux exacerbés. Ce n'est pas tant le désir qui est en jeu que la difficulté d'agir en fonction de nos espérances. Politiquement parlant, c'est une maladie de l'oppression qui engendre insidieusement la haine de soi et celle des autres et finalement la perte de tout intérêt pour la vie. La dépression est l'expression d'une révolte intériorisée au point de démobiliser totalement l'individu envers sa société tout

Déjà au XIXe siècle, des auteurs dénonçaient le mal insidieux qui empêche l'homme d'agir. Trop tourmentés par leur salut, les modernes en oublient d'accomplir leurs devoirs politiques et civiques se plaignait Chateaubriand. Alfred de Musset dénoncait un monde voué à l'accumulation matérielle et le Dr. Brouc d'en tirer cette conclusion pleine de bon sens sur le malaise des âmes : «Nous désirons ce que nous ne pouvons.» Au lieu de prendre part activement au mouvement social, nous préférons nous perdre dans les rêveries narcissiques. Nous préférons souffrir plutôt qu'agir.

### «C'est en se jetant dans le monde, en y souffrant, en y luttant, que l'homme se définit peu à peu.» (Sartre)

Se pourrait-il que nous vivions des bouleversements psychiques comparables aux bouleversements climatiques antérieurs, une glaciation psychique typique de l'ère postmoderne qui, de dépressions en névroses, nous conduit inexorablement vers le nouveau totalitarisme psychotrope qui nous libérera de notre "folie" existentielle ? Le renoncement à l'amour, au courage d'être, à la passion d'une manière générale pour les remplacer par un cachet ou une pilule montre le désarroi de toute une civilisation.

En réduisant nos désirs au seul horizon matériel, la technocratie occidentale réduit également notre être à sa seule dimension matérielle et mécanique. Plus encore, en l'enfermant dans le présent, dans l'immédiateté de son existence, la technocratie coupe l'individu de son parcours historique et remplace la mémoire de l'humanité par le vide, «notre idée de l'être humain s'est toute entièrement évaporée au profit du rien», véritable «idéologie de la rupture et de l'amnésie» (Plunkett, 1998). Tel est le «dernier homme» de Nietzsche, incapable de se reconnaître.

«Pourquoi la situation contemporaine est-elle tellement incertaine? Parce ce que de plus en plus on voit se développer dans le monde occidental, un type d'individu qui n'est pas le type d'individu d'une société démocratique ou d'une société où on peut lutter pour plus de liberté, mais un type d'individu qui est privatisé, qui est enfermé dans son petit milieu personnel et qui est devenu cynique par rapport à la politique.» (Castoriadis, L'individu privatisé, Le Monde diplomatique, février 1998, p.23)

Nous sommes bel bien à l'intérieur d'une catastrophe à la fois d'origine spirituelle, socio-politique et environnementale mais surtout psychique. Nous perdons la mémoire de notre essence.

## «Vous n'êtes pas écoeurés de mourir ! bandes de caves, c'est assez ! (Claude Péloquin)

Nous vivons la catastrophe du sens de nos apocalypses politiques et scientifiques. Sommes-nous en phase terminale ? Sommes-nous obnubilé par le progrès au point de se comporter comme un virus qui détruit l'entité qui le fait vivre ?

«Ne pourrait-on pas alors imaginer que l'humanité soit aussi une maladie pour quelque organisme supérieur (la terre, l'univers) que nous n'arrivons pas à saisir comme un tout, et dans lequel elle trouve la condition, la nécessité et le sens de son existence? Chercher à détruire cet organisme et être obligé de le détruire au fur et à mesure de son développement, tout à fait comme l'espèce microbienne aspire à détruire l'individu humain atteint d'une maladie (cancer).

Et ne nous est-il pas permis de poursuivre notre réflexion et de nous demander si ce n'est pas peut-être la mission de toute communauté vivante, qu'il s'agisse de l'espèce microbienne ou de l'humanité, de détruire petit à petit le monde qui la dépasse?

(...) En ce sens, il est peut-être permis d'interpréter l'histoire de l'humanité comme un éternel combat contre le divin qui, en dépit de sa résistance, est peu à peu, et par nécessité détruit par l'humain. » (Jean Baudrillard, Figures de l'altérité, p. 148-149, 1994)

Sauf que contrairement au virus, l'homme est conscient de ses actes, là est le drame, là est la tragédie. Ce n'est pas la vie qui est absurde mais bien notre comportement vis à vis elle. Comme si la psychologie intime de l'homme cachait un secret honteux, ou si l'homme mis à nu révélait enfin son essence définie par le désir de «vivre dans la toute puissance qui ne connaît pas de limite ou ne reconnaît pas de limite à la satisfaction de leurs désirs, devant lesquels tout obstacle doit disparaître. Et nous terminons par être des individus qui acceptent tant bien que mal l'existence des autres très souvent en formulant des voeux de mort (qui ne se réalisent pas la plupart du temps) et acceptent que le désir des autres ait le même droit à être satisfait que le leur.» (Castoriadis, op.cit.)

# «Je le savais, moi, ce qu'ils cherchaient avec leur air de rien, les gens. C'est tuer et se tuer qu'ils voulaient.» (Céline)

La catastrophe radicale ne vient pas de l'extérieur, elle est en l'homme comme «une volonté de nier la vie, un secret instinct de destruction, un principe de déchéance...» (Nietzsche) Et les croisades, les guerres, les holocaustes, les famines, autant de centaines de millions de cadavres qui montrent avec horreur l'ignoble complicité entre les hommes et la mort : la faillite de l'humanisme ou plutôt, l'humanisme comme illusion qui nous cache la «vraie vérité» de notre être : nous chérissons la mort depuis notre héritage fallacieux des tyrannies antiques et l'appelons de tous nos voeux comme seule délivrance. Ce qui a fait dire déjà à un écrivain dont j'ai oublié le nom que : la peine de mort n'est pas un châtiment, mais un cadeau.»

«Cette crise : crise des valeurs et des identités, obsession du travail et de la «croissance», cynisme, dépression et narcotiques multiformes, règne de la pensée unique, est la conséquence d'une dislocation du désir et de la vie.» (Louis Godbout, Avez-vous rencontré Nietzsche aujourd'hui ?, Le Devoir, 2000)

Toute la question est maintenant de savoir, depuis que l'homme a remplacé l'âme de la nature par la culture-machine, qui pourra temporiser son élan de puissance et de domination qui, sans contre mesure, risque de se retourner contre lui ?

La naturphilosophie, associée au mouvement romantique au XIXe siècle, se veut la riposte à la vision mécaniste du monde. A partir des enseignements des traditions archaïques, des pratiques alchimistes et occultes, elle reprend à son compte le sentiment, l'intuition d'une solidarité entre l'homme et le monde. Enracinée autant dans la mystique que dans la poésie, l'originalité de la naturphilosophie se situe dans l'élaboration d'un concept métaphysique qui permet l'union de l'Orient et de l'Occident dans un même système de pensée, le même qui sera à l'origine du mouvement hippie des années 1960, soit un siècle plus tard. Les philosophes romantiques de la nature considère celle-ci à l'image du Tao chinois comme un Tout dont la dynamique repose sur le jeu des contraires comme dans le I-Ching, le livre des Transformations. N'oublions pas que c'est à la Renaissance que les premiers textes de philosophies chinoises entre en Europe via les caravanes de la route de la soie et que la naturphilosophie s'en inspira grandement.

Les philosophes romantiques de la nature considère celle-ci à l'image du Tao chinois comme un Tout dont la dynamique repose sur le jeu des contraires comme dans le I-Ching.. Goethe appela la polarité ce conflit perpétuel d'éléments à la fois opposés et unis dans leur interaction. La diversité des êtres vivants (le multiple) est le résultat de la diversification d'une forme unique et originel qui rend compte de la continuité et de la complexité croissante de la matière et de la vie.

«L'absolu, comme fondement ultime de tout ce qui est, s'énonce à la fois comme Esprit (Un) et comme Nature (Multiple) : ils l'expriment de façon équivalente. Chacun d'eux manifeste la polarité constitutive du tout : subjectivité/objectivité, liberté/nécessité, idéalité/réalité». (cité par France Farago, op. cit., p.117)

Selon Goethe, à nouveau dans *La Métamorphose des plantes*, «chacune des formes engendrées par la nature est une Gestalt (configuration) qui tout en étant particulière, différenciée de tous les autres, exprime de façon intégrale la totalité dont elle est la manifestation». (cité par France Farago, Nature, Éditions Armand Colin, Paris, 2000, p.116)

La perception de l'unité est une prémisse incontournable que les philosophes de la nature applique au monde extérieur, mais qui a sa source dans une expérience toute intérieure et proprement spirituelle : ce point de départ est celui des mystiques de tous les temps, peu importe leur origine religieuse pour qui la donnée primitive est l'unité divine, d'où ils se sentent exclus et où ils aspirent à rentrer par la voie de l'illumination mystique. Tous les artistes romantiques, tous les penseurs naturalistes expliqueront que le processus du devenir terrestre et cosmique passe par un retour à l'unité perdue. La marche de la vie vers la réintégration est inévitable, la marche de l'homme vers l'harmonie retrouvée aussi.

C'est toute une spiritualité primitive qui renaît et les connaissances de l'époque mettent en évidence une conception du sacré qui associe l'ordre cosmique à la responsabilité tribale envers la préservation de l'équilibre, de l'harmonie de la Terre-Mère. Les explorateurs européens ont ramené d'Amérique avec eux des récits de rituels sacrés inouïs : danse du soleil (Sioux), le hozho (Navajos), quête de l'harmonie et autres rites célébrant le renouveau cosmique des saisons. Sans compter la découverte de montagnes et de lacs sacrés, de pierres mystiques, de chants chamaniques au pouvoir de guérison. L'espace entier, les êtres vivants, le végétal, l'animal, l'air, le feu, l'eau, la pluie ; toute la création est traversée par la présence d'une puissance suprême. C'est toute la nature qui parle à l'homme et lui révèle la grandeur du Grand Esprit, du Grand Manitou qui regroupe en son sein la

multiplicité des mystères sacrés.

«O Grand Esprit, dont la voix se fait entendre dans le vent et qui d'un souffle anime tout l'univers, écoute-moi. Je suis un de tes enfants, petit et faible. J'ai besoin de ton aide, de ta sagesse.

Que mes oreilles soient attentives à ta voix, que mes yeux contemplent à jamais le splendeur d'un soleil couchant, que mes mains respectent ta création. Rends-moi sage afin que j'apprenne ce que tu as enseigné à mon peuple : la leçon cachée en chaque feuille, sous chaque rocher.

Je demande la force, non d'être supérieur à mes frères, mais de combattre mon plus grand ennemi : moi-même. Fais que je sois toujours prêt à venir à toi les mains sans taches, le regard limpide. Quand ma vie s'éteindra comme un soleil couchant, je veux que mon âme puisse aller vers toi avec confiance.»

La diversité des espèces, la complexité des structures naturelles s'opposent tous à la fragmentation par la coopération. La nature n'est pas divisée, au contraire elle forme un tout extrêmement complexe, dynamique et interactif. La diversité par le métissage. Précédant tout savoir écrit, l'animisme témoignait d'un grand respect à tous les êtres de la nature, car tous avaient une âme émanant du Grand Esprit qu'est l'Univers. Plutôt que de croire en des esprits déterminés comme les anges, l'animisme met l'accent sur une «puissance» vivifiante, mystérieuse, impersonnelle, présente en toute chose. Il est à nouveau important de spécifier que l'animisme représente une force, un souffle, un esprit, un logos présent en toute chose. Il s'agit bien d'une relation intimiste entre l'homme et l'Univers à ne pas confondre avec le totémisme collectif des tribus archaïgues où une chose, une plante, un animal, un être, sont investis de pouvoir surnaturels à des fins sociales, culturelles et politiques.

**«Où est la vie que nous avons perdue en vivant.?»** (T.S. Eliot)

Ces prières, ces leçons de sagesse ancestrale loin d'être passéistes sont à la fine pointe et en parfaite complétude avec la pensée moderne. Inspirés par ces récits primitifs, Schelling concevra le thème central de la naturphilosophie et de «montrer comment toutes les différences s'abolissent au sein de L'Absolu». Dans *Introduction à la philosophie de la mythologie* et dans *Les Âges du monde*, il réhabilite les mythes archaïques des Origines en les décrivant comme une sorte d'inconscience de l'humanité : l'inconscient collectif si chère à Jung. Ainsi la préhistoire est la période où les mouvements intérieurs de la conscience ont donné naissance aux mythes comme balbutiements de la spiritualité en relation directe avec la nature.

Selon Jean Brun dans *Philosophie de l'histoire*, le mythe assura une double fonction, premièrement : «l'expression du pouvoir créateur et inventif de l'homme qui aurait projeté dans des mythes exemplaires, avertisseurs, explicatifs ou consolateurs, les craintes ou les désirs d'une humanité confrontée à une nature incompréhensible et menaçante». Deuxièmement : «de tels mythes, pleins de majesté et de poésie, étaient de précieux témoins de la puissance intellectuelle humaine qui avait su faire d'eux de véritables oeuvres d'art caractéristiques d'une culture et d'une époque, ou les transpositions d'éternels problèmes psychologiques». (Jean Brun, Philosophie de l'histoire, Éditions Stock, Paris, 1990, p.147)

Un des mythes les plus tenaces que l'on retrouve disséminé dans toutes les cultures selon des interprétations religieuses bien spécifiques est celui de l'âge d'or. Selon la Bible, l'âge d'or serait une époque charnière qui précède la sédentarité des agriculteurs et l'érection des cités-états comme modèle dominant. Le conflit entre Caïn et Abel nous le rappelant.

Nos connaissances ethno-anthropologiques actuelles nous permettent de décrire cet âge d'or comme une période d'équilibre entre le matriarcat agricole et le patriarcat pastorale, période la mieux adaptée à l'humanité en relation avec son environnement. axé sur la solidarité. Il n'existe pas de propriété

privée, d'industrie, de commerce, et probablement peu de conflits armés, de hiérarchie sociale; l'anima féminin (harmonie) venant tempérer l'animus masculin (domination). La douleur et la lutte n'en sont point absentes, mais il y a dans les hommes et les femmes une confiance, une force, une sérénité que l'humanité n'a pas retrouvées depuis.

Cette culture possédait un savoir astronomique solide, permettant de comptabiliser le temps, de le segmenter et de l'ordonner, d'établir des chronologies. Les religiosités archaïques étaient cycliques dans le sens où elles procédaient d'une observation du mouvement des astres, observation qui permet de constater le déroulement de cycles. Une force extérieure aux hommes règle la marche des astres et de la Terre. L'homme est soumis à cette force mais détient aussi le droit d'intervenir sur la trame des événements: en posant des actes historiques (mythes) et en perpétuant le souvenir des actes historiques fondateurs (tradition) véhiculés par voie orale.

La naturphilosophie, on s'en doute, aura une influence considérable sur la science moderne car réfléchir au concept «Absolu/Nature», «Corps/Esprit» c'est participer à la connaissance du monde.

#### Poétique du primitif quantique.

Année 1895, Röntgen découvre les rayons X, 1896, Becquerel découvre par hasard la radioactivité, cette découverte engendra de multiples recherches dont celle de Pierre et Marie Curie qui, deux ans plus tard, découvrirent à leur tour le radium qui déclencha à son tour la véritable révolution scientifique de la physique nucléaire. Début de siècle, 1900, Max Planck, physicien allemand présente le 14 décembre ses travaux révolutionnaires sur la théorie des quanta, l'acte fondateur de la

physique quantique. Suivra E=Mc<sup>2</sup>, rupture de la conception euclidienne de l'espace/temps avec la théorie de la relativité de Einstein (1905). Finalement, en 1900, parallèlement à l'usage des rayons X qui sondent l'intérieur du corps humain, Freud publie à Vienne *L'Interprétation des rêves* et nous propulse à l'intérieur de l'esprit vers les méandres de l'inconscient. Ne nous reste plus qu'à pénétrer à l'intérieur de l'atome. Ce que fera Rutherford en 1911 en découvrant le noyau atomique. Au niveau politique le début du XXe siècle marqua la fin des grands empires. La première guerre mondiale enterra l'empire austro-hongrois, la Russie tsariste, l'empire ottoman, l'empire allemand des Hohenzollern. (Papon Pierre, Le temps des ruptures, Éditions Fayard, Paris, 2004)

Le paysage intellectuel de l'époque commença à mettre fin à la vision mécaniste de l'Univers reposant sur des faits reliés par des causes produisant des effets ordonnés et supervisés par le Grand architecte tel que décrit par Newton. De plus le modèle du Dieu créateur des religions est mis en cause par la fameuse citation de Nietzsche : «Dieu est mort». Pour lui, principalement les monothéistes ont réussi le détournement du Dieu cosmique à des fins politiques et interventionnistes purement matérialistes et terrestres.

Soudain, les mathématiques modernes commencèrent à produire des résultats précis qui entraient en conflit avec la réalité telle que perçue par nos sens comme la géométrie non-euclidienne. Résultats tellement spectaculaires que le grand mathématicien Cantor s'écria de stupéfaction : "Je le vois mais je ne le crois pas" suite à son exploration des grandeurs infinies. Ces stimulantes découvertes appelaient une nouvelle vision des mathématiques vouées désormais à l'élaboration de postulats libérés de toute correspondance avec le réel. L'abstraction pure des mathématiques s'élaborait en même temps que l'art abstrait de l'avant-garde. Les équations modernes de la physique rejoignaient aussi les plus hautes

monde.

marquait « la fin du Moyen Age et le commencement des l'histoire. Temps modernes, parce que, bien plus que la conquête de Constantinople par les Turcs ou la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, elle symbolise la fin d'un monde et le commencement d'un autre. » (Koyré)Dans Structures des révolutions scientifiques, l'historien des sciences Thomas Khun relate qu'en plus du processus normal d'accumulation des connaissances et des découvertes toutes les civilisations furent, à un moment donné, propulsées dans une nouvelle dimension de la réalité qui remettait en question les fondements, les cadres cognitifs et même le contexte idéologique qui permettaient jusque là de rendre intelligible le monde et la société. Ces moments de transformation que Karl Jaspers appellent «époques axiales» sont caractérisées selon Khun par des changements de paradigmes qui constituent l'armature intellectuelle d'un nouveau champ de connaissance. Une autre caractéristique importante est que le changement de paradigme s'effectue, plutôt révolutionne tous les secteurs de l'activité humaine, autant la science, l'art, la politique ou la religion.

Mais que peut bien être ce changement de paradigme qui fit dire au grand historien Éric J. Hobsbawn «qu'il n'y a pas eu de révolution en physique depuis les années 1900-1927, mais seulement d'immenses progrès évolutifs à l'intérieur du même cadre conceptuel». Nous l'avons vu déjà : ce nouveau paradigme scientifique est la découverte d'une logique qui fait du paradoxe un chemin de connaissance incontournable. Plus

spéculations de la théologie et de l'art abstrait. Cette nouvelle aucun doute ne subsiste, la découverte de la radioactivité, de la trinité contemporaine bouleversera notre connaissance du physique nucléaire, la théorie de la mécanique quantique et celle de la relativité sont indéniablement les actes fondateurs d'un monde qui ne sera plus jamais le même. En effet ce L'histoire humaine est traversée de découverte si fondamentale nouveau paradigme engendra un type de savoir qui influença qu'elle clôt souvent des époques. Ainsi la découverte grandement les structures, les valeurs, les projets de la société. scientifique de Copernic (1543) qui révolutionne le système Chaque société a un style et par ce style se reflète la astronomique en plaçant le soleil au centre de l'Univers Connaissance d'une époque à un moment bien précis de

> En ce début de 20<sup>e</sup> siècle, la vision de la physique élaborée depuis Galilée commença à vaciller sérieusement. Le grand historien Éric J. Hobsbawn n'hésita pas à identifier le XX<sup>e</sup> siècle comme celui des mathématiciens et sanctifia la physique comme reine incontestée des sciences.

> La relativité générale et la mécanique quantique élaborèrent deux théories physiques, toutes deux indispensables mais sans connexion logique. Ainsi la théorie la relativité propose une fusion matière/énergie, espace/temps particule/onde tandis que la science quantique, elle, continuait à ausculter la matière jusqu'à l'improbable où la réalité première de l'atome n'est ni l'onde ni la particule mais des «états quantiques» qui peuvent à la fois se manifester sous l'une ou l'autre forme. Ces «états quantiques» produisent des configurations spécifiques que Schrödinger réussit, en 1926, à calculer et permit, par ses éguations de «modulations quantiques», à «voir» l'énergie correspondante à chacune d'elle. (Éric J. Hobsbawm, L'Âge des extrêmes, Édition complexe, Paris, 2000)

> Avec la théorie des guanta, Planck, dont la préoccupation majeure était une recherche métaphysique de l'Absolu, posa la première pierre de la mécanique quantique en affirmant que l'énergie rayonnante a, comme la matière, une structure discontinue; elle ne peut exister que sous forme de grains ou quanta. Ainsi l'énergie lumineuse est à la fois matérielle,

formée de grains et immatérielle par le rayonnement C'est tout l'édifice rationnel en construction depuis la ondulatoire. Le quantum introduit un nouveau concept au-delà Renaissance qui vacille ; la science qui se voulait «reine des de la dualité particule/onde, celui du paradoxe de l'état savoirs» voit sa statue déboulonnée. quantique.

aux fondations de la mécanique quantique, est que la logique des relations d'incertitude ou des inégalités d'Heisenberg. de Newton était en contradiction avec la logique quantique. Il a fallu beaucoup de temps à la communauté scientifique pour sauter le pas et faire abstraction de 2000 ans de logique «traditionnelle»; on en veut pour preuve le nombre de décennies nécessaires pour écrire et réécrire sur le "voile soulevé " par la logique quantique. La controverse Einstein-Bohr est par ailleurs célèbre : pour Einstein, " Dieu ne joue pas aux dés ! ", affirmant ainsi son désaccord. Ce à quoi Bohr répondra : "Einstein, cessez de dire à Dieu ce qu'Il doit faire".

Avec les équations quantiques, tout bascule dans l'incertitude, dans l'abstraction car le monde extérieur, sa réalité telle que présentée depuis des siècles, montre un nouveau visage qui reflète la jonction entre différents registres d'intelligibilité qui permet la conceptualisation d'une grille d'analyse qui intègre l'imaginaire dans l'espace de la raison. Car si la science révèle la force ordonnatrice de l'Univers et nous en explique les relations logiques et mathématiques, elle se révèle aussi incapable d'atteindre la «nature intime» des choses parce que confinée au monde du vérifiable et quantifiable du pur «logos».

Le grand bouleversement entre 1900 et 1930, tel un immense tsunami, dévaste les forces établies du "positivisme" machiniste et du scientisme, contestation en règle du paradigme galiléocartésien-newtonien d'un monde ordonné donc intelligible.

De découverte en découverte les «vérités» scientifiques Il est clair que l'abandon de la logique d'Aristote à cause de la comme les dogmes religieux tombent les uns après les autres. nature probabiliste de la mesure a suscité un vif émoi dans la Les certitudes sont prises à partie. Historiquement, le "principe communauté scientifique. Von Neumann est un des tous d'incertitude" fut énoncé en 1927 par Heisenberg lors des premiers à écrire sur la logique quantique, suivi par Mackey. Ce balbutiements de la mécanique quantique. En raison de ses que John von Neumann a montré clairement, en réfléchissant connotations philosophiques, aujourd'hui les physiciens parlent

> Des certitudes élaborées depuis le XVII<sup>e</sup> siècle, à savoir que l'électricité, le magnétisme et l'optique étaient régis par des lois cohérentes, nous plongeons vertigineusement vers l'incertitude que Heisenberg érigea en 'principe" à savoir que le seul fait d'observer une particule affecte les phénomènes au niveau subatomique. Tout devient aléatoire.

> La nouvelle théorie se présentait sous la forme d'un vaste ensemble de probabilités mathématiques qui échappaient à la compréhension au moyen des idées connues et habituelles de la physique classique depuis Newton. À la nature écrite en langage mathématique de Galilée, Heisenberg répond : «la nature est imprévisible». Les particules ne peuvent plus être considérées comme des éléments définis au contraire, elles se brouillent et se disloquent, partagées en ces deux statuts contradictoires, entre le corpuscule et l'onde selon le regard de l'observateur.

> En résumé, la réalité, sans observateur, n'est qu'un champ de probabilité qui se détermine à l'instant de l'observation. Avant, rien n'est réel. Nous n'observons plus la nature «en soi» mais la nature livrée à notre interrogation sur ce qui nous intéresse. À l'image des paysages si totalement transformés par l'homme que partout nous rencontrons les structures dont il est l'auteur,

ainsi l'homme ne rencontre plus que lui-même dans la nature, possède donc la caractéristique quantique d'être à la fois un La connaissance de la physique ou des atomes «en soi» suit le corps solide et une onde. même cheminement. Les éguations quantiques ne décrivent plus la nature mais représentent les connaissances que nous N'y a-t-il rien de plus contradictoire ? L'un est localisé, le en possédons ; rupture radicale avec les sciences de la nature corpuscule, l'autre étendue, l'onde. Il y a bien du mystère latelles que pratiquées depuis des siècles. (Hilaire Cuny, Heisenberg et la mécanique quantique, Éditions Seghers, Paris, 1966, p.169-175)

Sauf que d'équations en équations, les physiciens ont buté sur l'inexplicable. De plus en plus, la logique quantique s'aperçoit qu'il existe dans l'Univers des attributs potentiellement observables mais qui possèdent une telle somme de paradigmes qu'ils en sont incalculables.

#### Paradoxe de l'incertitude

La vie résulte de la tendance générale de la matière à organiser des systèmes créant de l'ordre à partir du désordre (Prigogine) dont le mouvement est orienté de l'unité vers la diversité élaborant ainsi des structures toujours plus complexes où, pensée paradoxale oblige, un est aussi tout.

Dans cette perspective, les particules élémentaires n'existent pas en elles-mêmes mais uniquement à travers les interactions qu'elles engendrent. Cet ensemble d'effets s'apparente à un champ vibratoire : tout ce que nous observons fait parti d'un ensemble de champs : champ électromagnétique, champ de gravitation, champ protonique, champ électronique. quittons la réalité du corps solide pour aborder un océan immatériel formé d'ondes et de vibrations. Même Einstein, pourtant opposé à la théorie quantique, avait pourtant démontré que la lumière que l'on croyait essentiellement être une onde, était aussi composée de corpuscules, qu'on nomma photons. La lumière va être comprise en fonction de deux concepts, lux et lumen : le premier est la substance lumineuse elle-même, le second est son rayonnement. La lumière

dessous. Si bien que "notre raison a des limites" (Kant).

Brouhaha général en 1928, lorsque Paul Dirac propose ses éguations démontrant l'existence de l'antimatière. L'antimatière désigne une sorte de matière où les particules seraient remplacées par leurs antiparticules. Un atome d'antihydrogène, par exemple, est composé d'un anti-proton de charge négative autour duquel orbite un anti-électron, appelé " positon " ou " positron ", de charge positive. La dispersion de l'antimatière créée en même temps que la matière selon la théorie du big-bang, reste un mystère, mais il est certain que sans cela nous n'aurions jamais existé. Bien sûr, ce concept de polarité renvoie encore une fois au fameux yin/yang chinois synonyme de complémentarité des contraires. Ces concepts nés de l'intuition florissante de leur auteur furent enfin confirmés en 1928 par la consternante découverte de l'antimatière par Paul Dirac.

Il reviendra au physicien Niels Bohr d'énoncer le principe de complémentarité qui veut que dorénavant «les deux aspects, corpusculaire et ondulatoire, soit des particules en mouvement, soit des rayonnements, sont des formes d'une même réalité ». Autrement dit, le corps solide et l'onde de la lumière sont complémentaires d'un phénomène dont les caractéristiques échappent. Idem réelles nous pour le tandem matière/antimatière. La science vient d'écrire son premier «acte de foi». Faut-il alors se surprendre de la déclaration du physicien Niels Bohr selon laquelle le symbole asiatique du Yin-Yang a joué un rôle primordial dans la formulation de son théorème sur la loi de complémentarité onde-corpuscule tandis que son collègue Capra publie son best-seller sous le titre révélateur *Le Tao de la physique* et Edwin Schrödinger, le *Véda d'un physicien ?* 

#### Tout n'est que perception.

Le mental est constamment actif dans la perception, car il la structure. Un travail constant d'identification est à l'œuvre au sein de la perception à l'état de veille où la vigilance est primordiale à l'anticipation d'un monde perceptif unique et cohérent.

«La conscience est essentiellement activité, car elle est acte intentionnel. La conscience ne cesse pas d'être conscience, elle le demeure dans chacun de ses états et la perception ne fait pas exception. Elle est une visée du sujet vers l'objet, elle n'est pas seulement une sorte de "stimulus" affectant l'individu. Sans la conscience, « l'objet » n'est pas, car il n'y a d'objet que par rapport à un sujet. Sans la conscience il n'y a pas de chose. Ce que la chose peut être, c'est que la conscience a pu constituer d'identique au sein de l'expérience perceptive». (Serge Carfantan, Philosophie et spiritualité, leçon 14, <a href="http://sergecar.club.fr">http://sergecar.club.fr</a>)

C'est l'acte même d'observation et la prise de conscience qu'il la lumière solaire qui parvient directement à notre œil, les entraîne qui concrétise la réalité, la matière observée. La réalité radiations correspondant à la couleur bleue sont absentes, objective n'existe pas ; toute décision d'observer implique une décision subjective du spectateur envers une partie seulement correspondant aux couleurs vert et rouge). de la réalité, notre regard est discriminatoire en ce sens que l'on voit bien ce que l'on veut bien voir.

«On ne voit jamais un objet (ou un événement) que dans un certain contexte. Ce contexte est constitué non seulement de la scène globale dans laquelle l'objet vu est immergé, mais aussi de l'état dans lequel se trouve le cerveau de celui qui voit au moment où il voit. Ce contexte intérieur dépend de nombreux facteurs : de ce qui a été vu, jadis ou naguère, de ce que l'on s'attend à voir, que l'on redoute de voir, de l'état de motivation, de vigilance, d'émotion de l'organisme percevant dans son ensemble, etc. Le cerveau n'est jamais au repos, il entretient en permanence un modèle du monde dans lequel il est engagé ; ce modèle est syntaxique, au sens où il régit les règles qui associent les éléments sensoriels reçus aux expressions comportementales émises. Dès lors, on

pourrait envisager comment, en dépit de la pauvreté du stimulus, la perception visuelle puisse être si riche : ce que la rétine nous fournit ne sont que des amorces partielles d'une scène visuelle que le cerveau est capable de compléter par lui-même. Nombre de théoriciens ont insisté sur le fait que l'on ne voit que ce dont on peut faire quelque chose ; ce serait peut-être ce quelque chose à faire ou à contempler qui donnerait au cerveau l'illusion qu'il voit alors qu'il imagine». (Michel Imbert, La vision aujourd'hui in La lumière, art et science, Éditions Odile Jacob, Paris, 2005, p.318-319)

Le traité des couleurs nous en donne un bon exemple. Chaque couleur du spectre de la lumière possède une longueur d'onde propre, sorte de réalité dite «objective». Mais une couleur est aussi une sensation perçue par notre œil, elle est donc dépendante de notre organe visuel. Ainsi le soleil émet de la lumière blanche et pourtant il nous apparaît visuellement jaune. Le fait qu'il émette de la lumière blanche, constituée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et qu'il nous apparaît visuellement jaune s'explique parce que le ciel est bleu : le mélange de gaz constituant l'atmosphère terrestre diffuse, dans toutes les directions, la partie du spectre solaire située dans le bleu. Dans la lumière solaire qui parvient directement à notre œil, les radiations correspondant à la couleur bleue sont absentes, alors, le soleil semble jaune (mélange visuel des radiations correspondant aux couleurs vert et rouge).

De plus, il arrive que l'interaction des longueurs d'ondes soit si «déconcertante» que finalement notre œil interprète cette sensation en créant lui-même des couleurs nouvelles qui n'existent pas dans le spectre. Il en est ainsi de la couleur pourpre qui n'est pas une couleur de l'arc-en-ciel ou du spectre car aucune longueur d'onde ne lui correspond. Le pourpre est une couleur «intuitive», une pure création de notre cerveau, maître de l'illusion. La chimie des couleurs, dès le début du XX<sup>e</sup> siècle, introduisit de nouvelles valeurs chromatiques pour confectionner des centaines de couleurs inusitées dans la nature. Pour y arriver, le chimiste joue avec les molécules vis-

Ce que nous apprend la théorie quantique sur la lumière est années-lumière. que la réalité observable est un jeu de conscience à comme «la fleur de l'évolution» du théologien Teilhard de l'esprit, 1987) Chardin et finalement, «Exister, c'est être pensé» du physicien Jean-Émile Charon (1970)

#### Notre destin est auto poïétique.

comportements selon le jeu de symboles qu'elle dispose; ce

à-vis de la lumière comme le pianiste sur son clavier. Tel que choix repose donc sur des "points de mémoires". Chaque suggéré auparavant par Newton, aux sept notes de la gamme particule possède une mémoire cumulative et son se fusionnent les sept couleurs de l'arc-en-ciel. Soumises à la comportement va en augmentant en franchissant des seuils, longueur d'onde de la lumière, les molécules résonnent comme des paliers. Ce qu'il faut comprendre est que toutes les les cordes du piano soumises à la longueur d'une vibration, il y particules de l'Univers disposent d'un jeu de symboles à leur a autant de possibilités de couleurs et d'agencement qu'il y a disposition, certaines particules seront de hautes définitions de possibilités de symphonies. Cette analogie peut en effet d'autres de basses un peu comme le nombre de points de encore mieux nous faire comprendre les subtilités de la théorie résolution sur un écran de télé haute définition versus un écran des cordes. (Zuppiroli/Bussac, Le traité des couleurs, Presses standard. Par la suite, le théorème de Bell prévoit qu'une polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, 2001, p. 94 et 150) particule est capable d'enregistrer immédiatement le changement d'état d'une autre particule éloignée de plusieurs

conscience, que matière, conscience et esprit forment une Les savants calculs brogliens (fusion des particules à spin) seule et même Totalité. Mais plus encore, l'Univers existe que permirent aux physiciens d'avoir un regard neuf sur la matière. s'il est pensé et sa représentation va dépendre des postulats et Ainsi le monde minéral posséderait un jeu de 256 positions de des connaissances que nous avons acquis, de nos «points de mémoires, le végétal, palier suivant, avec ses 65, 536 mémoire». L'UN, une pensée ? Mettons en relation guatre positions, l'animal avec ses 4 milliards de positions de propositions séparées de plus de deux siècles. Parménide, mémoires, l'être humain avec ses 18 milliards de milliards de déjà en 515 avant J.C., affirmait que : «Sans la pensée, positions de mémoire et la prochaine étape donnera jour à une l'Univers n'existerait pas». Par la suite en 1560, Descartes entité possédant 340 milliards, de milliards de milliards de formule son «Je pense donc je suis». Suivra en 1927 la pensée milliards de positions de mémoire. (Charon, Le Tout, la matière,

Si nous nous plaçons au niveau des particules élémentaires et au niveau atomique, nous nous apercevons que pierre, fleur et blanchon sont identiques. Ce n'est qu'au niveau des molécules que des différences importantes apparaissent au niveau des écarts de matière entre le monde minéral et le monde organique. Ainsi le blanchon apparaît grandement plus structuré que la fleur et la fleur plus que la pierre. La différence Il reviendra au mathématicien et physicien Louis de Broglie de fondamentale entre "l'inerte" et le vivant est tout simplement formuler que chaque particule possède un "regard" vers que l'un est plus riche en informations que l'autre et à l'intérieur l'extérieur appelé "onde psi" accouplée à une mémoire du monde vivant, les espèces elles-mêmes ont toutes intérieure appelé "champ sigma" qui permettent un choix de quasiment un bagage informationnel identique à quelques gênes près.

«criticalité auto organisée» : à partir d'un seuil critique de par des scorpions, araignées et crustacés. développement, un système a tendance à atteindre spontanément un niveau supérieur d'organisation ou de Vers 360 millions d'années, l'eusthenopteron foordi, le fameux lorsqu'elles vont dans le sens d'une organisation nouvelle.

signifiant "travailler ensemble") se réfère au phénomène dans lequel (nos membres, pattes et avant bras actuels). plusieurs facteurs ou influences agissant ensemble créent un effet plus grand que la somme des effets attendus s'ils avaient. Oui, l'homme descend bien du poisson et l'évolution pendant opéré indépendamment. Les chercheurs chiliens Maturana et plusieurs autres millions d'années se complexifia davantage : Varela transposèrent le phénomène synergique à la biologie amphibiens, dinosaures, oiseaux, primates (50 millions d'années) qu'ils désignèrent sous le terme "autopoïèse" (grec auto (soi- et finalement l'Australopithèque arboricole, (5 millions d'années) même), et poièsis (production, création). Il définit la propriété d'un notre ancêtre primate suivi de l'Homo erectus (un million d'années) système à se produire lui-même et à se maintenir, à se définir et de l'homme de Neandertal (300 000 ans) et finalement l'Homo lui-même., L'idée d'auto-organisation «correspond en très gros sapiens, notre ancêtre immédiat vieux de 40 000 ans. Selon à l'hypothèse d'un programme qui se programmerait lui- André Bourguignon dans L'homme imprévu : «l'automême». (Henri Atlan)

les acides nucléigues et les protéines, et est organisée dans La vie est donc de la matière mieux informée que l'inerte des structures limitées comme le noyau de la cellule, diverses caractérisée par son évolution et il existe bel et bien un organelles, une membrane de cellules et le cytosquelette. Ces passage continu de la matière inorganique vers la vie tel que structures basées sur un flux externe de molécules et d'énergie constaté sur les stromatolites, ces pierres que l'on appelle des " produisent " les composants qui, à leur tour, continuent de «bioconstructeurs». Ce sont des roches enveloppées d'une maintenir la structure contenue, ce qui permet la croissance de mince couche de bactéries microscopiques qui constitue la ces composants. Les premières formes de vie, probablement partie vivante de la roche. Les stromatolites sont donc des des bactéries, seraient apparues voilà près de 3,5 milliards structures organo-sédimentaires dépositaires des premières d'années. Il y a 600 millions d'années des organismes à corps manifestations de la vie sur terre. On parlera alors de plats, des algues et mousses végétales apparaissent suivies

performance sous un mode plus complexe. On parle ici de poisson fossile découvert à Miguasha en Gaspésie propriétés émergentes. Cette évolution peut se faire soit sans (www.pc.ca/miguasha) possédant une respiration terrestre et transition, soit passer par une phase "chaotique", comme une pouvant ramper, entreprend la difficile et périlleuse sortie de sorte d'indécision. Celles-ci deviennent finalement observables l'eau et se retrouve dans un milieu totalement différent où des fougères, entre autres, atteignent plus de 30 mètres de hauteur. La dérive des continents vient à peine de commencer. Tous les Richard Buckminster Fuller a proposé de nommer « synergie continents sont réunis en une masse compacte sous » la conjugaison de plusieurs fonctions assurant l'émergence l'Équateur. Plus incroyable encore, en plus de respirer, notre d'une fonction unique distincte. La synergie (du grec synergos premier ancêtre se déplace en s'appuyant sur des os articulés

organisation de la matière en formes diverses et toujours plus complexes s'est faite par oscillations aléatoires, essais et L'exemple d'un système auto poïétique est la cellule biologique. erreurs, tâtonnements et échecs, autour d'un axe orienté dans La cellule est faite de composants biochimiques variés, comme le temps, dont les deux extrémités sont représentées par une

L'homme imprévu, tome 1, PUF, Paris. 1989, p.299)

Ainsi se dégage une constante incontournable, le but de la vie est d'accroître la conscience du vivant et chaque cellule échange continuellement de l'information avec son engendrement de l'Absolu révélé par la connaissance de son environnement pour accroître ses "points de mémoires". La construction du cerveau humain dont les 10<sup>13</sup> neurones une fois déployés dans le conjonctif cérébral sont reliés par 10<sup>15</sup> synapses, constitue une performance qui défie toute imagination. Suite au théorème broglien, il va de soi d'affirmer que dorénavant, création et évolution vont de pair. À l'état actuel de nos connaissances, le big-bang apparaît comme une rupture, une création soudaine caractérisée par l'évolution de l'information dans la matière jusqu'à l'apparition de la vie. Ensuite ce stock d'informations ne cessa de croître et pendant des millions d'années, notre cerveau s'est constitué grâce au volume exponentiel de l'information culturelle et technique acquise par la pratique et transmise par la tradition.

Création et évolution se présentent alors comme deux infinis l'Univers comme grandeur infinie et la nature de notre monde terrestre comme infini de formes temporelles possibles et de diversité du vivant. Deux univers en apparence contradictoire et pourtant réunis à l'intérieur d'une totalité unique : «élan vital» et «évolution créatrice» formant un Tout lui-même en «création continue d'imprévisibles nouveautés». (Bergson, L'évolution créatrice in Œuvres, PUF, Paris, 1959, p.1331).

Cette «création continue d'imprévisibles nouveautés» incita Hegel, auparavant, à penser une philosophie de l'histoire audelà de celle de l'homme, elle devient l'histoire de Dieu vécue à travers la nature, le temps et les hommes. Cette histoire de l'Absolu est «révélation permanente» par laquelle l' tre assiste

entité unique : à l'origine l'espèce chimique la plus simple, à l'engendrement de l'Absolu dans l'histoire du Monde; ce que l'atome d'hydrogène; au temps présent la structure animale la Hegel appela «phénoménologie» c'est-à-dire «l'Esprit luiplus complexe, l'Homme». (in Histoire naturelle de l'homme, même en train de se «phénoménoliser», de se constituer comme phénomène. (Hegel G., La Phénoménologie de l'Esprit, Éditions Aubier, Paris, 1939)

> Finalement l'ensemble de l'Œuvre, notre Univers est auto histoire. En somme, dynamique, en éternel mouvement, Dieu comme son oeuvre, comme notre Univers en éternel processus de création continue nous confine à l'apprentissage permanent d'une information croissante (néquentropie) perpétuelle, tel est l'infini.

> Vingt ans plus tard, la géniale intuition de l'évolution/création continue de l'Univers de Bergson formant un seul et même système néguentropique sera fortement anoblie par la consternante découverte (1929) de Edwin Hubble sur l'expansion de l'Univers. Quand l'astronome maintenant célèbre a établi que le décalage spatial des galaxies vers le rouge était proportionnel à leur distance, il fallut bien admettre la plus étonnante des évidences : l'Univers est toujours en train d'exploser, en expansion comme un «programme qui se programme lui-même», en train de se «phénoménoliser» depuis le big-bang pour reprendre l'expression de Hegel.

> Aparté : L'écrivain américain Doctorow a bien cerné la problématique du big-bang : Peux-t-on réellement parler d'explosion alors qu'il n'y a aucun cadre existant ? L'expansion exponentielle de l'Univers à partir d'un point inframicroscopique n'est-il pas plutôt signe d'effondrement du noyau originel de l'espace-temps sur lui-même, une implosion qui libéra une nuée de gaz, de particules, de lumière en perpétuelle création d'elle-même. Explosion ou implosion, nous le saurons peut-être jamais, le mur de Planck faisant écran.

«Il y avait quelque chose d'indéterminé avant la naissance de l'Univers.(...) Ne connaissant pas son nom, Je le nomme «TAO» (Lao-Tseu)

En ce sens, Tao, Allah Yahvé ou Dieu comme tous les dieux de la terre, chacune de ces entités divines est inanticipable c'est-à-dire qu'il faut les poétiser comme création dynamique et continue en perpétuel changement. Encore plus, spiritualisme (esprit) et naturalisme (corps) forment une seul et même «système». Ainsi l'Univers est création continue d'une information primordiale, de l'ordre de l'esprit matérialisée dans le vivant comme sensation primordiale, ordre de la nature.

Ainsi comme le pensait Pascal, la nature comme «infini en chair et en os», est l'«esprit en acte» et l'homme, à fois corps et esprit, parce que libre et conscient est capable de progresser indéfiniment dans le domaine infini de la connaissance. L'homme ne sera jamais hors de la nature puisque l'essence de la nature est au cœur de l'homme ; la nature tout comme l'homme est inachevée. (Conche Marcel, Philosopher à l'infini, PUF, Paris, 2005, p. 130-161)

«De la nature, Anaximandre, déjà, a vu l'essentiel : qu'elle est inachevée. Elle est «l'infini» (to apeiron) : un infini en un sens clos sur lui-même et sans extérieur, puisqu'il n'y a que lui, mais pourtant un infini ouvert, puisqu'elle n'est rien d'autre que création continue. Elle est génitrice de mondes innombrables, aussi bien coexistants – puisqu'ils sont « en nombre infini, dans l'infini, de quelque côté que l'on se tourne» (Vors. 12 A 17) – que successifs et se succédant dans le temps infini, les uns engendrés, les autres détruits : et cela ne peut avoir de fin, dit Aristote (expliquant la position d'Anaximandre), «car les générations et les destructions des mondes supposent nécessairement le mouvement, lequel existera toujours». (Phys., VIII 1, 250b 20-21 in Conche, 2005, op. cit. p.160)

En résumé, l'évolution de l'Univers, de la nature y compris la nôtre, n'est pas terminée. L'évolution créatrice de Bergson

publiée en 1907 démontre que la création n'est pas synonyme de commencement mais de continuité. Nous sommes en devenir auto poïétique, entraînés par un mouvement perpétuel de création.

«Ce n'est plus un problème terrestre, ou seulement terrestre. On a affaire à des processus de complexité croissante, de mémorisation, d'intégration, que l'on retrouve absolument partout, et de tout temps; à l'origine de la vie, tout au long de l'évolution de la vie, mais également avant la vie. On peut remonter aussi loin que l'on veut : il n'y a pas d'atomes si on n'intègre pas les quarks; il n'y a pas de molécules s'il n'y a pas la diversité des atomes, et l'intégration de ces atomes en structures plus complexes; il n'y a pas le stade mono-cellulaire s'il n'y a pas la diversité et l'intégration des molécules complexes, ARN, ADN, enzymes, etc.

Pour le dire brièvement, le processus omniprésent dans l'Univers, aussi bien inerte que vivant, c'est l'intégration des diversités en une structure dynamique qui a le génie de pouvoir engendrer la mémoire de sa propre construction. C'est absolument fabuleux! Or nous relevons nous-mêmes de cette logique qui consiste à réintégrer une mémoire ancienne. Sans doute l'évolution nécessite-t-elle aussi une diversité de mémoires. Deux mémoires ou plusieurs se rencontrent, se fécondent et s'intègrent, se reconnaissent dans leur diversité, et une nouvelle mémoire peut alors émerger.

Cette histoire n'est donc pas terrestre. Elle est beaucoup plus profonde, et je crois qu'il faut aller jusqu'au bout : elle est liée directement aux conditions initiales de l'existence, aux conditions initiales de ce processus d'intégration de la complexité croissante, et finalement à ce qui s'est passé aux origines de l'Univers». (Anne Dambricourt-Malassé, Chargée de recherche au CNRS / Institut de paléontologie humaine- laboratoire de préhistoire du Muséum national d'histoire naturelle. Entretien, des idées et des âmes, no: 8. www.leshumains-associes.org)

Ainsi cette diversité de paliers de conscience commune à toutes les espèces jusqu'aux infimes particules forme donc une Unité propre à l'Univers entier. Cette "structure dynamique qui a le génie de pouvoir engendrer la mémoire de sa propre construction" trouve aussi sa raison d'être dans la théologie chrétienne. C'est en effet le père de l'Église Anathase

d'Alexandrie qui, bien avant les "points de mémoires" de De (Pythagore et Kepler), l'Univers est langage mathématique force en lui attribuant un dynamisme (dynamis spermatika) responsable des facteurs de développement de la matière.

"Ces logoi spermatikoi ou "raisons séminales" sont des participations individuées et concrètes du grand Logos divin, expressions simples et réalisations particulières de la pensée et des intentions de l'Artisan de l'Univers, ce qui regroupe tous les êtres du Cosmos dans une grande conception divine qui a évidemment son plan, sa logique et son dynamisme organique." (Bertrand Guy-Marie, La révélation cosmique dans la pensée occidentale, Éditions Fides, Montréal, 1993, p.218)

Il reviendra au philosophe de la nature Von der Weltseele de conclure en ces termes : " la nature est l'esprit visible, l'esprit, la nature invisible", telle est "l'âme du monde".

Toute pensée est contingente d'une prémisse métaphysique y compris la logique scientifique. Il serait important après toutes ces considérations de revenir à la guestion de Schrödinger : Qu'apporte la religion ou la spiritualité à la science contemporaine?

«Je suis d'avis qu'elle nous rend, plus fortement que jamais, sensibles au mystère. Dans les sciences, nous rencontrons le mystère à chaque pas. Seuls les non-scientifiques et les mauvais scientifiques ont l'impression qu'en sciences, tout est d'une clarté évidente. Un bon scientifique sait qu'il avance sur une arrête entre ce qui a déjà été étudié et ce qui n'est que pressenti par un nouveau questionnement. Il sait aussi que ces questions nous ouvrent à des mondes qui dépassent de loin notre capacité de compréhension, entraînée à étudier les seuls fragments que nous venons d'arracher aux mystères du monde.» (Tarnow, 1993)

Broglie, seize siècles plus tôt pour être précis, développa (Copernic, Galilée et Planck, Einstein). En fait tous rejoignent les l'argumentation en faveur d'un code génétique intentionnel de visées métaphysiques de Anaxagore (610-547 avant J.C.) qui l'esprit, sorte de logoi spermatikoi traduit en français par proposa alors l'intelligence comme principe et force «raisons séminales ». Anathase compléta l'analyse de cette organisatrice de l'Univers que la physique quantique décrit comme «information primordiale». Ainsi cette diversité de paliers de conscience commune à toutes les espèces jusqu'aux infimes particules forme donc une Unité propre à l'Univers entier. Nous pouvons reprendre ce mot de Platon:

«la nature est une poétique (poïesis) énigmatique».

Car non seulement la nature est vivante mais l'homme a aussi la faculté particulière grâce au logos de transmuter la connaissance de la vie en une expérience spirituelle ; ce que le théosophe Joseph de Maistre nomma "la Révélation de la Révélation."

Reste maintenant à décoder et à comprendre comment l'unicité peut être à la fois multiple ? Les théories morphologiques (science des formes) viendront à notre secours. Avec celles-ci nous quittons le monde quantique de l'infiniment petit (le millionième de millionième de centimètre) et le monde de la relativité de l'infiniment grand (un million de milliards de milliards de kilomètres ou 1 suivi de 24 zéros, i.e. la dimension de l'Univers aujourd'hui observable) pour retomber les deux pieds sur terre et aborder le monde qui nous entoure, notre quotidien.

On peut affirmer sans crainte que les théories morphologiques peuvent être considérées comme la philosophie de la nature des temps modernes en apportant un éclairage novateur sur la situation de l'homme dans le monde, son rapport aux choses et à lui-même. Nous quittons les froidures galactiques de la rationalité pure pour aborder la monde des qualités sensibles, Tout est langage, l'atome, comme les lettres de l'alphabet, est la chaleur des couleurs, le chatoiement des formes, les langage de l'Univers (Leucippe), l'Univers est langage musical mouvements ondulatoires de la matière, bref, le monde où nous vivons, où nous sentons les parfums de la vie et papillon. Le papillon (notre réalité) masque la chrysalide et viceressentons sa poésie. Du monde à notre échelle, il suffit versa, si bien que pour l'observateur, le papillon, même s'il se d'ouvrir les veux pour percevoir la richesse d'une nature présente comme une réalité totale, n'est cependant qu'une des complexe et multiple où tout est imbriqué.

L'immense variété des formes de la nature provient du Dans ce "monde de chair". l'évolution amène continuellement primaires étrangement limitées.

«Mais lorsque qu'on voit combien les ramifications d'un arbre ressemblent à celles des artères ou des rivières, combien les cristaux ressemblent à des bulles de savon et aux plaques d'une carapace de tortue, combien les spirales des crosses de fougère et celles des galaxies ressemblent aux tourbillons d'une baignoire qui se vide, on ne peut s'empêcher de se demander pourquoi la nature n'utilise que quelques formes apparentées dans des contextes si différents ? (Stevens Peter S., Les formes dans la nature, Éditions du Seuil, Paris, 1978, p.1)

Vrai ! Mais l'Univers, la nature, l'espace et leurs structures d'apparence élémentaire sont-ils si simples que cela ? S'il y a limitation, ne vient-elle pas de l'observateur ? Car en effet, la physique moderne depuis la relativité de Einstein et la mathématiques cohérentes nous ont démontré la probabilité qu'il existe dans l'Univers d'autres espaces où structures et formes n'y sont pas les mêmes que dans le nôtre. Afin de mieux saisir le concept d'univers unique et espaces multiples, prenons l'exemple de la chrysalide qui devient papillon. Ce papillon n'est pas un nouvel être (un autre univers) mais le même être qui a changé et fait apparaître une disposition intrinsèquement comprise dans son système génétique. Les espaces multiples font partie des dispositions du système «génétique» de l'Univers. Ils y sont présents mais tout aussi invisibles que peut l'être pour nous la chrysalide dans le

perspectives possibles.

modelage et du remodelage d'un petit nombre de formes l'émergence de nouveaux états de la matière. L'étonnante et fondamentales dont la spirale, le méandre, les ramifications et foisonnante variété des formes décrit, chacune à leur manière, pourtant de ces «fondamentaux» éclot toute une panoplie de une nature aux ramifications d'une rare complexité. Comme différences subtiles. La variété des formes naît de structures l'Univers quantique, les formes sont en perpétuelle expansion et, en durant, changent en passant par une série d'états distincts, c'est un monde peuplé de matières corpusculaires et ondulantes capables d'innover et qui tissent entre elles des correspondances inouïes, un véritable "work in progress". Plus la perception multiplie les perspectives mieux elle saisit la «vérité» de l'objet. C'est exactement ce que nous avons tenté de représenter dans les pages suivantes où une même réalité est présentée sous une autre perspective tellement différente que notre cerveau se demande s'ils représentent tous les deux une même entité.

Cependant l'évolution des formes obéit à des lois spécifiques et distinctes de celles qui agissent sur la matière. En effet, la figure d'une forme n'a ni grandeur, ni longueur, ni vitesse, ni mécanique quantique de Planck avec leurs descriptions volume, ni température, ni masse; bref, on ne peut la quantifier. La forme d'une chose est une réalité insaisissable que l'on ne peut pas tenir, prendre, peser; la forme d'une chose ne peut être que perçue. Elle exige une disposition intellectuelle qui privilégie la contemplation et s'apparente à une science plus "spirituelle".

> Si bien que : «dans la nature, les conditions ne sont jamais tout à fait simples, et n'importe quel objet «élémentaire» ou «isolé» fait partie d'un système plus grand, qui opère à son tour à l'intérieur d'autres systèmes encore plus grands. (...) L'avertissement est clair : la nature n'est jamais exactement conforme à nos modèles simples». (Stevens, op. cit., p.44)

ordonnant globalement le développement des formes des pas terminée. organismes et des différentes parties le composant. Il s'agit d'un champ morphogénétique (Thom) global qui régit les "La nature n'est pas faite pour nous, elle n'est pas livrée à notre diverses particularités de chaque organisme. Ainsi tous les pensée" (Prigogine-Stengers) objets de notre monde possèdent chacun une forme singulière obéissant aux "lois" propres d'un champ global régissant toutes. Selon la pensée anthropique, le monde n'existe que pour les probabilités possibles et, par le fait même, infinies.

Ainsi tous les grands ensembles de la matière, de l'infiniment inexorablement et sachez que si l'évènement d'un astéroïde petit à l'infiniment grand, toutes les grandes familles du vivant, géant tombé sur la terre voilà bien 65 millions d'années ne végétal, animal, humain, tous les ensembles de formes s'était pas produit, eh bien, il est fort à parier que l'humain répondent à une logique interne qui forme un Tout ordonné. n'existerait pas et que la terre serait toujours sous le règne des L'homme n'impose plus sa loi au réel, descendu de son dinosaures tellement ils étaient bien adaptés au milieu et leur piédestal, il fait désormais partie de la nature dont il connaît la cerveau aurait peut-être gravi les échelons de " points de diversité. Il est un vivant qui se doit "d'harmoniser son action mémoires" nécessaires à la conscience. La nature n'est donc individuelle avec l'action de tous les autres vivants de facon à pas un système de lois rigides manipulables au bon vouloir de préserver la vie de l'autre et assurer la perpétuation de tout le l'homme mais plutôt un ensemble de formes sur lequel nous phénomène Vivant."

«Le Vivant forme un vaste réseau dans tout l'Univers et que, au moins généralement, et pour ce que l'on en perçoit, tout se tient et s'aide mutuellement dans la Nature, le Vivant s'appuyant sur le Vivant qui le côtoie ou qui le précède pour se nourrir et assurer la survie de sa progéniture : le végétal se nourrit du minéral, comme l'animal du végétal et l'humain de l'animal». (Charon, Le Tout, l'esprit, la matière, p. 107)

«La terre est un organisme vivant» où chaque individu est l'homologue d'un neurone, telle est l'hypothèse Gaïa, décrétée par James Lovelock dans les années 1970, reprise de la noosphère cinquante ans plus tard. C'est que voyez-vous la nature n'a pas encore dit son dernier mot. Nous savions que l'homme utilise qu'une infirme partie des possibilités de son cerveau et voilà que le décryptage du génome humain nous montre que le corps utilise à peine le tiers des gènes. À quoi peuvent bien servir toutes ces cellules cérébrales et ces gènes inexploités si non pour nous dire que la nature s'est ménagée

Nous serions donc en présence ici aussi d'un "logos" réglant et des réserves parce que tout simplement l'évolution n'est

satisfaire les besoins de l'homme, plus encore qu'il a été créé pour l'homme. Eh bien non ! L'évolution suit son cours n'avons que très peu de contrôle. La vie résulte de la tendance générale de la matière à organiser des systèmes créant de l'ordre à partir du désordre (Prigogine) dont le mouvement est orienté de l'unité vers la diversité élaborant ainsi des structures toujours plus complexes où, pensée paradoxale oblige, un est aussi tout. À l'image de l'hologramme où le tout et les parties sont une seule et même chose, l'Un et la variété des formes expriment une seule et même réalité. L'un est multiple, le multiple mène l'Un à Tout et vice versa.

Toute libération est chaotique.

La science physique est fondée sur le postulat que l'Univers possède des lois, et tout son ambition est de les trouver. De ce point de vue, il n'y a donc pas de système désordonné : tous les systèmes ont tous un ordre, des lois qui les décrivent. Par contre, il est bien évident pour tous qu'il existe des systèmes "compliqués", dotés de trop de facteurs pour qu'on puisse tous Ces systèmes apparaissent désordonnés.

l'expérience car nous créons nous-mêmes les propriétés d'un l'ordre». objet parce que nous décidons de les observer et de les mesurer. On ne peut démontrer qu'une propriété à la fois, soit Ainsi un désordre croissant implique la création d'un nouvel nous ne pouvons que calculer leurs probabilités.

"La lumière fut et l'ordre se libéra du désordre".

et complexe sous-jacent au chaos apparent de la matière. Le économique bien l'ordonner.

nature marquée par un nouveau discours qui reformule dépendons. «rationnellement» les anciennes cosmologies qui ont su ciel, l'homme au cosmos.

les prendre en compte et faire des calculs de prédiction précis. irréversible dans le cosmos appelé l'entropie qui implique un processus de désordre toujours croissant. L'entropie définie par le degré de désordre s'accroît de facon irréversible. Les travaux Revenons à l'idée de la lumière à la fois corpusculaire et de Prigogine sur le chaos démontrèrent qu'au contraire. ondulatoire. Si nous voulons démontrer le caractère ondulatoire l'irréversibilité de l'entropie est possible. Encore une fois nous du phénomène, nous devons choisir le dispositif expérimental devons faire appel à la pensée paradoxale, selon Prigogine «le adéquat; ce faisant nous contaminons l'objectivité de non-équilibre est la source de l'ordre; le chaos produit de

l'ondulation ou le corpusculaire, jamais les deux à la fois. Nous ordre. On pourrait même penser, théologiquement parlant, que ne pouvons prédire avec certitude les phénomènes quantiques, Prigogine résout le fameux combat des Fils de la Lumière contre les forces des Ténèbres, si cher à Zarathoustra. Philosophiquement, on peut même avancer que la question du mal comme désordre ne se pose qu'en périodes de chaos comme absence du bien. Nous pensons ici à Sénèque qui écrit Ce vers célèbre de Milton inspiré de la Genèse nous ramène dans une de ces Lettres à Lucilius : "Qu'est-ce que le Bien ? La inévitablement aux travaux de Prigogine sur le chaos. C'est lui connaissance de la réalité. Qu'est-ce que le Mal, sa qui renversa le fameux principe de la thermodynamique méconnaissance". Cette méconnaissance de la réalité peut voulant que "l'Univers soit en lutte perpétuelle contre conduire l'être libre à retourner cette liberté contre lui-même. Or l'irrésistible montée du désordre». Il démontra au contraire que c'est exactement le constat auquel nous sommes confrontés. la vie n'est autre que l'histoire d'un ordre de plus en plus élevé La capacité de reproduction de l'Humanité comme entité socioaxée sur l'innovation-marchandisationchaos étant qu'une instabilité nécessaire et transitoire vers consommation atteint le seuil limite des ressources naturelles l'ordre confirmant ainsi le théorème de Zermelo soit que tout disponibles et ainsi met en péril tout le système auto reproductif système comporte des relations de choix qui permettent de du vivant élaboré sur terre depuis des millions d'années. À ce titre, nous détruisons à chaque jour des centaines de kilomètres carrés de forêt alors qu'il aura fallu 3 milliards Depuis les énoncés de Prigogine, nous assistons à un d'années aux végétaux pour coloniser complètement la terre et «réenchantement» du monde, à une «resacralisation» de la mettre sur pied cet extraordinaire dispositif évolutif dont nous

préserver les liens qui unissent le vivant à l'Univers, la terre au La physique classique suppose l'existence d'un monde séparé de nous, un monde externe que l'on peut quantifier, peser, mesurer. La mécanique quantique annule cette séparation, Selon la physique traditionnelle, il existe un processus nous intègre dans son univers au point où celui-ci existe parce la nature, il se détruit lui-même.

De l'Unique origine le multiple.

«J'ai abdiqué la dualité, j'ai vu que les deux mondes sont un. C'est l'Un que je cherche. Un que je contemple. Un que j'appelle. Il est le premier, il est le dernier, le plus extérieur, le plus intérieur. Je ne sais rien d'autre que «Ô lui» et «Ô lui qui est». (Rûmi, Diwân (extrait) in Le livre des Sagesses, Éditions Bayard, Paris, 2002, p.1584)

«Dieu ne peut se révéler dans la lumière de l'esprit qu'en se dissimulant dans la nature». (Schelling)

Ce constat d'un nouveau sentiment de la vie, de la nature, du monde et de Dieu est avant tout redevable à un grand philosophe, Benoît de Spinoza (1632-1677), longtemps insulté par l'intelligentsia de son époque. Le seul livre publié de son vivant, le Traité théologico-politique marque la première critique moderne de la Bible. Le Dieu de Spinoza n'est pas un dieu transcendant séparé de l'Univers, au contraire, "Dieu est dans le monde et le monde en Dieu". Mais attention! Dieu n'est pas le Créateur du monde terrestre au sens biblique, il est plus grand encore. Pour ce juif marginal, ami de Rembrandt, le monde terrestre n'est qu'une manière d'exister de Dieu, un monde parmi bien d'autres ce que la mécanique quantique explore aujourd'hui sous la formulation de "mondes parallèles". Avec Spinoza, nous sommes forcément en présence d'un Dieu cosmique du Tout et du Multiple dans l'Un, idée d'apparence contradictoire fortement récusée et combattue par les catholiques, juifs, musulmans, grands fervents du Dieu tribal biblique et transcendant, qui récusaient toute immanence donc toute antinomie.

Dans le platonisme du Timée (360-354 av. J.-C.) et des Lois (360-

que nous l'observons et "qu'il n'est pas possible d'observer la 347 av. J.-C.), le monde matériel, tel un grand être vivant, est réalité sans la changer". Quand l'homme observe la nature animé par une Âme qui, contemplant le monde des Idées, c'est la nature qui s'observe elle-même. Quand l'homme détruit imprime à l'univers un mouvement ordonné ; il n'y a donc plus d'opposition radicale entre le sensible et l'intelligible. Dans le Timée. l'astronomie mène directement à la connaissance de Dieu et, par suite, à la béatitude. La connaissance du mouvement régulier des astres permet en effet à notre pensée de s'accorder avec l'Âme du monde qui dirige éternellement ce bel ordre et ainsi de participer au divin. Dès lors, la contemplation des astres est bien plus qu'une simple étape dans l'approche du divin, elle en est le chemin par excellence. Ensuite Aristote, vraisemblablement vers 346, écrit le manifeste d'une nouvelle religion qui prônait le culte du ciel. Le sentiment religieux était donc tributaire d'une science, l'astronomie ; ce n'était encore qu'une religion de savants.

> Deux textes — l'Epinomis et le Sur la philosophie dessinèrent alors clairement les traits de la religion cosmigue. Le premier, issu du platonisme, défend l'idée que l'objet suprême de la contemplation est le monde céleste. Mais il s'agit désormais d'une vraie religion et non plus seulement de la piété intime du philosophe : les astres doivent être célébrés comme les vrais dieux. L'Epinomis est en effet un véritable manifeste, une sorte d'évangile, qui veut substituer aux théogonies des poètes une théogonie qui s'appuie sur tous les acquis de la science des astres. Le second texte fut écrit par Aristote, vraisemblablement vers 346; c'est aussi le manifeste d'une nouvelle religion qui prônait le culte du ciel. Mais alors que la religion annoncée par Platon et explicitée dans l'Epinomis se fondait sur une doctrine mathématique, le livre Sur la philosophie s'appuie sur la théorie de l'éther pour défendre l'idée que l'âme humaine vient du monde céleste, et qu'en raison de cette parenté la contemplation et la vénération du Ciel sont nécessaires pour participer pleinement à la divinité. Quoiqu'il en soit de ces différences, tous deux conçoivent le Dieu cosmigue comme étant essentiellement l'Âme motrice du

Ciel ; Âme qui est en même temps un Intellect parfait, comme pensée qui donnait aux hommes une règle d'action qui en témoignent la régularité et la parfaite ordonnance des s'intégrait dans une vision rationnelle du Cosmos. mouvements des corps célestes. Le sentiment religieux était donc tributaire d'une science, l'astronomie ; ce n'était encore Dieu cosmigue et immanent. qu'une religion de savants.

Ce n'est qu'avec Alexandre, à la fin du IV<sup>e</sup> siècle, que l'idée d'une religion cosmique universelle apparut clairement. Animé de la volonté d'unifier toutes les terres qu'il avait conquises, Alexandre affirmait que tous les hommes ne formaient qu'un seul peuple, qu'ils étaient tous frères et qu'ils avaient tous un même Dieu comme Père. Et ce Dieu qu'il concevait n'avait bien sûr plus rien à voir avec les dieux nationaux, puisqu'il s'identifiait tout simplement avec le Cosmos. À la mort d'Alexandre, l'Empire se fractionna, la religion cosmigue tomba en désuétude et margua le retour des religions tribales et/ou nationales.

Il revint alors à Zénon — qui fonda son école vers l'an 300 av. J.-C. — d'offrir avec le stoïcisme une conception de la divinité qui pouvait répondre aux attentes spirituelles de son temps. Son Dieu était conçu comme une Raison souveraine qui pénétrait et dirigeait tous les êtres du Cosmos. C'était donc une religion qui élevait à la contemplation du monde. Mais c'était aussi une religion civique car Zénon remplaça la notion classique de Cité par la doctrine d'une Cité du monde qu'il était beau de servir. Tout homme devenant citoyen du monde, il redevint possible de définir un idéal de la vie pratique. Qui plus est, le stoïcisme ne se coupa pas de la religion traditionnelle mais, au contraire, en annexa les dieux : en affirmant que le monde en sa totalité était régi par un Dieu Logos, il affirmait en effet que ces dieux n'étaient que les symboles des éléments qui constituaient le Cosmos. De ces principes résultait une doctrine de la vertu et du bonheur : si le monde était dirigé par la raison, il suffisait à l'homme de consentir à l'ordre divin pour être à la fois sage et heureux. Le stoïcisme était donc une école de

Sous Constantin, ce Dieu cosmigue banni de la théologie chrétienne alla se réfugier clandestinement dans les textes gnostiques et autres traités astrologiques.

Mallarmé, Pic de la Mirandole, Newton, Giordano Bruno, Paracelse, Léonard de Vinci, Albert Einstein... autant de noms illustres qui marquèrent l'histoire et apportèrent au monde sous une forme ou une autre l'héritage philosophique grecque.

Ainsi Einstein plaida en faveur d'une «religiosité cosmique» d'inspiration hermétique à laquelle ne correspond «aucune idée d'un Dieu analogue à l'homme»; une religiosité cosmique sans dogme, sans Église, sans caste de prêtres. Pour lui, l'existence d'un Dieu de châtiments et de récompenses, associé à des considérations socio-politiques suscitant des espoirs et des craintes a causé un dommage incalculable au genre humain et devrait être abandonné au profit d'une religiosité cosmigue où le monde est intelligible, rationnel, construit selon des lois harmonieuses.

«Le mot Dieu n'est pour moi rien de plus que l'expression et le produit des faiblesses humaines, la Bible un recueil de légendes, certes honorables mais primitives qui sont néanmoins assez puériles. Aucune interprétation. aussi subtile soit-elle peut selon moi changer cela ». (Albert Einstein, lettre à Eric Gutkind, 3 janvier 1954)

« A travers la lecture de livres de vulgarisation scientifique je suis vite parvenue à la conviction que la plupart des histoires de la Bible ne pouvaient pas être vraies. La conséquence fut une orgie fanatique de libre pensée associée à l'impression que la jeunesse est intentionnellement trompée par l'État par le biais de mensonges, c'était une impression d'écrasement». (Albert Einstein, Autobiographical Notes, extrait de Philosopher-Scientist)

"Le fait que le monde soit intelligible est un miracle [...] nous devons nous contenter de reconnaître le « miracle » sans qu'il y ait une voie légitime pour aller au-delà. (Albert Einstein, Lettre à Maurice Solovine, 30 mars 1952)

Einstein se disait religieux au sens de Spinoza, un thème abordé et développé dans l'essai « l'Amour de la Raison Universelle ». Spinoza est le plus rationaliste de tous les grands philosophes. Il rejette l'existence d'une quelconque entité surnaturelle. et peut donc être considéré comme le père de l'athéisme moderne. Toutefois, à son époque Spinoza ne proposait pas ouvertement l'athéisme, mais plutôt le retournement de la religion en une attitude philosophique qui ne contient plus aucun dogme, ni aucune idée irrationnelle. C'est ce qui a plu à Einstein qui utilise comme lui le vocabulaire religieux dans un sens poétique.

« Je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle lui-même dans l'ordre harmonieux de ce qui existe, et non en un Dieu qui se soucie du destin et des actions des êtres humains. » (Albert Einstein, réponse au rabbin Herbert S. Goldstein, télégramme, 1930)

«Mes vues sont proches de Spinoza : admiration de la beauté et croyance en la simplicité logique de l'ordre et de l'harmonie que nous ne pouvons saisir qu'humblement et imparfaitement. Je pense que nous devons nous contenter de notre savoir et notre compréhension imparfaite, et traiter les valeurs et les obligations morales comme un problème purement humain, le problème humain le plus important. » (Albert Einstein, lettre à Murray W. Gross, 26 April 1947, Max Jammer Einstein and religion p.138)

"La science sans religion est boiteuse, la religion sans science est aveugle [...] J'affirme que le sentiment religieux cosmique est le motif le plus puissant et le plus noble de la recherche scientifique [...] La religiosité cosmique ignore les dogmes"

Einstein se réclamait donc d'une science ouverte sur tous les aspects du vivant, aussi bien la matière que l'esprit.

#### La théorie ultime versus la théologie de l'ultime

Depuis mille ans avant Socrate, des libres penseurs comme Thalès de Millet cherchaient déjà des explications à tous les phénomènes naturels en fonction des constituants de la matière. Ce fut l'eau puis l'air pour finalement aboutir à l'enseignement de Démocrite et Leucippe pour qui toute matière est composée de minuscules particules éternelles appelées atomes, mot emprunté à la métaphysique indienne. Maintenant que la matière est définie, ces philosophes s'intéressèrent aux lois qui la régisse. Ensuite Pythagore semble démontrer que l'arithmétique et la géométrie sont le langage par lequel s'exprime la structure logique de la nature et de l'univers. De cet enseignement, Archimède de Syracuse découvrit les lois régissant les corps flottants et Ératosthène d'Alexandrie mesura la circonférence de la Terre. Suivra l'Almageste de Ptolémée qui sera réinterprétée et corrigé par les savants arabes.

Après une éclipse de plusieurs siècles, les mathématiques et la géométrie reprennent du galon avec Kepler, Copernic et Galilée mais c'est avec Newton que naquit en Occident le rêve moderne d'une théorie fondamentale ultime. Sa loi du mouvement et celle de la gravitation universelle expliquant autant l'orbite des planètes, le mouvement des marées ou la chute des pommes lui permirent d'espérer la découverte d'une théorie explicative d'ensemble. Malheureusement pour sa théorie, plus les savants en apprenaient sur la chimie, la lumière, la chaleur, l'électricité, plus l'explication newtonienne devint incertaine. Au début des années 1900, sont nés presque en même temps les deux piliers de la physique moderne : la relativité et la mécanique quantique.

Un nouvel engouement s'empara des esprit avec la Relativité restreinte d'Einstein. La relativité décrit la nature à grande échelle, elle unifie le temps et l'espace et établi l'équivalence

entre la matière et l'énergie. Bien des physiciens se mirent à nous l'avons nommé Big-bang. Au début du siècle dernier, il que le monde est bien plus compliqué qu'il n'y paraît.

Tout changera radicalement avec l'arrivée de la mécanique quantique. La mécanique quantique, théorie de l'infiniment petit, explique parfaitement le comportement des atomes, des particules élémentaires ainsi que leur interaction avec la lumière. La science physique buta sur une nouvelle impasse. Pour faire court disons simplement que la mécanique quantique fonctionne parfaitement bien pour expliquer l'infiniment petit, pour décrire la physique à petite échelle, celle des molécules, des atomes, des électrons; tandis que la relativité fonctionne également adéquatement pour expliquer l'infiniment grand, pour décrire la physique à grande échelle des propriétés de la gravité à l'échelle cosmigue, celle des étoiles, des galaxies et même de tout l'Univers. Chaque théorie a été validée par de nombreuses expériences avec une incroyable précision. Et pourtant, elles ne peuvent pas être justes car elles sont incompatibles et ne peuvent donc pas expliquer la naissance de l'Univers.

Pourquoi? Disons simplement que la gravité est l'une des quatre grandes forces de l'Univers avec les deux forces nucléaires et la force électromagnétique. Or toute la physique contemporaine s'effondre lorsque la gravité, d'ordinaire négligeable au niveau subatomique, devient aussi importante que les trois autres forces. Or c'est exactement ce qui s'est passé aux premiers instants de l'Univers où les guatre forces fondamentales qui régissent l'Univers sont sur un même pied d'égalité. Ces quatre forces sont : 1) le gluon, force nucléaire forte, 2) le boson, force nucléaire faible, 3) le photon, force électromagnétique, 4) le graviton, force gravitationnelle.

Soudain quelque chose se produit. Quoi personne ne le sait, nous n'en connaîtrons peut-être jamais la cause, tout au plus

penser qu'on découvrirait bientôt une théorie d'ensemble sauf revient au célèbre physicien allemand Planck de signaler que la science est incapable de savoir ce qui s'est passé avant 10<sup>43</sup> seconde puisque la gravité dresse un mur infranchissable à toute investigation rationnelle. Au-delà du «mur de Planck», c'est le mystère total. Au-delà de ce mur se cache une réalité inimaginable, l'Origine que seule l'intuition se permettra de pénétrer. A cet instant du boom cosmique, s'est manifestée la cassure, la "chute" de la symétrie vers l'asymétrie «matière/antimatière». L'asymétrie matière-antimatière aurait été générée lors de la création même des baryons. L'infiniment petit accoucha de l'infiniment grand. Pour raconter l'histoire de l'Univers dans l'ordre chronologique, on prend comme point de départ un état si chaud et si dense que les quarks ne sont pas liés ensemble dans des noyaux, mais forment une mer, un plasma quarks-gluons. L'Univers devient expansif, se refroidit, et plusieurs choses se passent... Tout d'abord, les quarks se condensent pour former les premiers nucléons, protons et neutrons. Manque de chance, le neutron est instable, et se désintègre en proton au bout de quelques minutes, voire moins dans des environnements très denses. Heureusement. l'histoire est en marche rapide à ce moment-là, et avant que tous les neutrons ne se soient désintégrés, la température devient suffisamment faible pour qu'ils puissent se fusionner avec des protons pour former des noyaux plus complexes, deutérium, hélium, lithium, béryllium, bore, c'est la nucléosynthèse primordiale. Enfin, ces noyaux se lient aux électrons partout présents pour former des atomes. A ce moment précis, l'Univers devient transparent à la radiation qu'il contient, celle-ci peut se propager librement et nous l'observons encore maintenant sous la forme de rayonnement de fond cosmique. (futura-sciences.com)

> Pour comprendre cela, il nous faut une théorie capable de décrire une situation où les guatre forces fondamentales sont placées sur un pied d'égalité, en somme une théorie capable

théorie des ensembles :

"Tout ensemble peut être bien ordonné"

à l'ensemble de tous les possibles, c'est à dire à l' tre aussi bien p.55) que l'Univers". (Charon, Les lumières de l'invisible, Édition Albin Michel, Paris, 1985, p.122-123)

Mis au défi, des physiciens ont planché énergiquement pour franchir cette barrière. Ainsi est née la théorie des cordes. Grâce à cette théorie, l'union des lois de l'infiniment petit et de l'infiniment grand s'harmonise et s'avère, jusqu'à présent, incontournable. Le vingtième siècle sera celui de l'unification de l'électromagnétisme et des forces nucléaires, l'électromagnétisme et de la gravitation.

Jusqu'où peut aller cette tentative? Existe-t-il un principe explicatif qui permette d'unifier toutes les forces présentes dans la nature: force gravitationnelle, force électromagnétique, force nucléaire forte et force nucléaire faible? Le candidat le plus légitime paraît être la théorie des cordes qui unifie mécanique quantique et théorie de la relativité générale et dont la particularité est de pouvoir unifier en même temps les quatre interactions élémentaires connues. A propos de la théorie des cordes, on parle donc de théorie du Tout. La théorie des cordes reprend à son compte l'incroyable intuition de l'harmonie musicale de Pythagore décrite plusieurs siècles auparavant.

d'unifier la mécanique quantique à la théorie de la Relativité, Dans ce labyrinthe multidimensionnel, la réalité observable car cela est possible. En 1904, le grand mathématicien Ernst n'est rien d'autre qu'un ensemble de champs dont la nature est Zermelo formula un théorème considéré comme le caractérisée par quelque chose de totalement inexplicable : la couronnement des mathématiques modernes et de toute la symétrie primordiale. Avant le big-bang existe une force d'une puissance colossale, illimitée sans commencement ni fin, d'une perfection inouïe, d'une symétrie parfaite, primordiale, que les Anciens appelaient l'Un ce que la science, aujourd'hui, appelle "supersymétrie" ou "supercorde" à l'origine de la théorie des "Ce que Zermelo a démontré c'est que tout ensemble quel qu'il cordes. Le cosmos tel que nous le connaissons des étoiles aux soit possède une relation de choix permettant de bien ordonner milliards d'atomes du grain de sable n'est que la réalité la totalité des éléments de l'ensemble. C'est un résultat d'une dorénavant asymétrique d'un Univers jadis parfaitement grande portée, car il s'applique à tous les ensembles...et donc symétrique. (Guitton Jean, Dieu et la science, Grasset, Paris, 1991,

> «Dans les spéculations cosmologiques ou physiologiques indiennes, les images de la corde et du fil sont abondamment utilisées. On pourrait dire que leur rôle est d'agencer toute unité vivante, aussi bien le Cosmos que l'Homme».

«Tout cet Univers est enfilé en moi comme des rangées de pierres précieuses sur un fil... Sur moi, ces mondes tiennent comme des perles sur un fil. » (Bhagavad-gîta VII, 7)

(...) Pour l'instant, rappelons seulement que l'image de la corde qui relie le Cosmos et l'homme au Dieu suprême (ou au Soleil) est également attestée en Grèce. Platon utilise cette image lorsqu'il veut suggérer la condition humaine (cordon intérieur) et le moyen de la parfaire (corde d'or).» (Eliade Mircea, Méphistophélès et l'Androgyne, Édition Gallimard, Paris, 1981, p.261)

Ce que nous apprend rationnellement la théorie des cordes en introduisant le principe d'une symétrie primordiale c'est que la recherche d'harmonie a toujours été au cœur de l'évolution, ce que les civilisations archaïques formées des peuples primitifs avaient senti empiriquement, par intuition géniale est aujourd'hui ce que la science moderne découvre rationnellement. Les propriétés de la matière sont décodées mais il n'y a toujours pas d'explications à ces propriétés vraiment un symbole privilégié et primordial dans la tradition observées. En somme nous revenons au point de départ. Dieu, spirituelle de l'humanité. la conscience, l'information originelle, le Grand Esprit, la supercorde, la supersymétrie, peu importe, est partout, habite Avec la théorie des cordes, nous guittons la réalité du corps chaque atome. L'UN existe indépendamment de la volonté de solide pour aborder un océan immatériel formé d'ondes et de l'homme mais a besoin de la conscience pour être saisi, ce que vibrations. Toutes ces particules sont en fait de petites cordes le Bhagavad-gîta indien traduisit en ces termes :

«Tout ce qui existe, mobile ou immobile, provient de l'union du l'ensemble. " champ et du connaisseur du champ».

En prenant connaissance de cet énoncé védique datant de plusieurs millénaires, l'astrophysicien Michel Cassé s'exclama : «c'est la plus belle définition de la mécanique quantique». Que voulait-il dire?

«N'oublions pas ce principe essentiel de la théorie quantique : l'acte même d'observation, autrement dit la conscience de l'observateur, intervient dans la définition et, plus profondément encore, dans l'existence de l'objet observé : l'observateur et la chose observée forme un seul et même système». Ce que nous apprend la théorie quantique est que la réalité observable est un jeu de conscience à conscience, que matière, conscience et esprit forment une seule et même Totalité. désormais asymétrique depuis la cassure du big-bang. En somme, tout l'Univers, tel que nous le connaissons aujourd'hui, des étoiles jusqu'au grain de sable n'est que le miroir cassé de l'Origine dont nous tentons inlassablement de recoller les morceaux.

Depuis toujours et à chaque fois que l'homme prend conscience de sa situation dans l'Univers, le symbole de la Corde est choisi intuitivement, peu importe le contexte culturel ou religieux, pour exprimer sa condition existentielle face au spiritualité. Cosmos ou aux Dieux. Même la science moderne comme la physique quantique n'échappe au phénomène ; la corde est

vibrantes et le champ vibratoire produit devient la "relation de choix permettant de bien ordonner la totalité des éléments de

« La théorie des cordes stipule par exemple que les propriétés des particules connues (atome, électron, proton, neutron, quark, gluon, boson, graviton) ne sont que le reflet des diverses facons que vibrent une corde. (...) Si cette théorie est juste, alors la structure microscopique de notre univers est un labyrinthe multidimensionnel, richement imbriqué, au cœur duquel, indéfiniment les cordes dansent, vibrent, se tordent, rythmant ainsi les lois du cosmos». (Brian Greene, L'Univers élégant, Édition Robert Laffont, Paris 2000, p.33-37)

La théorie des cordes est donc une nouvelle tentative d'élaborer une théorie ultime, malheureusement on a décelé jusqu'à présent aucun indice de cette nature dans notre univers. Néanmoins, l'histoire de la science principalement physique nous suggère qu'il existe bel et bien une théorie fondamentale ultime vue les constants efforts déployés depuis des millénaires à cette fin. L'abstraction n'a plus seulement pour fonction de décrire des phénomènes et d'en déterminer le pourquoi, elle élabore des êtres mathématiques susceptibles de constituer l'essence du réel. En cela, le reproche adressé parfois aux physiciens de faire de la métaphysique ne semble pas totalement dépourvu de fondement.

Pierre Teilhard de Chardin fut probablement le premier théologien à mettre en relation la logique quantique et la

«L'Absolu n'est pas seulement dans la perception des vérités et des

principes : il est surtout dans le courant vital que nous sentons en nous», «rien n'est profane ici-bas. À qui sait voir, tout est être, il n'y a que de l'être partout, hors de la fragmentation des créatures, et de l'opposition de leurs atomes». (Teilhard de Chardin cité in Panthéisme, Action, Oméga, Éditions Desclée de Brouwer, Paris, 1967, p.27).

Il est convaincu que le mouvement spirituel de notre époque est caractérisé par l'«apparition» dans la conscience d'un Univers nouveau où Dieu est «aussi vaste et mystérieux que le Cosmos ; aussi immédiat et enveloppant que la Vie ; aussi lié à notre effort que l'humanité. Il faut que l'homme élargisse son cœur à la mesure de l'Univers». (Panthéisme, Action, Oméga, op. cit., p.19)

Pierre Teilhard de Chardin exprima vers 1922 la grande métamorphose spirituelle qu'attend l'humanité : la noosphère. Plus la matière, l'atome, se complexifie, plus il devient conscient, explique-t-il. L'homme, comme organisme conscient le plus sophistiqué, a permis à l'évolution d'accéder à la technosphère, fruit de la raison. Ce nouveau bond succède aux sphères successives qui ont recouvert la terre soient : la lithosphère, la biosphère, l'atmosphère. En ajoutant la technosphère, l'homme amène l'évolution a seuil d'un nouveau saut où les hommes de l'avenir ne formeront plus, en quelque manière, une seule conscience, la noosphère annonce-t-il en 1924, reprenant l'idée émise plusieurs siècles auparavant par Anaxagore revue et corrigée depuis. Dans le *Phénomène humain*, il conçoit l'humanité comme une étape de l'évolution menant au déploiement de la noosphère.

Le point Oméga est conçu comme le pôle de convergence de l'évolution et se manifestera par l'avènement d'une ère d'harmonisation des consciences fondée sur le principe que «l'Univers est psychiquement convergent» : chaque centre, ou conscience individuelle, est amené à entrer en collaboration toujours plus étroite avec les consciences avec lesquelles elle communique, celles-ci devenant à terme un tout noosphérique.

Le terme de « point oméga » a été repris par le physicien américain Frank Tipler, apparemment sans allusion au nom de Teilhard de Chardin et de son œuvre; comme s'il y avait eu convergence intuitive du concept entre la science et la spiritualité. L'évolution se passe, selon de Chardin, dans la possibilité des consciences de communiquer les unes avec les autres et de créer de facto une sorte de super-être : en se groupant par la communication, les consciences vont faire le même saut qualitatif que les molécules qui en s'assemblant étaient passées brusquement de l'inerte au vivant. Cette communication «supraluminique» entre les êtres reprend exactement le concept émis par le théorème de Bell.

Ainsi le théorème le plus «impénétrable» de la physique quantique est celui de Bell qui rappelons-le, suggère que «les parties distinctes de l'Univers seraient, au niveau le plus profond et le plus fondamental, reliées entre elles de façon à la fois intime et immédiate». Inévitablement surgit la question : comment deux particules séparées par des millions d'annéeslumière peuvent-elles communiquer aussi instantanément ? Une telle communication implique que l'information circule à une vitesse plus grande que la lumière. Or, la plus grande partie de la physique postule que «rien dans l'Univers ne peut se déplacer plus vite que la lumière». Comme nous le voyons les implications du théorème de Bell ouvrent la porte à plusieurs interprétations et bien sûr, divisent nombres de physiciens entre eux. Mais la seule conclusion incontournable est que : «si les prédictions statistiques de la théorie quantiques sont correctes (et elles le sont jusqu'à ce jour), alors nos idées conventionnelles sur le monde souffrent de profondes déficiences».

Dès lors, le physicien Stapp mettra de l'avant la théorie de la vitesse supraluminique, elle-même confirmée par le postulat de Sarfatti qu'il baptisa «transfert supraluminique de néguentropie» appelé généralement le «saut quantique». Ce

Éditions Laffont, Paris, 1982, p.290-323).

unification croissante des activités intellectuelles (voire « civilisations ou celle des cellules dans les organismes. Non pas pour quelque raison mystique, mais beaucoup plus simplement cordes ? parce que les gains d'efficacité y conduisent aussi sûrement que, par exemple, des questions de potentiel «forcent» une réaction chimique à se produire à l'exemple des atomes de deutérium qui ont fusionnés lors du big-bang lorsque la température s'y est prêté.

Finalement l'évolution physique qui a débouché sur l'hominisation se double d'après lui d'une évolution spirituelle qu'il nomme humanisation. Se demandant d'où vient ce surcroît de conscience, il l'attribue à la croissance également de la complexité des structures nerveuses en conformité avec la théorie des «points de mémoires», émise par le physicien de Broglie : le cerveau des mammifères est plus complexe que celui des reptiles, celui des humains plus complexe que celui des souris.

Dieu est le présent éternel du mouvement, sans cet acte pur, tout retombe dans le néant. Il n'est pas un Absolu statique, figé mais au contraire dynamique, en devenir. L'homme «à l'image de Dieu» prend dorénavant un sens quantique, fusion de l'observateur au «participateur.» (Wheeler)

C'est ici que la physique quantique fait un «saut» des formes...» (Saint-Augustin)

qui se passe ici est intimement et immédiatement relié à ce qui métaphysique, pour ne pas dire, théologique. La plus se produit ailleurs dans l'Univers et vice versa; il n'existe pas de importante contribution indienne à la philosophie mondiale est parties séparées dans l'Univers. "Nous ne pouvons nous attribuée à un système de pensée plusieurs fois millénaire : le extraire de l'image du monde." (Zukav Gary, La danse des éléments, sankhya qui part du principe qu'il n'y a de réalité que dans la mesure où il y a interaction entre un sujet observateur et un objet de connaissance. Nous créons à chaque instant le monde Sauf qu'au lieu de communication, de Chardin aimera mieux dans lequel nous vivons et pouvons donc influer sur notre employer le terme de «communion». Teilhard prédit donc une réalité mais, nous ne pouvons observer objectivement le monde parce nous y participons ce que la sagesse hindoue spirituelles ») de la planète, de même que les activités humaines formula en ces termes Tat tvam asi, "Cela est toi." Mais qui est se sont unifiées dans les cadres des sociétés et des cela ? Et le physicien Bohm de répondre : cela est «ce qui est», une «totalité sans faille», la supersymétrie de la théorie des

#### «Tendre de toutes ses forces, à retrouver l'Unité primordiale de la Matière et de l'Esprit». (Lao-Tseu)

L'Univers serait donc formé d'éléments qui contiennent toute l'information primordiale comme une cellule contient tout le programme génétique d'un individu, comme un hologramme contient le tout dans chaque partie. En effet, chaque partie d'un négatif holographique contient la totalité de l'image. Ainsi, si je déchire le négatif pour n'en conserver qu'une partie minuscule, celle-ci contiendra néanmoins la totalité de l'image. Autre exemple, chaque image numérique est formée de millions de pixels, imaginons maintenant que chaque pixel contient la totalité de l'image tout en étant distinct pour comprendre que chaque roche, chaque animal, plante, molécule, atome de l'Univers possède la configuration de l'ensemble. Nommons "Dieu" cette information primordiale présente en chaque particule de l'Univers et vous comprendrez que "Dieu est partout" présent bien sûr dans tous les êtres vivants ainsi que dans le monde inorganique comme «principe de toute production naturelle quel qu'en soit le genre et le prix, principe de la semence des formes et du mouvement des semences et Dieu est multiple, l'Un est pluriel. Le polythéisme d'ici-bas est identique au monothéisme d'en haut. Telle était la vision animiste des peuples archaïques. Tous les êtres font partie de l'Unité.

«Le philosophe et le spirituel, l'homme primitif et le civilisé, le penseur le plus personnel et le plus humble croyant, le prophète et le mystique ne convergent pas seulement sur un mot lorsqu'ils disent chacun : Dieu. Lorsque l'orientation de chacun est juste,...ils se rencontrent réellement, ou du moins ils tendent réellement à se rencontrer – quoique l'objet auquel chacun pense soit apparemment dissemblable. En vérité Dieu est unique. Dieu de l'intelligence et Dieu de la conscience – Dieu de la révélation surnaturelle et Dieu de la raison – Dieu de la nature et Dieu de l'histoire – Dieu de l'être et Dieu de la valeur – Dieu de la réflexion et Dieu de la prière – Dieu du philosophe et Dieu du mystique,...que d'oppositions et quelle unité! Dieu unique aux aspects multiples, terme unique aux multiples approches! Dieu de tout moi-même! Dieu de tous! (Henri de Lubac, Sur les chemins de Dieu, 3<sup>e</sup> éd. Aubier, Paris, 1956, p.135-136)

## «Le réel est un, mais l'homme instruit l'appelle de différents noms. » (Rig Veda, X; 129, 2).

Que signifie cette expression étrange de *EHEYEH* asher *EHEYEH* du texte hébreu d'origine de l'Exode ? Il s'agit d'un concept très important car c'est la première et la seule fois dans toute l'histoire des religions que Dieu «parle» de lui-même. Dieu dit de lui-même : "Je suis celui qui est". Le sens de "Celui qui est" a été magnifiquement exprimé par Maître Eckhart dans ses *Traités et Sermons* : *EHEYEH* asher *EHEYEH*, "Je suis celui qui est " signifie " Celui qui n'a pas de nom." Car le nom est limitatif autant dans l'espace que dans le temps; une fois nommé, la chose ou l'être est fini, figé à tout jamais et cette limitation ne peut s'appliquer à Dieu.

«C'est pourquoi Moïse dit : «Celui qui est m'a envoyé vers vous, (Exode 3,14) celui qui est sans nom, qui est la négation de tous les noms, et qui n'eut jamais de nom. "Et c'est pourquoi le prophète a dit (Esaïe 45,15) :

"Vraiment tu es un Dieu caché" au fond de l'âme, le Fond de Dieu et le fond de l'âme n'étant qu'un seul et même fond." (Maître Eckhart, Traités et Sermons, Éditions Aubier-Montaigne, Paris, 1942, p.191)

Le Dieu des musulmans possède le même secret. Selon le prophète Mahomet, Allah a trois mille noms. Mille ne sont connus que des anges, mille autres le sont par les prophètes. Il y en a trois cent cités dans la Torah du peuple juif, trois cent autres dans les psaumes de David, trois cent aussi dans le Nouveau Testament des chrétiens et finalement quatre vingt-dix neuf dans le Coran pour un grand total de deux mille neuf cent quatre vingt-dix-neuf. Il en manque un. Ainsi l'ultime nom de Dieu est caché. En Arabe, on l'appelle : Ism Allah Ala'zam, le plus grand nom de Allah est connu que de lui-même.

Encore ici il faut insister sur le paradoxe suivant, si l'Absolu est sans nom, inaccessible, indicible, cela signifie que l'on peut tout dire de lui. Cette logique paradoxale veut que l'antinomie soit un critère essentiel de la doctrine divine. (Palamas) Ainsi plusieurs noms accompagnent la réalité ultime, l'arché originel des philosophes grecs à l'image des couleurs du spectre qui convergent vers le blanc.

Grâce aux recherches de Marcel V. Locquin sur l'étymologie primitive des noms de Dieu, on découvre que déjà en Éthiopie, berceau des premiers hommes, Dieu se dit "Devel", littéralement "Da Va Hel" qui signifie " Connaissance de la mère divine manifeste et de Dieu le père". Les dieux égyptiens étaient à la fois masculin et féminin et changeaient de rôle continuellement selon les circonstances, un homme agissant comme une femme et une femme agissant comme homme. Ce trait particulier se retrouve aussi chez Yahvé puisque que le nom hébraïque "Yavé" est composé de deux phonèmes archétypaux, l'un masculin, l'autre féminin. Si bien que lorsque Yahvé, dans la Bible crée Adam (adamah = terre) à son image, celui-ci est androgyne comme Dieu sans distinction de sexe.

humain en deux éléments, masculin et féminin.

image. A l'image de Dieu, mâle et femelle il les créa». Il existe Lumière. donc deux types de cette image de Dieu: l'un, masculin, l'autre, bannie du temple lors de la réforme du roi Josias, au VII<sup>e</sup> siècle avant notre ère. Par la suite, un modèle de dieu se développe alors, sous forme d'une triade; le dieu a une déesse à côté de lui, et un enfant, signe de renouvellement, la plus célèbre de ces triades est celle d'Osiris, Isis et Horus, en Égypte. Un mythe raconte les hauts faits d'Isis. Elle est la femme idéale qui s'occupe de son fils le pharaon, et qui va redonner vie à son mari mort. La triade est présente dans la culture germanoceltique et finalement la triade chrétienne considérée comme dieu unique envahira l'Occident.

Même dans le monothéisme, nous constatons que le dieu unique a plusieurs noms. Pensons aux sept noms de dieu dans la Bible hébraïque, également aux 99 noms de Allah dans le Coran, les treize noms du couple créateur maya, les innombrables noms du dieu aztèque Tezcatlipoca, idem pour Viracocha, dieu inca dont toutes les autres divinités n'étaient que des aspects de lui-même. Pensons à Indra, Mithra, Varuna, Vishnu pour les uns ou Çiva pour les autres qui expriment tous la même réalité et donnent corps à l'Absolu «sans forme» ainsi

Dès le premier chapitre de la Genèse, il est écrit « Dieu créa que les 3 306 autres noms de Dieu dans les Védas, que dire de l'homme (adam) à son image. Mâle et femelle, il les créa». La Sasana, Dhamma, Sakyamuni, Tathagata, tous des noms dualité sexuelle apparaît qu'ensuite exprimée par le couple identifiés à Gautama le Boudhha; terminons, car la liste serait ish/ishshah, d'où il ressort que la femme n'est pas née de la interminable, avec Kurrichalpongo, le grand serpent-arc-en-ciel côte d'un monsieur nommé Adam mais du partage du premier créateur du monde aborigène d'Australie qui porte en lui tous les œufs, les totems, les noms de tous les êtres naturels et surnaturels. Chaque tradition, chaque religion recèle un Les travaux de Othmar Keel démontre que La Genèse dit caractère d'Absolu et tous ces multiples Absolus (couleurs) clairement: «Dieu créa l'homme (le premier être humain) à son convergent vers l'Absolu des Absolus : L'UN, le Blanc, la

féminin. Et ce n'est qu'ensemble qu'ils manifestent la plénitude La linguistique moderne vient confirmer cet adage écrit voilà de Dieu», constate Othmar Keel, professeur honoraire d'ancien plusieurs millénaires. Elle nous enseigne, primo, que les Testament à l'Université de Fribourg. Yahvé, le Dieu de la Bible, langues utilisent des mots différents (le signifiant) pour désigner avait lui aussi, dans les premiers temps, une partenaire une même chose (le signifié). Mais plus encore, en s'inspirant de féminine. Ashéra, selon Othmar Keel. Cette compagne a été la théorie atomiste, la phonologie apporta à la linguistique la vision d'un atomisme phonétique nommé le phonème. Comme pour le vivant, la phonologie a démontré, secundo, que toutes les langues utilisaient les mêmes phonèmes élémentaires, sortes d'atomes phonétiques selon les mêmes lois rigoureuses. Ainsi quelque différentes qu'elles soient, toutes les langues, français, anglais, allemand, arable italien, espagnol, hongrois, russe, japonais chinois, swahili, etc., s'abreuvent à une source phonétique unique pour ensuite se diversifier par des relations syntaxiques dont l'ensemble constitue la grammaire de chacune d'elles avec son vocabulaire, son orthographe, ses déclinaisons, ses conjugaisons et ses règles d'accord. (Jean Brun, Philosophie de l'histoire, p.292-293)

> C'est ainsi que l'allégorie du grand serpent arc-en-ciel des Aborigènes qui portent en lui les phonèmes de tous les noms du monde naturel et surnaturel trouve sens. Ainsi «Celui qui est» est «Celui qui n'a pas de nom» et aussi «Celui qui a tous les noms», peu importe la langue parlée.

> Il nous aura fallu vingt-cing siècles de philosophie occidentale,

de méthode scientifique pour comprendre le respect associé à la création biblique est une fraude intellectuelle métaphysique de tous les êtres vivants par les peuples typique des sectes de tout acabit. primitifs. La modernité aura donc créé des fléaux "qui naissent puissance ne souffrant pas d'être discutée." (Jean Brun)

sociétés primitives, Dieu n'a aucune identité politique ou maxime suivante : culturelle. Dieu n'existe qu'en relation avec le «Je» lui-même en relation avec la communauté et le sens de toute sa vie réside dans son effort pour trouver sa place et s'insérer dans la totalité dont il est un élément. Au lieu de tout ramener, amalgamer rationnellement dans un dieu unique en lutte contre les autres dieux païens, nos ancêtres australopithèques avaient eux senti intuitivement que toutes les formes de la biodiversité convergent naturellement vers l'UN et que toutes les manifestations de Dieu dans la matière, les êtres et les formes, sa «théodiversité», méritent d'être respectés.

Dieu est le présent éternel du mouvement, sans cet acte pur, tout retombe dans le néant. Il n'est pas un Absolu statique, figé mais au contraire dynamique, en devenir. Cet initiateur du premier mouvement est toujours aujourd'hui ce sur quoi bute la biologie de l'évolution et la science physique contemporaine. meurt d'ennui. De l'autre côté, certaines sectes évangélistes veulent, quant à elles, associer le «dessein intelligent» de l'Absolu au modèle de la création biblique. Rien de plus inexact, le dessein intelligent

de la prétention de l'homme à acquérir un savoir surhumain au Heureusement la pensée paradoxale de la science quantique nom duquel il devient enclin à exercer sur autrui une toute- nous permet de réconcilier philosophiquement création et évolution dans un même schéma logique. La plupart des écoles philosophiques grecques et romaines de l'Antiquité Il en a été ainsi des peuples archaïgues : au lieu de les écouter, partageaient également cette conception : «la grande chaîne nous les avons éliminé. Les dieux collectifs des religions de l' tre», idée essentielle développée autant par Aristote et antiques associés à des notions de peuples, de nations, de Platon et qui perdurera jusqu'à nos jours. La théorie de territoires qu'ils soient polythéistes ou monothéistes sont des l'évolution de Darwin serait l'axe horizontal et matérialiste de signes identitaires de nature culturelle et politique. «la grande chaîne de l' tre» tandis l'évolution des «points de Spirituellement parlant, ils sont des erreurs conceptuelles et mémoire» ou «dessein intelligent» formerait l'axe vertical et comme le soulignait l'ethnologue de Brosse : «il eût été spirituel. Comme si la grande chaîne de l' tre était le résultat formidable que les adorateurs du chat vécussent en bonne présent, le constat immédiat mais immédiatement dépassé harmonie avec les adorateurs du rat». Par contre dans les d'un Absolu en éternel devenir. De ce constat, Hegel en tira la

> « L'esprit ne se trouve jamais dans un état de repos, mais il est toujours emporté dans un mouvement indéfiniment progressif. (...) L'esprit qui se forme mûrit lentement et silencieusement jusqu'à sa nouvelle figure, désintègre fragment par fragment l'édifice de son monde précédent. (Phénoménologie de l'esprit, tome I, Édition Aubier-Montaigne, Paris, p.12)

> La poésie est acte de liberté, elle permet l'éclatement de la pensée rationnelle par l'émerveillement de l'allégorie. Heureusement l'homme a su agencer ces différentes informations cosmiques en quelque chose d'harmonieux, disons plus chaleureux que ces froidures mathématiques. Seule la poésie peut rendre tangible le mystère du vivant et nous faire aimer la vie jusqu'à la mort qui elle seule nous délivrera de nos exquises illusions. Sans la poésie, l'humanité

> Depuis toujours, «notre imagination déploie devant nous l'image toujours renouvelée du possible. La recherche est un processus sans fin dont on

ne peut jamais dire comment il évoluera. L'imprévisible est dans la nature même de l'entreprise scientifique... Il faut en accepter la part d'imprévu et d'inquiétant». (F. Jacob, Le Jeu des possibles, Éditions Fayard, 1981)

Les hommes qui ont peint les fresques gigantesques des grottes de Lascaux cherchaient à résoudre les mêmes interrogations auxquelles est confrontée la science moderne. L'art et les mathématiques avec leur caractère transculturel et trans-historique parvinrent à représenter la poétique de l'indicible. Nous pouvons même affirmer que l'art pariétal est aussi contemporain, est aussi actuel que les équations quantiques.

L'enquête scientifique commence toujours par l'invention d'un monde possible, ou d'un fragment de monde possible. Elle implique toujours une certaine conception de l'inconnu. Ainsi commence aussi la pensée mythique. Ce qui les différencie c'est la manière dont l'homme cherche à « inventer l'avenir » au travers de diverses activités qui ont chacune leurs règles propres, mais qui font toutes appel à son imagination. Comme Henri Wallon l'a si bien exprimé : «Les puissances invisibles du primitif sont évidemment sans ressemblances avec les forces que mesure le physicien, mais à leur façon elles jouent le même rôle».

«Si tu comprends, les choses sont ce qu'elles sont, Si tu ne comprends pas, les choses sont ce qu'elles sont». (vers zen)

Au fond, et ce vers zen nous y incite, il importe guère de connaître Dieu. Ces grands élastiques en perpétuelle expansion comme l'Univers nous apprendront peut être qu'après tout, Dieu, le «savoir primordial) nous sera toujours inaccessible parce qu'éternellement insaisissable. Qu'il soit cyclique ou en éternelle expansion, l'Un est non seulement multiple, complexe mais en éternelle mouvement, Dieu est un nomade de l'infini en perpétuelle transformation : Nomadeus.

«L'Un s'efforce d'évoluer vers une forme d'existence toujours plus complexe, avancée et consciente que ce soit ici ou d'une autre manière, dans un autre monde. Notre conception religieuse de l'évolution signifie que l'énergie divine va en avant et en montant…vers des niveaux de complexité plus sophistiqués et plus complexes». (Arthur Green, Seek my face, Speak my name, Northvale, N.J., Jason Aronson, 1992, p.71)

Selon Heisenberg, le monde des équations abstraites de la physique pure révèle leur poésie intrinsèque toute empreinte de liaisons harmonieuses qui propulsent alors l'individu qui les conçoit vers des sommets extatiques pour ne pas dire mystiques.

La beauté d'une équation mathématique de De Broglie ou d'une équation quantique de Schrödinger ou d'un théorème de Gödel ou Zermelo ou la calligraphie algébrique et géométrique, démontrent largement qu'une grande force est à l'œuvre; chefd'oeuvre devant lequel Kepler s'écria: "les mathématiques sont l'archétype de la beauté du monde." Ainsi l'équation devient l'icône de la beauté intelligible révélée par les relations cosmiques. Et Paul Dirac, ce grand savant et Prix Nobel de physique, de poursuivre dans un article de Scientific American, :

«On peut se demander : pourquoi la nature est-elle construite de cette façon ? Et la seule réponse alors est que notre connaissance actuelle de la nature semble nous montrer que c'est bien ainsi qu'elle est construite : nous n'avons qu'à accepter le fait». (mai 1963, p.53)

«La mathématique, normalement reconnue pour son caractère positif, rigoureux et précis, est souvent œuvre poétique créant un univers d'imagination; et la poésie, normalement aimée pour sa spontanéité ludique et son inefficacité suprême, devient un démiurge mathématique qui assemble mots et images pour construire un univers hautement factuel». (Scott Buchanan, Poetry and Mathematics cité in www.paulbraffort.net/science\_littérature, ch.3)

La fin des années 1960 marque l'arrivée d'une nouvelle ultime linéaires, moins « euclidiennes » ; elles présentent des théorie tout à fait déconcertante : la géométrie fractale, contours brisés et des structures surfaciques ramifiées, L'histoire des fractales commence avec Benoît Mandelbrot. Pas enchevêtrées. vraiment! Les premières figures fractales connues datent de la fin du XIX<sup>e</sup> siècle. La poussière de Cantor est probablement la plus ancienne fractale décrite vers 1872. L'existence de fonctions fractales était connue, mais elles étaient mal vues de nombreux mathématiciens qui n'étaient pas loin de les considérer comme des aberrations appelés "monstres mathématiques". L'aspect fantastique de ces créations mathématiques aux allures étranges est indéniable.

La théorie du chaos démontre l'existence de combinaisons particulières d'ordre et de désordre, mesure ce degré d'irrégularité grâce à une géométrie fractionnaire et représente, grâce à l'ordinateur, l'image fractale du chaos. Toutes les sciences sont concernées, pour répondre à l'intuition de Platon reformulée par James Gleick : " (...) derrière les formes visibles et particulières de la matière doivent se cacher des formes fantomatiques qui leurs servent de modèle invisible." Si bien que le désordre de la matière, des formes, du monde n'est que désordre apparent. Ce n'est qu'après coup, qu'après l'orage, que l'on peut constater que le développement évolutif est parfaitement cohérent. La régulation du système nous ramène à l'auto poïeis.

Ce fut le mérite de Mandelbrot de faire ces rapprochements et de développer un domaine mathématique entièrement nouveau. Les objets de la nature, observés à grande distance, peuvent apparaître globalement comme des formes simples, régulières, descriptibles au moyen des catégories de la traditionnelle géométrie euclidienne : des cercles, des triangles, des parallélépipèdes, des sphères, des cônes, des cylindres, des polyèdres, et toute combinaison de ces formes élémentaires primitives. Pourtant, observées de plus près, ces formes naturelles deviennent plus compliquées, moins

Un objet fractal possède au moins l'une des caractéristiques suivantes : il a des détails similaires à des échelles arbitrairement petites ou grandes : il est trop irrégulier pour être décrit efficacement en termes géométriques traditionnels ; il est exactement ou statistiquement auto-similaire, c'est-à-dire que le tout est semblable à une de ses parties ; des répliques miniatures de l'ensemble : pas identiques, mais de nature similaire.

Les exemples puisés dans la nature sont omniprésents et la physique découvre qu'ils sont en extension continuelle. La structure des nuages en mouvement, la forme des montagnes, l'organisation d'un ciel étoilé, l'univers des galaxies, tout comme une simple feuille d'arbre, un morceau de rocher, un fragment de métal sont affectés d'innombrables zones d'irrégularité en fonction des niveaux d'observation auxquels on les soumet. A l'intérieur de notre corps nous trouvons de multiples structures de type fractal: le réseau sanguin coronaire, les voies respiratoires, l'intestin grêle, comme autant de « labyrinthes complexes de bifurcation auto-similaire ». Le motif géométrique qui apparaît, se répète sur des échelles de plus en plus petites donc on a bien auto-similarité: quelle que soit l'échelle à laquelle on observe ces structures, l'aspect paraît identique. La structure est lacunaire, sa dimension est non entière, elle est fractale.

Le mérite de la géométrie fractale est précisément d'avoir permis de caractériser ces degrés ou niveaux d'irrégularité relative qui signent l'hétérogénéité morphostructurale de la matière et de l'univers tout entier. L'affirmation hermétique selon laquelle "ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut", et celle de Giordano Bruno, "tout est dans Tout" sont maintenant des l'indique le théorème de Zermelo si « tout ensemble quel qu'il millénaire de la civilisation occidentale.

certains astrophysiciens ont remarqué des similitudes dans la Rappelons-nous Kant « Notre esprit a des limites ». répartition de la matière dans l'Univers. Ce point de vue a poupées russes, sur au moins cinq à dix niveaux.

étendue, mais finie. Bien entendu, le fractal dans la nature ne « concept stérile qui ne peut être matière de pensée. Alors qu'au passe pas » à l'infini. Il existe un niveau d'échelle limite dans la contraire et nous l'avons amplement démontré Dieu est un nature à cet aspect fractal : celui-ci s'éteint au moment où l'auto concept dynamique qui évolue au fil des siècles, au gré de nos similarité cesse. Pour un objet comme un rocher, elle cesse connaissances. lorsque l'on passe au niveau des molécules, qui n'ont aucune auto-similarité formelle avec le rocher lui-même. La limite de Autant en science qu'en théologie, quelque chose nous ultime.

réalités scientifiques acceptées en cette fin du second soit possède une relation de choix permettant de bien ordonner la totalité des éléments de l'ensemble », nous nous devons de faire acte d'humilité et accepter pour l'instant que la Nous passons du corps humain au corps de l'Univers. En effet, connaissance de cette relation de choix nous échappe.

donné naissance au modèle de l'univers fractal, décrivant un Rappelons-nous également que selon le principe d'incertitude univers basé sur les fractales. Notre Galaxie, la Voie lactée, est de Heisenberg, le monde concorde avec l'image que nous en composée d'une centaine de milliards d'étoiles et de gaz percevons. Ce fait ne nous encourage pas à penser que notre d'hydrogène mêlé à de la poussière. Comme tout fractal, cette image métaphysique du monde coïncide à la réalité objective structure est auto similaire, c'est-à-dire qu'elle se reproduit de ce même monde. Rien ne nous prouve mieux l'extrême avec le même aspect à différentes échelles comme des incertitude de nos affirmations métaphysiques que leur infinie variété. Que des peuples affirment que leur dieu est le plus vrai des vrais et que sa Parole est immuable, place Dieu dans une Mais ces objets ont une structure auto similaire sur une échelle position statique, un tabou indiscutable identifié comme un

l'infiniment grand serait que l'Univers devient homogène à échappe, échappe à notre entendement selon le théologien grande échelle, comme en a témoigné l'observation du fond de Thierry Magnin. Dans les deux cas, nous sommes acculés rayonnement cosmologique. Le qualificatif « fractal » ne saurait comme devant le mur de Planck à un mystère dont nous donc être employé comme synonyme de « décomposable à tentons de découvrir le code, ensuite le traduire en concept l'infini», la géométrie fractale s'éloignant ainsi de la théorie accessible à notre esprit. Autant l'enquête scientifique que la pensée mythique et religieuse a comme préalable l'intuition d'un monde possible qui implique une certaine vision de Peut être que cette utopique théorie ultime tout comme Dieu est l'inconnu. Jusque qu'à ce jour, l'avenir fut toujours différent des tout simplement incompréhensible et que nous ne la théories que nous avons élaborées au cours des siècles ; connaîtrons jamais ? Peut être également, sommes-nous l'imprévisible a toujours été le moteur de toute recherche confrontés selon Popper à une chaîne infinie de principes de scientifique ou spirituelle entraînée dans un processus sans fin, plus en plus fondamentaux qui exclue l'idée d'une explication en expansion continuelle. Nous sommes confrontés à «la fin ultime? Finalement, peut être qu'il n'y a tout simplement pas de des certitudes» de stabilité physique d'un monde régis par des loi ultime expliquant objectivement le monde ? Pourtant comme lois immuables, remplacés par un monde en construction

le mystère n'est pas ce que l'on ne peut pas comprendre mais permanente. ce que l'on n'aura jamais fini de comprendre », idée reprise dans le soufisme musulman : « Gloire à Celui qui n'a pas Nous devons nous accommoder de notre ignorance de Dieu. l'impuissance à Le connaître ».

contradictoires que nous pouvons saisir la complexité d'une la démocratie. réalité étrange à ce jour incompréhensible. Si bien que le photon n'est ni une onde ou un corpuscule mais «quelque N'est-ce pas plutôt, à l'opposé de la vérité unique, la pluralité chose» qui unit ces deux images en un concept inconnu. Voilà du sens qui donne à la conscience l'élan nécessaire à la bien une situation particulière ou notre raison doit « construire connaissance. Si tout le monde voyait exactement les mêmes du sens sur du non-sens». Tel est notre mystère contemporain, choses, l'artiste serait un personnage inutile, tout création

Au niveau religieux, les théologiens, prêtres, imams, rabbins et labyrinthes, l'illogisme des choses qui ont propulsé le progrès exégètes de tous acabits ont quant à eux voulu introduire du de l'humanité? sens dans le mystère, ils l'ont par le fait même figé dans le dogmatisme le plus stérile puisque leur dieu ne tolère aucune Il reviendra au mathématicien Kurt Gödel de démontrer hors de contradiction. En conversation avec son ami Heisenberg, le tout doute: physicien Pauli lui confia que son travail de recherche sur la symétrie et l'anti-symétrie, c'était comme vouloir «concilier le Christ et le diable», affirmation des plus hérétiques qui en d'autres temps et lieux l'aurait conduit au bûcher. Pourtant, Pauli ne fait ici qu'exprimer l'essence du mystère comme un appel à explorer toutes les potentialités y compris les contradictions les plus extrêmes. La connaissance de notre réalité est un processus où nous n'aurons jamais fini de chercher pour mieux comprendre.

offrant d'innombrables potentialités. Dorénavant, toute théorie L'objectivité « scientifique » et le dogmatisme religieux érigés de la connaissance scientifique ou religieuse doive admettre en critère suprême de vérité, ont eu des conséquences des que quelque chose nous échappe. Il ne s'agit pas d'une plus néfastes. Cela signifie plutôt que nous ne pouvons pas «défaite de la raison» mais de comprendre que «notre esprit a nous empêcher de vivre dans une perspective de doute radical des limites» qui ne demandent qu'à être dépassées, tel est le dans lequel il n'y a pas de certitudes et de garanties progrès de la conscience humaine. Saint Augustin disait que « métaphysiques ultimes mais uniquement une quête de sens

octroyé à Ses créatures d'autre voie pour Le connaître que Mais cela ne signifie pas que «tout soit possible», que l'évolution soit maintenant entre les mains de la volonté de puissance d'un homme atteint comme Nemrod du complexe de Ainsi le paradoxe de la lumière à la fois onde et corpuscule déité qui, pour prendre la place de Dieu, irait jusqu'à mettre en nous montre que c'est en considérant ces deux modes jeu l'avenir de l'humanité. Delà l'importance de la laïcité et de

impossible. N'est-ce pas la différence, les paradoxes, les

"qu'avec le temps, la Raison va inévitablement conduire à des contradictions, la Raison conduit toujours à la dé-Raison. (...) Ce troublefête démontra de manière rigoureuse que d'enchaînements en enchaînements logiques, la Raison court inévitablement à sa perte, car elle finira par énoncé successivement deux théorèmes en parfaite contradiction l'un avec l'autre, comme par exemple dire que le même objet est à la fois blanc et noir". (Jean E. Charon, Le Tout, l'esprit, la matière, Éditions Albin Michel, Paris 1987, p. 203-204)

Gödel créa deux théorèmes célèbres : le théorème de

la branche de l'arithmétique en question. Le théorème prétention de savoir. d'inconsistance revient à dire : il se peut dans certains cas que l'on puisse démontrer une chose et son contraire. Il est Résumons-nous : nous vivions dans un univers dont nous monde est-il mathématique, Éditions Odile Jacob, Paris, 2003, p.68)

être exprimée en terme de finalité. Une proposition démontrable n'est pas nécessairement vraie et une affirmation vraie n'est pas toujours démontrable. Il est possible de soutenir des affirmations fausses, sans que l'on puisse démontrer le affirmations vraies sans pouvoir se justifier par une démonstration. L'ensemble des vérités possibles est plus connaissances bien sûr! important que l'ensemble de ce qui est démontrable.

Les théorèmes d'inconsistance et d'incomplétude montrent qu'il n'est plus possible de donner une liste finie et formalisée de tous les principes à partir desquels on peut développer une tous bel et bien des primitifs quantiques. preuve mathématique. On peut toujours imaginer d'aller audelà de ce qui est permis par les axiomes. Ces théorèmes montrent que l'imagination déborde tous les cadres. Ces d'aborder l'Univers : la Raison et l'Intuition. On peut même théorèmes manifestent la puissance de l'imagination et la capacité de la raison à reconnaître ses limites, à reconnaître son incapacité à enfermer l'imagination dans des limites fixées une fois pour toutes.

En définitive, la Réalité est plus riche que l'ensemble des

l'incomplétude et celui de l'inconsistance. Le théorème émet cette étrange formule : « je ne sais qu'une chose, c'est d'incomplétude s'énonce ainsi : dans une branche des que je ne sais rien». Pour lui, ce qui importe, c'est d'aller vers mathématiques complexe, comme l'arithmétique, il existe une la vérité de tout son âme et de le faire avec honnêteté, ce qui infinité de faits vrais qu'il est impossible de prouver en utilisant veut dire que là où je ne sais pas, je n'ai pas non plus la

impossible de prouver la consistance de tout système formel sommes incapables de calculer l'âge, constellé d'étoiles dont contenant l'arithmétique par le moyen de ce système. «Ainsi on nous ignorons l'éloignement, rempli de matière baryonique et ne peut démontrer la cohérence propre d'aucun système de matière noire que nous n'arrivons pas à identifier, opérant en logique englobant l'arithmétique». (John D. Barrow, Pourquoi le conformité avec des lois physiques dont nous ne connaissons pas les propriétés qui plus est, change comme un caméléon selon nos observations delà l'incertitude de notre monde et Les théorèmes de Gödel impliquent que la Vérité ne peut pas même de notre réalité. La notion d'imprédictibilité (Poincaré) admet que ce n'est pas parce qu'un système est soumis à une loi d'évolution formellement déterministe que cette évolution est prédictible. Ce changement de vision du monde donne une idée des potentialités de la matière. L'Univers – pour nous – contraire. Inversement, il est aussi possible de soutenir des n'est pas donné, il est en construction! Il ne peut donc exister de description exhaustive de la réalité, dans l'état actuel de nos

> Une chose est sûre, le monde, tel nous le connaissons aujourd'hui, reste un mystère, le même merveilleux mystère qui animait nos ancêtres archaïgues. En ce sens, nous sommes

Il y a donc bien jusqu'à maintenant deux manières incomplètes affirmer que l'Intuition vient au secours de la Raison en panne, comme si pour «savoir» l'Univers, notre conscience nous demandait aussi de «sentir» l'Univers. On pense alors à deux systèmes logiques qui s'affrontent alors qu'il n'en est rien, au contraire : le langage paradoxal de l'Intuition n'enlève rien au langage de la Raison. Et de plus en plus, l'image de l'Univers connaissances possibles. Dans l'Apologie de Socrate, Platon fourni autant par l'Intuition (sensation primordiale) que par la conscience vers l'Unité.

correspondre notre incompréhension de la réalité ?

Il reviendra à un moine qui a vécu à Athènes vers 490 l'absence totale de parole et de compréhension » d'introduire la première grande théologie mystique de l'Occident chrétien. Appelé Denys l'Aréopagite, (Pseudo Denys Au cœur de l'islam, c'est le tasawwuf (soufisme) qui représente pour certains) cet exégète apparaît comme un grand médiateur le grand courant de la théologie négative musulmane avec dans le dialoque moderne entre le christianisme et les l'ésotérisme chiite. théologies mystiques de l'Asie dont la caractéristique commune réside dans la conviction que l'on ne peut rien dire de Dieu. «Al-'ajz 'an al-idrâk idrâk» « L'impuissance à percevoir est en Même les Athéniens au 1<sup>er</sup> siècle avaient érigé un autel dédié «Au Dieu Inconnu».

«Il faut chercher maintenant comment pour notre part, nous pouvons connaître Dieu, puisqu'il n'est ni intelligible ni sensible et que rien absolument ne lui appartient de ce qui appartient aux êtres. Il faut dire en vérité que nous n'avons pas de Dieu une connaissance fondée sur sa nature propre, car celle-ci est inconnaissable et elle dépasse toute raison et toute intelligence. (...) Il est objet d'intellection, de raisonnement, de science, de contact, de sensation, d'opinion, d'imagination, d'appellation, etc., et pourtant il n'est saisi ni par l'intelligence, ni par le raisonnement, ni par la parole. Il n'est rien de ce qui est, et on ne peut donc pas le connaître à travers rien de ce qui est, et il est pourtant tout en tout. Il n'est rien en rien et il est pourtant connu par tout en tout en même temps qu'il n'est connu par rien en rien». (Denys l'Aéropagite, Les noms divins, 7,3, Oeuvres complètes, Éditions Aubier, Paris, 1948)

Ce texte du pseudo-Denys, est un écrit fondamental de la mystique chrétienne occidentale et pourtant il reste méconnu par la plupart des chrétiens. La théologie mystique de Denys

Raison (information primordiale) amène une élévation de la l'Aéropagite, son œuvre la plus achevée, compte parmi les sources principales des plus grands exégètes et exerça une grande influence sur toute la théologie médiévale. Les La connaissance rationnelle a donc ses limites, alors comment différents noms et images de Dieu ne nous apprennent rien sur sortir de l'impasse ? Quel concept théologique à travers la son essence car elle reste inaccessible à la connaissance multitude de dieux possibles semble correspondre le mieux à rationnelle. Cette négation est le degré suprême de la notre incertitude devant le monde actuel depuis l'avènement connaissance de Dieu. Plus la connaissance est élevée moins entre autres de la science quantique ? Quel concept mystique il est possible de l'exprimer par des mots, la montée vers Dieu traversant aussi bien les âges que l'Orient et l'Occident peut est donc une montée dans le silence et l'obscurité : « étant plongés dans l'obscurité au-delà de tout entendement, nous allons rencontrer non seulement la pauvreté des mots, mais

soi une perception »

Cette citation est typique du courant soufi. Le croyant soufi a compris qu'il y a quelque chose qu'il est incapable de comprendre. Et c'est là une connaissance/non connaissance » ou une savante ignorance : « On sait très bien pourquoi on ne saura jamais ». L'épistémologie soufie est imparable sur ce point : « Dieu ne peut aucunement être appréhendé par la connaissance, disait le cheikh al-Shâdhilî, car c'est par Lui que celle-ci est connue!»

Selon la tradition soufie, il y a trois sortes de langages (lisân) : le langage de la science, et c'est ce qui nous parvient par les instruments intermédiaires (wasâ'it) ; celui de la réalité (haqîqa) qui consiste dans les secrets ésotériques que Dieu nous fait parvenir sans intermédiaire ; et celui du Réel (al-Hagg) pour lequel il n'y a pas d'accès ». La conséquence qu'en tirent les maîtres c'est que « la connaissance de l'Unicité (tawhîd) ne l'intermédiaire d'aucune chose ».

« L'essence de Tout est un secret dans un secret, le secret de quelque chose qui reste voilé, un secret que seul un autre secret peut enseigner: c'est un secret sur un secret qui est voilé par un secret ». (Anonyme soufiste)

Moïse Maïmonide, l'un des érudits les plus éminents et les plus influents de la tradition rabbinique, considéré comme le plus important philosophe et théologien juif du Moyen Âge, perpétua le débat en déclarant que «Dieu lui-même est l'impensable» mettant fin définitivement à toute théologie et exégèse comme «science de Dieu». L'œuvre maieure de Maïmonide Le Guide des égarés, considéré comme l'œuvre philosophique juive la plus importante de tous les âges, a vu le jour vers 1190. Son auteur, né en 1138 à Cordoue, nourri de lettres arabes et de philosophie gréco-romaine, pensait dans des catégories grecques, écrivait ses oeuvres en arabe et priait en hébreu. Le Guide des égarés inaugure dans le judaïsme une nouvelle ère : celle de la philosophie sacrée. Sans détours, Maïmonide expose son propos : la métaphysique, longtemps dédaignée par les juifs, est un chemin possible pour aller à la rencontre de Dieu, ce qui ne saurait s'accorder avec l'existence de Dieu professée par la religion.

Maïmonide introduit le dialogue des cultures, dialogue entre son propre judaïsme philosophique, d'une part, et l'hellénisme, l'islam et le christianisme, d'autre part. Contemporain des Croisades et de ses excès, il conclut que les religions dogmatiques sont tribales, loin de l'universel et doivent s'affranchir de tout fondamentalisme. Les dogmatiques ne laissent pas place à un vrai dialogue, mais à un affrontement.

Au fond, ce dialogue des cultures inspiré des stoïciens insiste sur la fraternité naturelle des hommes et la proximité de leurs

regarde que Dieu ». En d'autres termes, «Celui dont l' tre aspirations culturelles et mise sur le recul de l'intolérance, la précède l'existence de toute chose ne peut être perçu par suppression du fanatisme, la disparition de l'exclusivisme religieux et, enfin, veut l'instauration de la paix des consciences et l'émergence d'une culture universelle unifiée, qui s'adresse à tous, en respectant les différentes traditions religieuses. Bien sûr, comme nous pouvons en douter, tout l'œuvre de Maïmonide fut brûlée, en 1233, sur la Place publique à Paris sur ordre de l'Inquisition.

> Par la suite, le cardinal Nicolas de Cues (Cuse) (1401-1464) poussa l'audace jusqu'à affirmer en pleine Inquisition dans un traité qui s'appelle De la docte Ignorance que : «en réalité, il n'est connu que de lui-même». Aucun concept ne peut donc l'exprimer ; il est inexprimable, indéchiffrable, il n'est pas un Néant puisqu'il transcende tout et pourtant il n'est pas séparé du monde puisqu'il est aussi immanent à tout et traverse l'essence de l'homme comme Mystère qui l'englobe.

> Nicolas de Cues marque sans conteste la fin du Moyen Âge, et annonce le début de la Renaissance. Nicolas de Cues avance qu'il est impossible pour l'homme de construire une image parfaite et définitive du monde, car tout point d'observation est différent, et qui plus est, aucun n'est privilégié : « la machine du monde aura pour ainsi dire son centre partout et sa circonférence nulle part, puisque sa circonférence et son centre sont Dieu qui est partout et nulle part. » Nicolas de Cues eut l'intuition, cinq cent ans avant Heisenberg et son théorème de l'Incomplétude, que chaque point d'observation amène une perception différente. L'image de «la sphère infinie dont le centre est partout, la circonférence nulle part» offre également avant l'heure de sa découverte officielle l'intuition d'un univers en expansion.

> Parmi nos contemporains, Edgar Allan Poe y va de ce commentaire : « Je me suis imposé la tâche de parler de l'Univers physique, métaphysique et mathématique, matériel et

spirituel : de son essence, de son origine, de sa création, de sa nous rappeler que si l'on affirme que: "Dieu est puissant", cela condition présente et de sa destinée. (...) Commençons donc signifierait en fait à force de déduction logique à conclure que tout de suite par le mot le plus simple, l'Infini. Le mot infini, "Dieu n'est pas fort" puisque que toute proposition est à la fois comme les mots Dieu, esprit et quelques autres expressions, vraie et fausse. dont les équivalents existent dans toutes les langues, est, non pas l'expression d'une idée, mais l'expression d'un effort vers Parfois, il est nécessaire de laisser planer le mystère au lieu de une idée. Il représente une tentative possible vers une vouloir absolument tout nommer. Par notre perception, nous conception impossible. » (Edgar Allan Poe, Eurêka cité in constituons l'existence, certes, mais l'Univers est beaucoup www.palbraffort.net/science littérature, ch.3)

Sens-Plastique « où l'homme se voit tout à coup aux frontières de l'Intraduisible, au royaume de l'Au-delà des mots, aux pays de l'Inexprimable». Théologiquement et scientifiquement, nous retrouvons devant le même cul-de-sac. La complexité de la réalité ou de Dieu nous conduit au travers d'un réseau inextricable d'interrelations dont le nombre inouï aboutit à un enchevêtrement tel qu'il en impossible d'en comprendre le sens. Le scientifique Henri Atlan exprima cette difficulté en ces termes : « la complexité est un désordre apparent où l'on a des raisons de supposer un ordre caché ; ou encore, la complexité est un ordre dont on ne connaît pas le code». Il en est ainsi de Dieu, l'Unité primordiale est si complexe qu'il défie toute connaissance et analyse, de là le Mystère. Si bien que le réelparadoxales.

« Simultanément, l'Ordre impeccable de l'Univers a fait place à une combinaison incertaine et énigmatique d'ordre, désordre et organisation. (...) Si bien que toutes les avancées de la connaissance nous font approcher d'un inconnu qui défie nos concepts, notre logique, notre intelligence». (Edgar Morin, La Méthode-3, p.14)

La question posée est de savoir comment l'on peut parler de Dieu et donc affirmer quelque chose de Lui, sans entamer Son unité absolue ? Car affirmer quelque chose de Dieu suppose qu'on pourrait la nier. Les théorèmes de Gödel sont là pour

plus que ce que nous en percevons. C'est un système ouvert et émergent. Il est le lieu où même l'imaginaire se perd dans les Car vient forcément le jour selon Malcolm de Chazal dans méandres de l'antimatière. D'ailleurs même la connaissance scientifique est provisoire puisque notre compréhension de l'Univers physique à l'aide des équations tant classiques que quantiques sont aléatoires, tout aussi aléatoires que la poésie. Seule la beauté reste.

> "Tout ce monde visible n'est qu'un trait imperceptible dans l'ample sein de la nature. Nulle idée n'en approche. Nous avons beau enflé nos connaissances au-delà des espaces imaginables, nous n'enfantons que des atomes, au prix de la réalité des choses. C'est une sphère infinie, dont le centre est partout, la circonférence nulle part. Enfin c'est le caractère sensible de la toute-puissance de Dieu, que cette imagination se perde dans cette pensée". (Blaise Pascal, Pensée, œuvres complètes, Édition Gallimard, La Pléiade, Paris, 1954, p.1105)

en-soi est un essaim de conjectures ambiguës et surtout Nous savons que pour les Grecs la principale caractéristique de l'Univers était sa beauté et cette beauté visible des astres rejoignait en émotion celle du calice d'une fleur en éclosion, le sourire d'un enfant et les formes proportionnées d'une statue d'Athéna ou du Parthénon.

> Là tout n'est qu'ordre et beauté luxe, calme et volupté. (Baudelaire, L'invitation au voyage)

"La beauté sauvera le monde." (Dostoïevski)

"L'invitation de Dostoïevski peut se formuler comme suit: agissons comme

si la beauté devait sauver le monde. Cela seul importe. Et cela indique «Toutes les théories scientifiques ne sont que des abstractions surmontions notre peur de l'inconnu et, surtout que nous assumions toutes les contradictions que la grisaille des flots de l'existence nous dissimule et que la vie, en revanche, nous fait si souvent brutalement découvrir.(...) En brûlant, l'homme peut découvrir la beauté à travers la laideur, comme il peut découvrir le sacré dans les réceptacles de la souffrance."

"Nous étions amenés à rechercher systématiquement la laideur, le mal, l'erreur en tout, mais certainement, pour la plupart d'entre nous, ce n'était qu'une bravade de désespoir, le masque sous lequel nous couvions notre déception de n'avoir pu trouver le vrai, le beau, le bien..." (Michel Mourre, 1951)

"Se ranger aux côtés de Dostoïevski pour soutenir que la beauté sauvera le monde revient évidemment à poser un acte de foi. Mais un acte de foi qui n'est et qui ne peut être porté par aucun dogmatisme. Un acte de foi dans la victoire de la vie sur l'existence." (Alexis Klimov, Terrorisme et beauté, Editions du Beffroi, Québec, 1986.)

«La beauté est vérité, la vérité beauté.» (Keats)

L'expérience de la spiritualité directe avec son environnement peut se comparer à l'expérience personnelle envers la beauté du monde. Dans les deux cas, l'expérience directe induit dans l'être conscient des changements dans la manière de penser, ce soient les Upanishads, le Yi King taoïste, le bouddhisme, le d'agir et de ressentir. Cette expérience spirituelle rend donc shintoïsme, les mythologies égyptiennes, sumériennes, possible l'unité et la solidarité entre le monde et le "Grand esprit" comme l'affirmaient jadis les Amérindiens; ce que la science d'aujourd'hui traduit en ces termes : c'est par l'homme, sa conscience, son langage que la nature dialogue avec ellemême : «quand je parle d'esprit, je ne parle de rien d'autre que de la nature, qui s'est réfléchie dans l'être qui parle, dans le corps parlant (...)» (Kirscher cité in Conche, 2005, p.194)

«À chaque époque, il faut tenter d'arracher la tradition au conformisme qui veut s'emparer d'elle». (Walter Benjamin)

que nous soyons capables de dépasser les limites du quotidien, que nous métaphysiques, (...) L'homme a besoin de quelque chose qui parle à son sentiment. Le sentiment dominera toujours la raison. Jamais la métaphysique ne disparaîtra». (Claude Bernard)

> Ce sentiment de la métaphysique s'appelle la spiritualité et ce sentiment de la spiritualité s'exprime par la poésie. Car l'homme est avant tout un poète. Il aime inventer des mondes constitués de fantaisies, de rêves, d'utopies, des mondes habités de personnages étranges, passionnés, souvent monstrueux, des univers interchangeables en diapason avec les dernières connaissances scientifiques et autres. Si bien que abstractions métaphysiques scientistes comme supersymétrie ou supercorde sont à prendre au même titre et au même niveau que toute mythologie ou religion parce qu'elles emploient le seul langage digne d'aborder l'indicible mystère : le langage de la poésie. Car tous ces langages ont en commun l'intuition poétique de notre essence et de notre devenir. Notre ignorance de la profondeur poétique de l'existence associée à notre mentalité fragmentaire occulte le fait qu'il y a une poésie latente en toute expression du langage.

> C'est pour cela qu'il faut comprendre que tous les langages qui transcrivent la connaissance de génération en génération que grecques, les cosmogonies africaines, amérindiennes, aborigènes, le Coran, la Bible, la Torah y compris la théorie scientifique et la philosophie ne sont que récits parcellaires et poétiques d'un mystère qui nous dépassera toujours.

> Finalement le monde ne se réduit pas à sa dimension matérielle, à son espace-temps et soumis aux seules lois de la physique et de la chimie et de la règle à calcul. Pour plusieurs, une telle quantification de la vie provient d'une logique de mort axée sur la toute puissance de la valeur d'échange et la dissolution des liens humains qualitatifs. La logique quantique

suppose le dépassement de la science elle-même, sa enchaînements d'événements qui forment une structure spatioremontée vers une instance supérieure qui appelle la temporelle qui est fondamentalement "passage", "évolution naissance d'une philosophie de l'humilité et du paradoxe.

L'expérience poétique nous révèle un monde organique Cet enchaînement est caractérisé par une relation nouvelle : métissé et ouvert plutôt que fragmenté et clos. La poésie est un celle d'extension : le sens de cette expression signifie le fait processus dynamique d'appréhension du réel porté par un qu'un événement contienne d'autres événements. Tout continuum entre toutes les composantes de l'Univers, de plus événement a pour parties d'autres événements et il est luigrand au plus petit, du visible à l'invisible. Ainsi la poésie est même partie d'un autre événement, tel est le sens de ce mot éternellement en devenir et établit une correspondance dans la théorie moderne des ensembles que Nicolas de Cues inclusive entre la l'homme et la nature.

Nous nous retrouvons finalement avec une pluralité de figures choses soient ce qu'elles sont». de la rationalité et de l'a-rationalité mais depuis les trois derniers siècles et encore aujourd'hui sous bien des aspects. Ainsi puisque "nous n'observons pas le monde physique" mais nous restons prisonniers d'une rationalité close incapable de plutôt "nous y participons" (Heisenberg) peut être sommesprendre en charge les problématiques de l'imaginaire, du sacré nous condamné à raconter plutôt qu'à expliquer ? Comprendre et de la psychologie des profondeurs intimes de l'être, nous que nous sommes irrémédiablement "condamnés" au Mystère vivons sous le règne de l'«impoésie» pour reprendre le mot du puisque l'Évolution est une montée incessante de conscience poète Gilbert Langevin. Pour sortir du XXe siècle comme le suggère Edgar Morin, nous devons adopter une rationalité ouverte, sorte de posture intellectuelle qui reconnaît la légitimé et entreprend un dialogue avec les autres paroles qui donnent sens pour l'homme, les paroles philosophiques, artistiques, scientifiques, culturelles, poétiques et religieuses tout en étant conscientes de leurs limites et capable de reconnaître qu'elle ne pourra probablement jamais saisir l'infinitude de la réalité.

On peut comprendre la réalité totale comme un mille-feuille qui ne cesse d'être approfondi par l'activité réflexive. La science et la métaphysique n'y sont pas en conflit. Que vous preniez la physique, l'astrophysique, la biologie, la neurologie ou la théorie de l'évolution, vous aboutissez chaque fois à un autre niveau de réalité, dont on ne peut plus rien dire sauf qu'il existe. Dans la physique du XX<sup>e</sup> siècle, il v a seulement des

créatrice".

à la fois mathématicien et théologien appelait jadis le « transvasement du Un en toutes choses en sorte que toutes

sous formes de «points de mémoires», elle ne peut culminer ni aboutir. Ici, nous pouvons le deviner, le physicien comme l'artiste et le théologien sont confrontés à l'aura de l'œuvre. Nous de même, où tout d'un coup, nous basculons spirituellement du côté de l'indicible ; comme si au-delà de l'œuvre ou de l'équation, nous sentions une présence fulgurante. Comme si par magie, l'œuvre comme l'Univers figurait une mise en abîme du divin qui se fait chair. Maintenant nous savons que nous ne connaîtrons jamais l'Un bien que nous en sentions intuitivement la présence en nous dans «l'espace du cœur».

«Aussi vaste que l'espace qu'embrasse notre regard est cet espace à l'intérieur du cœur» (Upanishads VIII 1,3)

En bref, nous avons été formés et éduqués à être des intellectuels et non des poètes et plus nous cherchons à charme contemplatif de la toile s'évanouit. Le vide est plein de communauté croyante et la quête d'une expérience particulière silence. C'est dans le silence que l'intelligence se fortifie car il où chacun peut réinvestir sa subjectivité dans un «croire» existe un dynamisme du silence qui éveille l'intelligence mouvant mais toujours à la recherche d'un sens. (Michel Meslin, sensible qui permet de saisir l'intuition inhérente à toute œuvre. De l'expérience spirituelle in Le livre des sagesses, p. 1602) Pour rencontrer la beauté. l'esprit doit s'être vidé de ses tensions et de cette rencontre naîtra ce que Nietzsche souhaita ardemment : parvenir à une création esthétique de soi tel qu'exprimé par l'adage populaire «faire de sa vie un poème». Et l'œuvre d'art à venir sera plus que jamais la construction d'une vie passionnante, l'acte de créer.

Car «faire de sa vie un poème» est un acte de la volonté. Si «on ne naît pas homme ou femme mais on le devient» alors l'homme, au départ vague et indéterminé, doit participé à son émancipation et se présenté comme un horizon que l'on ne peut pas perdre de vue sans s'annuler soi-même. Action comme volonté dynamique d'un oui à la vie et aux êtres puisque comme le prophétise Bouddha : «Tous les êtres aspirent au bonheur, que ta compassion s'étende à eux tous».

« Entends-tu dans tout le chaos du présent le rythme secret de la vie ? (Karl König)

Ne pas connaître le Mystère, n'empêche pas d'aimer. Heureusement qu'en deçà des religions existe l'expérience personnelle comme mode d'accès à une sagesse à défaut de divin. De tout temps, la spiritualité a désigné la revendication de et une quantité d'autres codes moraux qui s'échelonnent l'individu envers une manière de vivre et d'agir en vue de jusqu'à la naissance de la morale chrétienne et musulmane réaliser la perfection de son être.

«Celle-ci (spiritualité) est entendue comme un lieu de liberté personnelle, d'intériorité donc d'authenticité. La relativisation des pratiques religieuses se fonde sur le droit que chacun estime avoir de rechercher librement parmi diverses expériences spirituelles. Il semble donc exister une dissociation

combler le «vide» blanc par des mots ou des images plus le de plus en plus grande entre l'appartenance à une

La spiritualité, comme on le voit, réfère à une démarche immédiate, vécue et réfléchie de soi à la rencontre de l'autre en deçà des dogmes et des institutions religieuses qui eux, impliquent une connaissance l'autre (altérité) qui passe par l'intermédiaire d'un être sacré. Cet élan spirituel est vraiment source de liberté car il permet à l'individu de revendiguer sa compétence et finalement de prendre le risque de répondre de lui-même devant Dieu.

Plus de deux milles ans avant le Christ, Ptah Hotep (- 2 450 ans) fait appel à l'humilité, la douceur, la non-violence, la générosité, l'honnêteté, la probité, la responsabilité, l'équité, l'amour de l'instruction et finalement l'amitié entre les personnes et les peuples. Enfin, il nous demande d'adhérer à son code d'éthique non pas comme un croyant appartenant à une religion mais comme un homme sage, digne représentant du genre humain. Ces préceptes laïgues d'une humanité pacifiée furent transmis à travers les siècles et les civilisations: nommons la réforme des normes sociales à Sumer par le code d'Ouroukaniga (-2 300), le chant égyptien de la sagesse du plaisir d'Antef (-2 100), la philosophie épicurienne et stoïcienne mais cette fois-ci intégrée à un code religieux.

«Le mystère de la vie n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité à éprouver». (Alan Watts)

Et cette réalité s'éprouve dans l'amour qui introduit dans notre conscience une conception de la vie qui échappe complètement à notre sensibilité naturelle et à notre intelligence. Ce que Pascal analysa finement comme dogmatiques, les idéologies politiques n'ont pu le combattre, l'intelligence du cœur possédant sa propre logique : tandis que les philosophies de l'histoire et les doctrines

«Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point : on le sait en mille choses» (Pascal Blaise, Pensées, Œuvres complètes de Pascal, Éditions de la Pléiade – Gallimard, 1957)

Quand la raison bute sur la réalité de l'homme face au néant, incapable de se saisir au milieu de rien et de tout, c'est alors que l'homme atteint de désespoir existentiel risque d'être englouti par l'insécurité radicale d'un monde qui lui échappe dans une fuite sans fin. Par contre, le cœur lui connaît la grandeur de l'homme ; plus qu'un organe essentiel, c'est aussi un centre efficient où réside l'esprit intuitif capable d'aimer.

«Nous connaissons la vérité, non seulement par la raison mais encore par le cœur. (...) C'est sur ces connaissances du cœur et de l'instinct qu'il faut que la raison s'appuie et qu'elle y fonde tout son discours. (Pascal, Pensées 282)

La raison se doit de saisir ce que le cœur aime. Car cet amour est à la fois ce qui nous englobe et transcende toutes les antinomies : réalité versus imaginaire, être/non-être, matière/antimatière, raison/intuition, etc.

Ainsi, nous revenons aux fondements mêmes de l'expérience spirituelle soit une recherche de l'amour en soi qui débouche sur l'extériorité par la reconnaissance de l'autre qui permet d'échapper à l'enfermement sur soi et qui donne un sens à l'expérience spirituelle. Ainsi l'être est porteur d'une mystique de l'intériorité qui débouche sur une volonté d'accomplissement de ses idéaux comme expérience de vie. L'attitude contemplative jette la base sur laquelle les forces vitales s'appuient pour surmonter l'incertitude, la crainte et finalement triompher du désespoir.

C'est un «oui à la vie» intime qui débouche sur la rencontre de l'Autre comme expérience fondamentale de notre espèce, tel est le message oublié des prophètes, l'amour de la vie engendre l'amitié entre les hommes.

C'est d'ailleurs notre seule arme contre le mal. Les religions

dogmatiques, les idéologies politiques n'ont pu le combattre, tandis que les philosophies de l'histoire et les doctrines révolutionnaires ont été incapables de le justifier. La solidarité entre les hommes et l'action concrète contre l'injustice, voilà le défi à relever pour anéantir le scandale du mal et son incompréhensibilité. Car toute la stratégie du mal réside dans la séparation ; l'étymologie du Diable comme prince du mal l'illustre parfaitement puisqu'il dérive du grec diaballein qui signifie «désunir.»

Traverser l'épreuve du mal c'est apprendre à combattre l'exclusion, la discorde et s'affirmer comme une personne dont la volonté s'élève contre ce qui nie sa liberté, y compris, combattre sa propre liberté de faire le mal. Et il n'est pas nécessaire d'attendre que l'autre s'y engage pour nous-mêmes s'y mettre.

«Si le mal est d'abord le mal que l'homme fait à l'homme, alors la responsabilité éthique, en face de l'autre homme, constitue la voie prioritaire de la résistance à toutes les figures hideuses du mal. Le refus du mal est ainsi d'abord le souci de l'autre et le respect de son altérité…» (Philippe Fontaine, La question du mal, p.122)

«Cette éthique mystique de l'amour» infuse à l'être la liberté nécessaire à la coopération entre les hommes et leur solidarité envers le mouvement de l'existence, tel Paul Claudel :

«Ce que peindront mes odes, c'est la joie d'un homme que le silence éternel des espaces infinis n'effraie plus, mais qui s'y promène avec une confiance familière. Nous n'habitons pas un coin perdu d'un désert farouche et impraticable. Tout dans le monde nous est fraternel et familier».

Allez en paix, chacun chantant son épode intime. Et surtout n'oublions pas :

"Il se peut que l'Univers soit non seulement plus extraordinaire que nous le supposons mais bien plus extraordinaire que nous ne pouvons le supposer." (J.B.S. Haldane) Continuité mytho-historique.

l'humanité» selon Esquinos, il nous serait alors possible récit ont une connotation moralisante; elles ajoutent un d'établir une certaine continuité historique, en voici une brève commentaire moral au récit. On assiste à la confiscation du tentative pas du tout exhaustive

De la préhistoire à l'Antiquité

probablement peu de conflits armés, de hiérarchie sociale.

entre les membres, sauf les parties servant au repas sacré pris égyptiennes et mésopotamiennes, attestant la présence d'une en commun. Le totem collectif (exemple: le clan de l'Ours des science astronomique par conséquent, le néolithique disposait cavernes) est l'archétype primitif et fondamental de la notion d'un savoir astronomique poussé avant l'Antiquité. L'harmonie de Dieu. Parmi ces actes mythiques, le repas rituel ( la Cène), est cosmique donc immense, infinie et le temps cyclique où la chair et le sang de l'animal totémique (Eucharistie) sont comme les saisons. partagés, permet à Homo érectus de participer à la nature nouvelle, immortelle par la répétition éternelle du rituel.

l'ours, était sacrifié pour que l'homme puisse en retirer la cycles et inaugure l'ère des "lignes", soit de la vision linéaire de

puissance. Tel est le sens encore de nos jours de l'eucharistie,

Les contes mythologiques sont parsemés de descriptions des phénomènes naturels; ils sont des compilations d'expériences Puisque «L'histoire n'est que l'évolution de l'idée de Dieu dans face aux rythmes de la nature. Les formes les plus récentes du savoir astronomique par des castes de prêtres qui transforment les récits mythologiques animaliers, accessibles à tous, en des formules sacrées et magiques ésotériques

Au Paléolithique, le communisme primitif axé sur la solidarité, il Les travaux récents des archéologues contemporains ont n'existe pas de propriété privée, d'industrie, de commerce, et rendu de plus en plus plausible la thèse suivante: les alignements mégalithiques ouest-européens sont des ruines d'anciens observatoires astronomiques préhistoriques; ces Les profits de la chasse étaient redistribués équitablement alignements sont plus anciens que les sources écrites

"divine" de l'Ours, de canaliser la pulsion de l'agressivité Les religiosités antiques étaient cycliques dans le sens où elles mortifère vers la vie : eux-aussi devaient mourir, mais en procédaient d'une observation du mouvement des astres, sublimant l'Ours-totem, ils étaient associés à sa vie et en observation qui permet de constater le déroulement de cycles mangeant la chair, en buvant le sang de l'animal défunt. l'Ours de 36 ans et de 25.920 ans, chiffres qui apparaissent dans les mythique pouvait ainsi renaître, ressusciter dans une vie spéculations d'Héraclite d'Ephèse. Cette cyclicité se repère également dans les formes tardives de la religiosité antique, où apparaissent des figures de "sauveurs". Ces figures ont été L'absorption de la moelle des os et du cerveaux (la substance étudiées par le philosophe catholique germano-italien Romano divine) avec la même finalité que celle observée dans le Guardini. Ce dernier a constaté que tous les "sauveurs" présacrifice de l'animal : Dieu (animal-totem) et l'homme ne chrétiens ou non chrétiens (Mithra, etc.) reconduisaient les peuvent mourir car leur substance ( ce qui est en soi, ce qu'il y hommes dans le giron de la nature, dans ses rythmes a de permanent dans les choses et êtres qui changent) est cycliques. Seul le Christ, qui dit justement n'être pas de ce continuellement absorbée (vie éternelle). Dieu, en l'occurrence monde, brise le lien entre la nature et les hommes, fracasse les naturels et cosmiques.

Babyloniens : Dieu prévient Utnapishtim et lui conseille de humain. construire un bateau pour sauver un certain nombre d'animaux. Universalis", "Au cœur des mythologies" Lacarrière

Le culte du Soter c'est-à-dire le sauveur serait né en Mésopotamie La mort de Marduk était célébrée entre le quinze et le vingt mars. Sa passion était racontée dans son évangile: capturé par ses ennemis, il était conduit sur une montagne et après avoir mis sur sa tête une couronne de feuille d'acanthe on lui faisait un procès qui se terminait par sa condamnation à mort. Ses ennemis, pour être sûr qu'il était vraiment mort, le perçaient avec une lance.

Sources www.bible.chez-alice.fr: "Cylindre de la tentation" British Museum Londres, Encyclopædia Universalis, http://cdli.ucla.edu/

Le "Sôtêr" comme Marduk, Osiris, Ahura Mazda, Isis, Horus, Adonis, Ishtar, Sérapis, Cybèle, Déméter Prométhée et bien sûr Mithra et le Christ : un fils divin mourant pour l'Humanité est connu dans toutes les régions du Proche et Moyen-Orient.

l'histoire. Il les sauve ainsi de l'imbrication inéluctable dans les Celui-ci était à chaque fois tué par les hommes après avoir subi cycles naturels. D'un point de vue païen et révolutionnaire- une Passion. Trois jours après sa mort, il descendait aux enfers conservateur, on peut dire que de cette facon le christianisme pour montrer qu'il était le maître de la mort puis il ressuscitait a ouvert la boîte de Pandore et permis l'éclosion de tous les pour retourner dans le monde des dieux. Chaque secte établit subjectivismes, y compris les plus délétères. Romano Guardini un évangile qui racontait la vie et les sermons du sauveur avouait même que les progrès techniques avaient été rendu descendu sur Terre pour mourir, ressusciter et transmettre la possible parce que le christianisme avait vaincu le respect vertu de la résurrection aux hommes qui pourront donc accéder craintif que cultivaient les Anciens à l'égard des rythmes à une vie éternelle dans un paradis après leur mort. Le système se diffuse rapidement en Iran, en Perse, en Syrie, dans tout le Moyen Orient et surtout en Grèce où il est encouragé par Le mythe du déluge naît chez les Sumériens, repris par les Alexandre le Grand qui se déclare lui-aussi sauveur du genre

Puis vient une pluie torrentielle pendant sept jours, puis le Culte de Horus (KRST) en Égypte est né de la vierge (Isis) le bateau débarque sur le mont Nishir. Utnapishtim lâche une 25 décembre (Tybi) (solstice d'hiver) dans une grotte ou une colombe et, peu après, une hirondelle mais les oiseaux crèche, sa naissance a été annoncée par une étoile à l'Est et reviennent. Finalement il lâche un corbeau qui ne revient plus. attendue par trois hommes sages (Mintaka, Anilam, Alnitak). Le Veda indien reprend le mythe, puis les Grecs et les chrétiens Horus a été baptisé par "Anup le baptiseur" qui engendrera qui recopient cette légende dans la bible. "Encyclopædia "Jean le baptiste". Sources www.bible.chez-alice.fr: "Le livre Égyptien des morts" Massey, "Livre des morts des anciens égyptiens" Kolpaktchy, "Au cœur des mythologies" Lacarrière, "Désillusions et mythes de la Bible" Lloyd Graham, "Encyclopædia Universalis", "le livre que Votre Église ne veut pas que vous lisiez" Churchward, "Ancient Egyptian Myths and Legends" Lewis Spence, "The light and islamic review

> Culte de Krishna ou Christna, huitième incarnation de Visnu : (Krishnaïsme) des Védas hindous qui donnera son nom à Jésus-Christ (Jezeus Krishna):

- Son épithète personnelle était," "le fils éternel"," le "Père"., "KRST", "Krishna", "Christna"
- Sa naissance était attendue par des sages, des hommes sages et des bergers
- \* Il se présenta avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe
- \* Il s'appelle dieu des bergers
- \* Il fut persécuté par un tyran (Kamsa) qui ordonna le meurtre de milliers d'enfants en bas âge.
- \* Il était de naissance royale

- \* Il fut baptisé dans un fleuve (le Gange).
- \* Il effectua miracles et merveilles.
- \* Il ressuscitait les morts et guérissait les lépreux, les sourds et \* Il effectuait des miracles. les aveugles.
- \* Il utilisait des paraboles pour enseigner au peuple la charité et \* Après trois jours, il s'est relevé. l'amour.
- \* Il fut transfiguré devant ses disciples.
- \* Dans certaines traditions, il fut crucifié entre deux voleurs
- \* Il ressuscita d'entre les morts et monta au ciel
- \* Il est la seconde personne de la trinité et s'est proclamé luimême "la résurrection" et "la voie vers le Père". \* Ses disciples lui donnèrent le nom de "Jezeus" qui signifie "pure essence" Sources www.bible.chez-alice.fr: "Encyclopædia Universalis", "La Bible dans l'Inde" Jacolliot,

La Perse mit au monde le diable avec la zoroastrisme qui envahit le Moyen Orient et contaminera le christianisme naissant via les Esséniens et les écrits de Mani influencèrent également l'islam. La vie éternelle, le paradis, le purgatoire et l'enfer sont d'inspiration iranienne.

Le culte de Mithra, Dieu-Soleil bat son plein en Perse. Les prêtres célébraient l'office par le pain et le vin "Celui qui avale ma chair et avale mon sang demeure en moi et je demeure en lui (Zarduhst)". Le prêtre de Mithra plaçait du miel sur la langue de l'adepte. Son culte comprend un repas et un baptême.

- \* Il est né d'une vierge le 25 décembre.
- \* Il était considéré comme un grand professeur et un maître itinérant.
- \* II était appelé "le Bon Berger."
- \* Il était considéré comme "la Voie, la Vérité et la Lumière."
- \* Il était encore considéré comme "le Rédempteur," "le Sauveur," "le Messie."
- \* Il était identifié à la fois au Lion et à l'Agneau.
- \* Son jour sacré était le dimanche, le "jour du Seigneur"
- \* Il avait sa fête principale à la date qui allait ensuite devenir

Pâques, correspondant à sa résurrection.

- \* Il avait 12 compagnons ou disciples.
- \* Il a été enterré dans un tombeau.
- \* Sa résurrection était célébrée chaque année.
- \* Sa religion comportait une eucharistie ou "dîner du Seigneur".

Les paroles de la Cène sont empruntées à celle des sectateurs de Mithra. L'Église de Rome fait correspondre la date de naissance de Jésus-Christ avec la naissance de Mithra, dieu qui était célébré le 25 décembre au solstice d'hiver. Voir Natale "Natale" qui donnera "Noël" en français est le nom latin de la fête du solstice d'hiver: le 25 décembre le soleil semble reprendre vie quand les jours s'allongent à nouveau. Plus tard, les chrétiens feront naître JC à cette date pour court-circuiter la fête païenne

Rédaction du papyrus égyptien "Amen-em-ope" dans lequel les auteurs de l'Ancien Testament se sont inspirés ou ont recopié des passages entiers comme dans: Gen XVII.5, XLII.23, XIX.14, XXV.25, Deut, Juges, Samuel, Rois, Job, Psaumes, Prov, Eccl, Jérém,... Le mystère de la côte d'Adam est aussi "emprunté" au poème sumérien "Enki et Ninhursag": c'est là où est le mal d'Enki.

La venue d'Abraham en Égypte coïncide avec la première période intermédiaire donc la fin de la période des pyramides. Il est remarquable de constater à quel point les idées de conscience individuelle et les principes humanitaires existaient dans ces deux pays : la Mésopotamie et l'Ancienne Égypte ainsi que la notion de renaissance spirituelle donc une vie après la mort. Étrange également que le fondateur du peuple hébreu ait reçu ce message qui parle d'une postérité universelle aussi nombreuse que les étoiles du ciel et qui continue et prolonge la doctrine d'IMHOTEP. Source www.bible.chez-alice.fr: "The wisdom of Egypt & the Old Testament" W.O.E. Œsterley D.D. professeur d'hébreux université de Londres.

Celui qui deviendra le grand roi mésopotamien Sargon 1er qui fonda le royaume d'Akkad est retrouvé à sa naissance abandonné dans un panier flottant sur l'Euphrate et sera élevé par le jardinier Akkis puis sera l'échanson du roi Kis. Cette histoire sera reprise dans l'Ancien Testament pour Moïse Les auteurs de l'Ancien Testament se sont fait prendre, là, "les doigts dans la confiture": ils ont recopié la légende du roi Sargon en détail en précisant que le berceau était calfaté par du bitume pour le rendre étanche. Le bitume (pétrole brut) est un matériau très courant en Mésopotamie dans le pays du roi Sargon. Il est totalement inconnu en Egypte. "Sargon d'Akkad: Abandonné par sa mère dans une corbeille de roseaux qui est confiée au fleuve, le nouveau-né est recueilli et adopté par un jardinier. La faveur de la déesse Ishtar fait plus de lui un échanson à la cour de Kish puis un prince." Sources www.bible.chez-alice.fr: Encyclopædia Universalis, Jean Bottéro, Les collections de l'Histoire N°22 janvier mars 2004

L'histoire des tablettes divines rapportées de la montagne a été empruntée au dieu babylonien Nemo, Les dix commandements au code babylonien d'Hammourabi, la naissance dans le panier au roi akkadien Sargon 1er. L'Esther du livre d'Esther vient de la déesse égyptienne Ishtar. En octobre 2002, le Vatican a reconnu, (entre autre) que les dix commandements n'ont jamais été dictés par Dieu à Moïse. Sources www.bible.chezalice.fr: "La Bible dévoilée. Les nouvelles révélations de l'archéologie" Israël Finkelstein (directeur de l'institut d'archéologie de l'université de Tel-Aviv) et Neil Asher Silberman (directeur historique au Enasme Center for Public Archeology and Heritage Presentation de Belgique) Bayard Éditions, Les collections de l'Histoire N°22 janvier mars 2004

Les sectes monothéistes qui attendent le Messie ou qui

concerne "toutes les nations de la Terre "Au fond Abraham affirment qu'il est déjà venu pullulent et vont proliférer autour du ler lle et lle siècle: Audiens, Apolinnariens, Ariens, Baptistes, Batrachites, Borborites, Corpocratites, Donatistes, Ebionites, Encratites, Enthousiastes, Esséniens, Euchites, Eunomiens. Hermogéniens, Hydroparastates, Macédoniens, Mandéens, Manichéens. Marcéliens, Marcionistes, Masbothéens, Messaliens, Montanistes, Nabatéens, Nazaréen, Naziréen, Novatiens, Ophites, Orphites, Papianistes, Pauliens, Pauliniens, Pépuzites, Photiniens, Phryges, Pneumotaches, Priscillanistes. Sabatiens. Sabéens. Saccophores. Tascodrogites, Tessarécédécatites, Tétradites, Valentiniens... qui pratiquaient plus ou moins la Torah. Arrive Paul qui simplifie tout ca en ne demandant à ses disciples que la conversion intérieure et le baptême. Paul annonce la venue d'un messie intemporel: Christ (du grec "khresto": oint et consacré). C'est un succès et le mouvement "chrétienté" s'étend rapidement autour de la Méditerranée, souvent aux dépens des autres sectes déclarées hérétiques.

> Le Maître de justice de la secte des Esséniens a douze disciples, il passe pour le Messie descendant de David, est persécuté, torturé et exécuté comme martyr de la foi et devait ressusciter. Il fonda une Église dont les fidèles attendent son retour. Sources www.bible.chez-alice.fr: A. Dupont-Sommer "Apercus préliminaires sur les manuscrits de la Mer Morte", Encyclopædia Universalis, "Le monde de la Bible" N°107 novembre décembre 1997

> D'après les écrits de Qumran, le messie Ménahem, rejeté par les pharisiens, est rejeté et mis à mort par les romains puis aurait été considéré comme ressuscité par ses disciples. Cette histoire inspirera, plus d'un siècle plus tard, les auteurs du Nouveau Testament. Sources www.bible.chez-alice.fr: "L'Autre Messie", Israël Knohl Directeur du département biblique à l'Université hébraïque de Jérusalem: (Albin Michel). "Il met notamment en évidence, pour la première fois, des correspondances extrêmement troublantes entre la biographie de Jésus et celle

Ménahem l'Essénien" et pour cause..., "Le Monde" 25 décembre

la Mer Morte dont les derniers ont été écrits en 68 après JC. Source www.bible.chez-alice.fr: Herschel Shanks "L'énigme des manuscrits de la Mer Morte"

La rédaction de l'évangile de Matthieu vers 165 complète l'histoire du Christ de Paul en s'inspirant du Maître de justice des Esséniens (mort en -65), du messie de Ménahem (mort en -4), d'Horus, de Mithra, de Krishna et d'un tas de légendes de l'époque pour lui donner un aspect historique et la faire correspondre, autant que possible, aux prophéties de l'ancien testament.

Les auteurs décrivent l'étoile qui guide les mages pour répondre à la prophétie comme avant lui, Horus, Bouddha, Krisna, Alexandre. Pour donner du poids à leur histoire, les Évangélistes font naître Christ d'une vierge comme avant lui Attis de Phrygie, Dyonisos/Bacchus, Horus/Osiris, Krishna, Mithra, Persée, Zarathoustra, Bouddha (dans la Lalita Vistara). Les auteurs continuent de plagier en faisant le "père" de Christ: Joseph (qui veut dire "constructeur") un charpentier comme avant lui Krishna et Horus. Ils récupèrent la légende ( le massacre des innocents par Hérode) du tyran Kamsa qui, en 1500 av JC avait persécuté Krishna et ordonné le meurtre de milliers d'enfants en bas âge.

Comme Krishna, le Christ quérit les malades, il accomplit des miracles. Comme Horus/Osiris, Mithra et le maître de justice des Esséniens, il a 12 disciples. Comme Bouddha, il a nourri les masses avec un petit morceau de pain recopiée sur la légende de Bouddha qui guérit les malades, nourrit 500 personnes à partir d'un "petit panier de gâteaux". De plus les disciples de Bouddha, ne trouvant pas de bateau pour traverser

du leader messianique qui l'a précédé d'une génération : une rivière, sont entrés en transe méditative et ont marché sur les eaux. Comme Osiris/Horus il fait un sermon sur la montagne. Comme la légende de Dionysos, il transforme l'eau Jésus de Nazareth n'apparaît nul part dans les manuscrits de en vin aux noces de Cana. La légende d'Horus/Osiris (dieu égyptien qui ressuscite El-Azar-us, d'entre les morts) est reprise par le Christ. Le traître Judas ressemble étrangement au traître Devadatta qui trahit Bouddha Comme Marduk. Dvonisos/Bacchus, Attis de Phrygie, Horus/Osiris, Krishna, le Christ meurt sur la croix, entre deux voleurs, il est mis au tombeau trois jours puis il ressuscite.

> Bouddha est invité par un prêcheur et sa femme qui a fait quelques gâteaux. Le prêcheur lui fait remarquer que ce sera insuffisant pour nourrir les 500 moines qui les accompagnent. Ils mettent les gâteaux dans un bol et le bol fournit des gâteaux sans fin, assez pour nourrir tout le monde et il en reste encore. Alors, il jettent le bol dans le Jetavana. De même les disciples de Bouddha, ne trouvant pas de bateau pour traverser une rivière, sont entrés en transe méditative et ont marché sur les eaux. Bouddha a été crucifié, il a souffert 3 jours en enfer et il a ressuscité. Il meurt à quatre vingt ans. Ses prédications seront les piliers fondateur du bouddhisme qui connaîtra et connaît toujours un vaste succès à travers le monde. Dans la biographie légendaire de Bouddha (Lalita Vistara) il est né de sa mère: la reine Maya, restée vierge. Source www.bible.chezalice.fr: "Encyclopædia Universalis", "Suns of god, Krishna, Bouddha and Christ Unveiled" S Acharya, "Pagan christ" John M. Robertson, "The life of Buddha as legend and history" Edward J Thomas p246, "Narrativity in Biblical and relative texts" L. Martin C.Scott p92, "Bouddhisme et Nouveau Testament" R. Stehly, "Les vierges mères et les naissances miraculeuses" P. SaintYves. The Argument from the Bible (1996) By Theodore M. Drange

> Ce n'est que sous Constantin, au IVe siècle que l'Église a adopté la croix: symbole égyptien, symbole de Mithra et de Tammouz pour augmenter l'impact de l'image du Christ. L'Église a commencé à représenter Jésus sur une croix en T au IVe siècle puis la croix a été allongée pour être mieux vu, on a

ensuite rajouté un support pour les pieds puis les premières croix telles que nous les connaissons sont apparues au Ve siècle.

Mani, né vers 240 à Bagdad, prêche sa doctrine, on le dit né d'une vierge, auteur de guérisons et d'exorcismes. On l'appelle le Sauveur, le Seigneur. Il est emprisonné, battu à mort, écorché et décapité. Mais son influence : le manichéisme et son dieu mauvais se répand et contamine la chrétienté naissante dont Saint Augustin et l'islam Le mot Satan vient de Seth ou Sat: principal ennemi d'Horus dans la mythologie égyptienne.

L'Église adopte le nom de Jésus-Christ lors du Concile de Nicée (325) et elle adopte la forme du dieu égyptien Sérapis barbu et chevelu. L'aura solaire qui entoure la tête du Christ est d'inspiration égyptienne.

Certains historiens relatent que vers 364, les chrétiens venaient adorer, près de Sébaste en Samarie, le corps de Jésus jusqu'à ce que l'empereur Julien fasse ouvrir le tombeau, brûle le corps et disperse les cendres. L'Église inventa alors l'Ascension corporelle (fumée) de Jésus vers le ciel.

L'histoire de la Vierge Marie (tiré du nom égyptien Mari-Amon) est fixée en 431 (St Célestin 1er). Le dogme de l'Immaculée Conception date de 1854.

À vous de poursuivre.

Les propos tenus dans ce livre sont redevables en grandes parties à des écrivains, exégètes et théologiens sans oublier Baudrillard Jean, Simulacres & Simulation, Éditions Galilée, Paris, des artistes et scientifiques de grande envergure dont 1981 l'érudition fut reconnue à maintes reprises. Je ne peux passer sous silence la contribution importante d'auteurs comme Baudrillard Jean, La transparence du Mal, Éditions Galilée, Paris, Mircea Éliade. Otte, Eugen Drewermann, Hans Küng, Guitton, 1990 Charron, Thierry Magnin et bien d'autres, puisque chacun avec leur «pierre philosophale» inédite, ont contribué à édifier mes notes de lectures comme un mortier solidifiant le corpus de l'essai ici présenté. Bibliographie

Allègre Claude, Dieu face à la science, Éditions Fayard, Paris, 1997

Azuma Hiroki, Génération Otaku, Éditions Hachette, Paris, 2008

Baldassari Anne, Art et publicité, Édition du Centre Pompidou, Paris, 1990.

Baqué Dominique, Visages, Éditions du regard, Paris, 2007

Barthes Roland, Mythologies, suivi de Le Mythe aujourd'hui, Éditions du Seuil, coll. Pierres vives, Paris, 1957.

Bataille Georges, Lascaux ou la naissance de l'art, Édition d'art Albert Skita, Genève, 1980.

Bataille Georges, Œuvres complètes, Éditions Gallimard, Paris, 1957.

Baudrillard Jean, La société de consommation, Éditions 2001 Gallimard/Idées, Paris, 1970.

Baudrillard Jean, L'échange symbolique et la mort, Éditions Paris 1992 Gallimard, Paris, 1976.

Baudrillard Jean, De la séduction, Éditions Galilée, Paris, 1979.

Baudrillard Jean, L'illusion de la fin, Éditions Galilée, Paris, 1992

Baudrillard Jean, Le crime parfait, Éditions Galilée, Paris, 1995

Baudrillard Jean, Figures de l'altérité, Éditions Descartes & cie, Paris 1994.

Bazin Germain, Histoire de l'art, Éditions Garamond, Paris 1953

Beaulieu Victor Lévy, Jack Kerouac, essai poulet, Édition du jour, Montréal, 1972.

Bergeron Richard, Le cortège des fous de Dieu, Éditions Paulines, Montréal, 1982

Begev Roger, La quadrature du cercle et ses métamorphoses, Éditions du Rocher, 1993.

Beguin Albert, L'âme romantique et le rêve, Librairie José Corti, Paris, 1939.

Béret Chantal, Les années pop, Édition du centre Pompidou, Paris,

Berlin Isaiah, Le bois tordu de l'humanité, Éditions Albin Michel,

Bernard Edina, L'art moderne, Éditions Bordas, Paris, 1988.

|                                                                                                     | virtuelles, Éditions du Seuil, Paris, 1995.                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bertrand Guy Marie, La révélation cosmique, Éditions Fides,<br>Montréal, 1983                       | Breton Stanislas, Philosophie et mysticisme, existence et surexistence, Éditions J. Million, Genève, 1996. |
| Bihalji-Mérin Oto, La fin de l'art à l'ère de la science, Éditions La connaissance, Bruxelles, 1970 | Breton Thierry, La fin des illusions : le mythe des années hight-                                          |
| Blavatsky H.P., La doctrine secrète, Editions Adyar, Paris, 1982.                                   | tech, Éditions Plon, Paris, 1992.                                                                          |
| Blindé Jérôme, Les clés du XXI <sup>e</sup> siècle, Éditions Unesco/Seuil, Paris, 2000.             | Broch Kermann, Quelques remarques à propos du kitsch, Édition Allia, Paris, 2001                           |
| 2000.                                                                                               | Brun Jean, L'Europe philosophe, Éditions Stock, Paris,1988.                                                |
| Bologne Jean-Claude, le Mysticisme athée, Éditions du Rocher, 1995                                  | Brun Jean, Philosophie de l'histoire, Éditions Stock, Paris, 1990                                          |
| Borduas Paul-Émile, Écrits I, Écrits II, Éditions PUM-UQAM, Montréal, 1987.                         | Brun Jean, Le Rêve et la Machine, Éditions La Table ronde, Paris, 1992                                     |
| Boubakeur D., Dieu chez les Musulmans, in Histoire de Dieu,<br>Éditions du Rocher, Paris 2002       | Bryson Bill, Une histoire du tout ou presque Éditions Payot, Paris, 2007                                   |
| Bourdil Pierre-Yves, Les autres mondes, Édition Flammarion, Paris 1999                              | Cabane Pierre, Restany Pierre, L'avant-garde au XX <sup>e</sup> siècle,<br>Éditions Ballannd, Paris, 1969. |
| Boutot Alain, L'invention des formes, Édition Odile Jacobs, Paris, 1993.                            | Calvet J., Histoire de la littérature française, J. de Gibord Éditeur,<br>Paris, 1966                      |
| Brague Rémi, La sagesse du monde, Éditions Fayard, Paris, 1999                                      | Caraco Albert, Le tombeau de l'histoire, Éditions La Bâconnière, Neufchâtel, 1966.                         |
| Breton Philippe, La techno-science en question, éléments pour une                                   |                                                                                                            |
| archéologie du XX <sup>e</sup> siècle, Éditions Champ Vallon, Seyssel, 1990.                        | Carlier Pierre, Le IVe siècle grec jusqu'à la mort d'Alexandre, Paris, Points-Seuil, 1995                  |
| Breton Philippe, La tribu informatique, Éditions Métailié, Paris, 1990.                             | Carotti Elena, Bibo Debbie, Basquiat, Edizioni Charta, Milan, 1999.                                        |
| Breton Philippe, À l'image de l'homme : du golem aux créations                                      | Carrera Gaston Fernandez, L'art envie, Ante Post, Bruxelles, 1996                                          |

| Caumartin Philippe, Rouet Albert, l'homme inachevé, Éditions de l'atelier, Paris 1998                                             | Comte-Sponville André, Traité du désespoir et de la béatitude,<br>Quatrige PUF, Paris, 2002                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   | Conche Marcel, Philosopher à l'infini, PUF, Paris, 2005                                                       |
| Chalumeau Jean Luc, Lectures de l'art, Éditions du Chêne, Paris, 1991.                                                            | Conio Gérard, L'Art contre les masses, Édition L'Age d'Homme,<br>Lausanne, 2003                               |
| Charon Jean R, Les lumières de l'invisible, Édition Albin Michel,                                                                 |                                                                                                               |
| Paris, 1985.  Charon Jean E., Le Tout, l'esprit, la matière, Éditions Albin Michel,                                               | corps, Tome 1-2-3, Éditions du Seuil, Paris, 2006.                                                            |
| Paris 1987.                                                                                                                       | Cottin Jérôme, La mystique de l'art, art et christianisme de 1900 à nos jours, Éditions du Cerf, Paris, 2007. |
| Chazal Malcolm de, Sens-plastique, Éditions Gallimard, Paris, 1948.                                                               |                                                                                                               |
| Chevrier Marc, Le temps de l'homme fini, Argument, vol 5, no 2, Québec, 2003                                                      | Coulmas Peter, Les citoyens du monde, Éditions Albin Michel, Paris 1995                                       |
|                                                                                                                                   | Couture Francine, Les arts visuels au Québec dans les années                                                  |
| Citati Pietro, La lumière de la nuit, L'Arpenteur-Gallimard, Paris, 1999.                                                         | soixante, tome I, 1993, tome II, 1997, VLB Éditeur, Montréal                                                  |
| _                                                                                                                                 | Cosmao V., Changer le monde, Éditions du Cerf, Paris, 1981.                                                   |
| Clair Jean, L'Âme au corps, arts et sciences, 1793-1993 », Réunion des Musées Nationaux, Éditions Gallimard, Électa, Paris, 1993. | Crichton Michael, Next, Éditions Robert Laffont, Paris, 2007,                                                 |
| Clair Jean, La responsabilité de l'artiste, Éditions Gallimard, Paris, 1997.                                                      | Cuny Hilaire, Heisenberg et la mécanique quantique, Éditions Seghers, Paris, 1966.                            |
| Cohn Nik, Awopbopaloobop Alopbamboom, Edition Allia, Paris, 1999                                                                  | Danto Arthur, Après la fin de l'art, Éditions du Seuil, Paris, 1996.                                          |
| Cohn Norman, Les fanatiques de l'Apocalypse, Édition Payot, Paris, 1962.                                                          | Darwin Charles, Lorigine des esploes, ditions Maspero,<br>Paris, 1980                                         |
| Colonna Vincent, Autofiction & autres mythomanies littéraires,<br>Éditions Tristam, Auch, 2004                                    | Dehen Joseph, Les images du futur, ditions Mazarine, Paris,<br>1984.                                          |
|                                                                                                                                   | Delevoy Robert L., Dimensions du XX <sup>e</sup> siłcle, ditions Skira,                                       |

| GenŁve, 1965.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demers Maurice, Moreau André, Québec Underground, T-III Éditions UQAM, Montréal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dupont-Sommer André, Les écrits esséniens découverts près de la mer morte, Éditions Payot, Paris, 1980.                 |
| Denys l'Aéropagite, Les noms divins, 7,3, Oeuvres complètes<br>Éditions Aubier, Paris, 1948                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dussault Jean-Claude, Éloge et procès de l'art moderne, VLB Éditeur, Montréal, 1979.                                    |
| Dery Mark, Vitesse virtuelle, la cyberculture aujourd'hui, Éditions Abbeville, Paris, 1997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Duve Thierry de, Voici 100 ans d'art contemporain, Édition Ludion/Flammarion, Paris, 2000.                              |
| Deschamps Marc-Alain, Corps haï et adoré, Éditions Sand, Paris,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dyens Ollivier, Chair et métal, VLB Éditeur, Montréal, 2000                                                             |
| 1988.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dyens Ollivier, Continent X, VLB Éditeur, Montréal, 2003.                                                               |
| Dorfles Gillo, Le kitsch, Éditions Complexe, Bruxelles, 1978.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Edelman Bernard, La Recherche, septembre 1991, p. 1065                                                                  |
| Dortu M.G., Tout Toulouse-Lautrec, Éditions Flammarion, Paris, 1981.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Edina Bernard, L'art moderne, Éditions Bordas, Paris, 1988                                                              |
| Drewermann Eugen, La spirale de la peur, Stock, Paris, 1994                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Élie Robert, «Rupture», la Relève, 6e cahier, 2e série, Montréal, février 1936,                                         |
| Drewermann Eugen, Le Progrès meurtrier, Stock, Paris, 1993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Eliade Mircea, Méphistophélès et l'androgyne, Éditions Gallimard,                                                       |
| Drewermann Eugen, Le Mal, Édition Desclée de Brouwer, Paris,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Paris, 1962.                                                                                                            |
| 1996.  Drouin Pierre, L'Autre futur, Éditions Fayard, Paris, 1989.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Eliade Mircea, Aspects du mythe, Éditions Gallimard/Folio, Paris, 1963.                                                 |
| Duclos Denis, L'autophagie, grande menace de la fin du siècle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Eliade Mircea, Le sacré et le profane, Éditions Gallimard, Paris, 1965.                                                 |
| Monde Diplomatique, août 96.  Diplomatique, Émile Les formes élémentaires de le vie religiouse PUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Eliade Mircea, Histoire des croyances et des idées religieuses,<br>Éditions Payot, Paris, T I-1976, T 2-1978, T 3-1983. |
| Durkeim, Émile, Les formes élémentaires de la vie religieuse, PUF, Paris, 1960.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ellul Jacques, La subversion du christianisme, Éditions du Seuil, Paris 1984                                            |
| Dufour Dany-Robert, L hamme modifiø par le libøralisme,<br>Monde diplomatique, Paris, avril 2005.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |
| in a companient of the control of th | Ellul Jacques, Les nouveaux possédés, Éditions Mille et une nuits,                                                      |

| Paris, 2003                                                                                                                        | alternatives, 1999                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engelhard Philippe, L'homme mondial, Éditions Arléa, Paris, 1996                                                                   | Foucault Michel, Les Mots et les choses, NRF-Gallimard, 1966.                                                    |
| Engels Friedrich, La Guerre des paysans in Sur la Religion, Éditions sociales, Paris,1972.                                         | Foucault Michel, Surveiller et punir : naissance des prisons, Éditions Gallimard, Paris, 1975                    |
| Étienne Marc, Les dieux de l'Égypte, Édition de la Réunion des musées nationaux, Paris, 1998.                                      | Fournier Valérie, Les nouvelles tribus urbaines, Édition GEORG, Chêne-Bourg, 1999.                               |
| Éthier-Blais Jean, Autour de Borduas, Édition PUM, Montréal, 1979.<br>Farago France, La Nature, Éditions Armand Colin, Paris, 2000 | Fourest Caroline, Venner Flametta, Tirs croisés, la laïcité à l'épreuve, Editions Calmann-Lévy, Paris, 2003.     |
| Festugière André-Jean, Hermès Trismégiste, Les Belles Lettres,                                                                     | Frazer J.G, Le Rameau d'or, 4 vol., éditions Robert Laffont, Paris 1981                                          |
| "collection des universités de France" (Budé), 1945-1954, rééd. 1960, rééd., 2002 et 2003.                                         |                                                                                                                  |
| Festugière André-Jean, Hermétisme et mystique païenne, Aubier-<br>Montaigne, 1967                                                  | Froom Erich, Vous serez comme des Dieux, Edition Complexe, Paris, 1975                                           |
| Foucault Michel, Surveiller et punir, Éditions Gallimard, Paris, 1975                                                              | Fukuyama F., La fin de l'homme. Les conséquences de la révolution biotechnologique, La Table Ronde, Paris, 2002. |
| Ferrari Silvia, Guide l'art du XX <sup>e</sup> siècle, Édition Solar, Paris, 2000.                                                 | Gabellieri Emmanuel, Pour une esthétique de l'Incarnation,                                                       |
| Ferro Marc, Sociétés malades du progrès, 1Éditions Plon, Paris, 1998.                                                              | Artension, no 14, p.5, 2003                                                                                      |
| Figuier Richard, Dieux en sociétés, Éditions Autrement, série Mutation, no:127, Paris 1992                                         | Gablik Suzi, Le modernisme et son ombre, Thames & Hudson, Paris, 1997.                                           |
| Fontaine Philippe, La question du mal, Éditions Ellipses, Paris, 2000.                                                             | Gagnebin Murielle, Fascination de la laideur, Éditions Champ Vallon, Seyssel, 1994.                              |
| Forest Jean, La Terreur à l'Occidentale, Tome I et II, Éditions triptyque, Montréal, 2005                                          | Gagnon François-Marc, Borduas, Éditions Fides, Montréal, 1978.                                                   |
| Forget Philippe, Polycarpe Gilles, L'homme machinal, Syros                                                                         | Gagnon François-Marc, Structures de l'espace pictural chez                                                       |

| Mondrian et Borduas, Études françaises, Volume 5, numéro 1, février 1969.             | 2000.                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gagnon François-Marc, Le silence dans la peinture contemporaine,                      | Gros de Beler Aude, La mythologie égyptienne, Éditions Molière,<br>Paris, 2003                                                        |
| Revue Théologique, Volume 7, numéro 2, 1999.                                          | Guérin François, Haine et destruction, Ellipses Éditions, Paris, 2002                                                                 |
| Garaudy Roger, Vers une guerre de religion?, Éditions Desclée de Brouwer, Paris, 1995 | Guery François, Haine et destruction, Ellipses Éditions, Paris, 2002.                                                                 |
| Gauchet Michel, Le Désenchantement du monde, NRF-Gallimard<br>Paris 1985              | Guénon René, La crise du monde moderne, Éditions Gallimard, Paris, 1946.                                                              |
| Gillo Dorfles, Le kitsch, Éditions Complexe. Bruxelles, 1978.                         | Guiraud F., Schmidt J., Mythes et mythologies, Éditions Larousse-Bordas, Paris, 1996                                                  |
| Giorgi Rosa, Anges et démons, Édition Hazan, Paris, 2004                              | Guitton Jean, Dieu et la science, Éditions Grasset, Paris, 1996                                                                       |
| Gleizal Jean-Jacques, L'art et la politique, Éditions PUF, Paris,1994.                | Gutmann Joseph, Manuscrits hébreux, Éditions du Chêne, Paris, 1978                                                                    |
| Glucksmann André, La troisième mort de Dieu, Nil Éditions, Paris 2000                 | Haffen Marc, L'athéisme, J. Grancher Éditeur, Paris, 1990.                                                                            |
| Gobry Ivan, Le sens de la beauté, Éditions La Table Ronde, Paris 2003                 | Hatzfeld Henri, Les racines de la religion, Édition du Seuil, Paris, 1993.                                                            |
| Godard Henri, L'expérience existentielle de l'art, Éditions Gallimard Paris, 2004     | Hayles K., How we became posthuman, Virtual bodies in Cybernetics, Literature and Informatics, The University of Chicago Press, 1999. |
| Godin Christian, La fin de l'humanité, Éditions Champ Vallon, 2003                    | Hegel G., La Phénoménologie de l'Esprit, Éditions Aubier, Paris,                                                                      |
| Gray Camilia, L'avant-garde russe dans l'art moderne, Éditions                        | 1020                                                                                                                                  |
| Thames & Hudson, Londres, 2003                                                        | Hentsch Thierry, Raconter et mourir, Les Presses de l'université de Montréal, 2002.                                                   |
| Green Arthur, Seek my face, Speak my name, Northvale, N.J., Jason Aronson, 1992       | Hida Shuntaro, Little boy, Récits des jours d'Hiroshima, Édition                                                                      |
| Greene Brian, L'Univers élégant, Éditions Robert Laffont, Paris,                      | Quintette, 1984.                                                                                                                      |

| Hobsbawm Éric J., L'Âge des extrêmes, Édition complexe, Paris, 2000.  Imbert Michel, La vision aujourd'hui in La lumière, art et science, | Kandinsky Wassily, Du Spirituel dans l'art, et dans la peinture en particulier, Folio Essais, Denoël, 1989.        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Éditions Odile Jacob, Paris, 2005                                                                                                         | Kane Gordon, Supersymétrie, Éditions le Pommier, Paris, 2003                                                       |
| Irwin Robert, Le monde islamique, Éditions Flammarion, Paris, 1997.                                                                       | Kaprow Allan, L'art et la vie confondue, Centre George Pompidou, Paris, 1996.                                      |
| Isou Isidore, Introduction à la nouvelle poésie et à une nouvelle musique, Éditions Gallimard, Paris, 1947.                               | Katz Michèle, Déotte Jean-Louis, L'art à l'époque de la disparition, Revue «Verso, arts et lettres», Juillet 2001. |
| Jaccard Roland, L'exil intérieur, PUF, Paris, 1975                                                                                        | Kaufmann Jean-Claude, L'invention de soi, Édition Armand Collin,                                                   |
| Jacob F., Le Jeu des possibles, Éditions Fayard, 1981.                                                                                    | Paris, 2004.                                                                                                       |
| Jacques Daniel, La révolution technique, Éditions Boréal, Montréal, 2002                                                                  | Keyser Eugénie de, L'Occident romantique 1789-1850, Éditions Skira, Genève, 1965.                                  |
| Jacques Daniel, L'humanisme à l'âge des machines spirituelles, Argument, vol 6, no 2, Québec, 2004                                        | Kharitonova Irina, Le monde de l'art, Edition d'art Aurora,<br>Léningrad, 1991                                     |
|                                                                                                                                           | Klein Etienne, Lachièze-Rey Marc, La quête de l'Unité, Editions Albin Michel, 1996.                                |
| Jean Georges, L'écriture mémoire des hommes, Éditions Gallimard, Paris, 1987.                                                             | Koyre A., Du monde clos à l'univers infini, Éditions Gallimard, Paris, 1988                                        |
| Jetten Marc, Enclaves amérindiennes: les «réductions» du Canada 1637-1701, Editions du Septentrion, Québec, 1994                          | Kundera Milan, L'art du roman, Éditions Gallimard, Paris, 1986                                                     |
| Johannisse Yvon, Lane Gilles, La science comme mythe, VLB Éditeur, Montréal 1988                                                          | Küng Hans, Dieu existe-t-il?, Éditions du Seuil, Paris, 1981.                                                      |
| Jung C.G., L'âme et la vie, Éditions Buchet/Chastel, Paris, 1963                                                                          | Laborit Henri, Éloge de la fuite, Éditions Gallimard, Paris, 1981                                                  |
|                                                                                                                                           | Lacroix Michel, Avoir un idéel est-ce bien raisonnable ?, Éditions                                                 |
| Jung C.G., Mysterium conjunctionis Tome 1-2, Éditions Albin Michel, Paris, 1982.                                                          | Flammarion, Paris 2007.                                                                                            |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                    |

| Lafontaine Céline, L'empire cybernétique, Édition du Seuil, Paris, 2004                                                | 2005                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lambert Jean-Clarence, La peinture abstraite, Éditions Rencontres Lausanne, Paris, 1967.                               | Leclerc Denise, La crise de l'abstraction au Canada, catalogue d'exposition, Musée des Beaux Arts du Canada, Ottawa, 1992            |
|                                                                                                                        | Le Dévédec Nicolas, De l'humanisme au post-humanisme : les mutations de la perfectibilité humaine, Revue du MAUSS, 21 décembre 2008. |
| Laneyrie Dagen, L'Invention du corps, Éditions Flammarion, Paris, 1997.                                                | Le Goff Jacques, Une histoire du corps au Moyen Âge, Éditions Liana<br>Levi, Paris, 2003.                                            |
| Lang Bernhard, Eugen Drewermann : interprète de la Bible, Les<br>Éditions du Cerf, Paris, 1994.                        | Legrand Jacques, Chronique du XX <sup>e</sup> siècle, Éditions Boulogne-Billancourt, Paris, 1993                                     |
| Lanterni Vittorio, Les mouvements religieux des peuples opprimés,<br>Librairie François Maspéro, Paris, 1962.          | Lemaire Gérard-Geeorges, Le noir, Édition Hazan, Paris, 2006.                                                                        |
| Lavoie Vincent, Bavures techniques et autres surprises collatérales.<br>Argument, vol 6, no1, Québec, 2004.            | Lemieux Michel, Voyage au levant, Éditions Septentrion, Québec,1992.                                                                 |
| Le Bras Chopard Armelle, Le zoo des philosophes, Éditions Plon, Paris, 2000.                                           | Lemoyne Serge, Lista Giovanni, Nakov Andrei, Les avant-gardes, Édition Hazan, Paris, 1991.                                           |
| Le Breton David, La chair à vif, Éditions Métailié, Paris, 1993.                                                       | Lenoble Robert, Histoire de l'idée de nature, Éditions Albin Michel, Paris, 1969                                                     |
| Le Breton David, L'adieu au corps, Éditions Métailié, Paris, 1999.                                                     | Lenoir Frédéric, Tardan-Masquelier Ysé, Le livre des Sagesses,                                                                       |
| Le Breton David, La sociologie du corps, PUF, Paris 2000.                                                              | Éditions Bayard, Paris 2002                                                                                                          |
| Le Breton David, Signes d'identité : tatouages, piercings et autre marques corporelles, Édition Métailié, Paris, 2002. | Lenoir Frédéric, Les métamorphoses de Dieu, Éditions Hachette-<br>Plon, Paris, 2003                                                  |
| Le Breton David, La peau et la trace, Édition Métailié, Paris, 2003.                                                   | Lenoir René, À la recherche du sens perdu, Éditions Michalon, Paris, 2003                                                            |
| Le Breton David, Anthropologie du corps et modernité, PUF, Paris,                                                      | Lévêque Pierre, Bêtes, dieux et hommes, Éditions Messidor, Paris                                                                     |

| 1985.                                                                                                              | Paris, 1968                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Levi Pierre, Si c'est un homme, Éditions Presses-Pocket, Paris, 1988.                                              | Marinjnissen Roger-Henri, Ruyffelaere Peter, L'ABCdaire de Bosch,<br>Édition Flammarion, Paris, 2001                              |
| Lévi-Strauss Claude, Tristes Tropiques, Presses Pocket-Plon, Paris1955.                                            | Masson André, Toute la mémoire du monde, les sentiers de la création, Éditions Skira, Genève, 1974.                               |
| Leroi-Gourhan, Les religions de la prØhistoire, PUF, Paris, 1976.                                                  | McLuhan Marshall, Pour comprendre les médias, Éditions Hurtubise HMH, Montréal, 1968.                                             |
| Lindfors, Bernth, Africans on Stage. Studies in Ethnological Show<br>Business, Indiana University Press, USA, 1999 | Menand Louis, American art and the Cold War, The New Yoker                                                                        |
| Linssen Robert, La spiritualité quantique, Éditions du Mortagne, 1995                                              | magazine, October 17, 2005  Ménard G., Miquel C., Les ruses de la technique. Le symbolisme des                                    |
| Loux Françoise, Le corps dans la société traditionnelle, Éditions Berger-Levrault, Paris, 1979.                    | techniques à travers l'histoire, Éditions Boréal, Montréal, 1988.  Mèredieu Florence de, Arts et nouvelles technologies, Éditions |
| Löwry Michaël, Sayre Robert, Révolte et mélancolie, Éditions Payot, Paris, 1992.                                   | Larousse/VUEF, Paris, 2003.  Messadié Gérald, Histoire générale du Diable, Edition Robert Laffont,                                |
| Lyndee Susan, Nelkin Dorothy, La mystique de l'ADN, Édition Belin, 1998.                                           | Paris 1993  Michaud Yves, La crise de l'art contemporain, PUF, Paris, 1997.                                                       |
| Maître Eckhart, Traités et Sermons, Éditions Aubier-Montaigne, Paris, 1942.                                        |                                                                                                                                   |
| Mandel Gabriel, Les arts premiers, Édition Solar, Paris, 2002.                                                     | Milon Alain, La réalité virtuelle, Éditions Autrement, Paris, 2005.                                                               |
| Marcel Jean, Histoire de la peinture surréaliste, Éditions du Seuil, Paris, 1959.                                  | Minois Georges, Histoire du mal de vivre, Éditions de la Martinière, Paris 2003.                                                  |
| Marcus Greil, Lipstick Traces, Éditions Allia, Paris 1998.                                                         | Miquel Pierre, Le pouvoir et l'artiste, Édition Belfond, Paris, 1994.                                                             |
| Marcuse Herbert, L'homme unidimensionnel, Éditions de Minuit,                                                      | Mirzoeff Nicholas, L'artiste au corps à corps avec l'histoire, Courrier de l'Unesco, juillet/août 2001                            |

| Mohen Jean-Pierre, Arts et Préhistoire, Éditions Pierre Terrail, Paris, 2002.                                                        | Mumford Lewis, Le Mythe de la machine, Éditions Fayard, tome I, 1973, tome II, 1974, Paris.                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Morin Edgar, La Méthode-3, La connaissance de la connaissance,<br>Éditions du Seuil, Paris, 1986                                     | Mundel Khân Gabriel, Mahomet, le prophète, Éditions Acropole,<br>Paris, 2002                                              |
| Morin Michel, Créer un monde, Éditions Hurtubise HMH, 2000.                                                                          | Nancy J.L., L'Expérience de la liberté, Éditions Galilée, Paris, 1988.                                                    |
| Moscovici Serge, Hommes domestiques et hommes sauvages, Union générale d'éditions, collection 10/18, Paris, 1974.                    | Nakov Andrei, Les avant-gardes, l'avant-garde russe, Édition Hazan,<br>Paris 1984.                                        |
| Moscovici Serge, Essai sur l'histoire humaine de la nature, Éditions Flammarion, Paris, 1991.                                        | Nasr Seyyed Hossein, La religion et l'ordre du monde, Éditions Médicis-Entrelacs, Paris, 2004.                            |
| Mourral Isabel, Millet Louis, Histoire de la philosophie par les textes,<br>Tome I-II, Éditions Gamma, Paris, 1988.                  | Nasr Seyyed Hossein, Introduction to Islamic Cosmological Doctrines, The State University of New York Press, Albany, 1948 |
| Mourre Michel, Malgré le blasphème, Éditions Julliard, Paris, 1951                                                                   | Néret Gilles, Érotique de l'art, Édition Taschen, Köln, 1993                                                              |
| Mouton Georgette, Jeunesse et Genèse du nazisme, Les Éditions universelles, 2001.                                                    | Nicosia Gerald, Memory Babe, Éditions Québec-Amérique,<br>Montréal,<br>1994.                                              |
| Moyse A-M, Les Hommes et leurs Dieux, Librairie Larousse, Paris, 1982.                                                               | Nietzsche Friedrich, Oeuvres complètes, Gallimard/La Pléiade, Paris.                                                      |
| Muchembeld, Une histoire du diable, Éditions du Seuil, Paris, 2000.                                                                  | Nietzsche Friedrich, Ainsi parlait Zarathoustra, Édition Folio, Paris.                                                    |
| Muchembeld, Le roi et la sorcière, l'Europe des bûchers, XV <sup>e</sup> – XVIII <sup>e</sup> siècle, Éditions Desclée, Paris, 1993. | Noorbergen Christian, Les distances du divin, Artens!on, no 14, p.7, 2003.                                                |
| Mumford Lewis, Technique et Civilisation, Édition du Seuil, Paris,                                                                   | Onfray Michel, La puissance d'exister, Éditions Grasset, Paris, 2006                                                      |
| 1950.                                                                                                                                | Otte Marcel, Préhistoire des Religions, Masson, Paris, 1993                                                               |
| Mumford Lewis, La cité à travers l'histoire, Éditions du Seuil, Paris, 1964.                                                         | Ouellet Pierre, Le sens de l'autre, Éditions Liber, Montréal, 2003                                                        |

| Palmier Jean-Michel, L'expressionnisme comme révolte, Tome I et II,<br>Éditions Payot, Paris, 1980.     | Poe Edgar, Eurêka ou essai sur l'univers matériel et spirituel,<br>Éditions Robert Laffont, Paris, 1989.         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Papon Pierre, Le temps des ruptures, Éditions Fayard, Paris, 2004                                       | Pois Robert A., La religion de la nature et le national socialisme,<br>Édition du Cerf, Paris.                   |
| Parrinder Geoffrey, Les Religions du monde, Hasso Ebeling<br>International Publishing, Luxembourg, 1981 | •                                                                                                                |
| Pascal Blaise, Pensées, Œuvres complètes, Éditions de la Pléiade – Gallimard, 1957.                     | Poissant Louise, Esthétique des arts médiatiques, tome 1 & 2, Presses de l'Université du Québec, Montréal, 1995. |
| Pelletier Jean-Jacques, La chair disparue, Éditions Alire, 1998                                         |                                                                                                                  |
| Pelt Jean-Marie, Dieu de l'univers, science et foi, Éditions Fayard, Paris, 1995                        | Popovic Pierre, Les prémices d'un refus (global), Études Françaises, vol.23, no : 3, Montréal, 1987.             |
| Pérec Georges, Les Choses, une histoire des années soixante, Éditions Julliard, Paris, 1965.            | Pradel Jean-Louis, La figuration narrative, Éditions Hazan, Paris, 2000.                                         |
| Juliura, Luris, 1705.                                                                                   | Rasmussen, 2004                                                                                                  |
| Pergamon Métropolite Jean de, L'ascétisme écologique, Notre Planète, PNUE, volume 7 no: 6, 1995.        | Rasponi S., Michelangelo, Édition CELIV, Paris 1990                                                              |
| Pewzner Evelyne, L'homme coupable, Éditions Odile Jacob, Paris.<br>1996                                 | Rauschning Hermann La révolution nihiliste, Édition Gallimard, Paris, 1980.                                      |
| Pignarre Philippe, Mythologies d'aujourd'hui, Nouvel Observateur, Hors-série, 2004                      | Read Herbert, La philosophie de l'art moderne, Édition Sylvie Messinger, Paris 1988.                             |
| Pingaud Bernard, La bonne aventure, Éditions du Seuil, Paris, 2007.                                     | Rehban Gérard, Histoire de la philosophie par les documents, Éditions Zgharta, Beloeil, 1991.                    |
| Pitts Rembert Virginia, Mondrian aux USA, Parkstone Press, USA, 2002.                                   |                                                                                                                  |
| Platon, Le banquet, Flammarion, coll. Garnier Flammarion / Philosophie, Paris, 1999.                    | Ribon Michel, Esthétique de la catastrophe, Editions Kimé, Paris,                                                |

| 1999                                                                                                                     | Saul John, Vers l'équilibre, Éditions Payot, Paris, 2001                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ricoeur Paul, Le conflit des interprétations, Éditions Le Seuil, Paris, 1969                                             | Saunders Frances Stonor, Qui mène la danse ? La CIA et la Guerre froide culturelle, Éditions Denoël, Paris, 2003. |
| Robert Guy, Borduas ou le dilemme culturel québécois, Éditions Stanké, Montréal, 1977.                                   | Schaeffer J-M., La fin de l'exception humaine, Éditions Gallimard, Paris, 2007.                                   |
| Robillard Yves, Québec Undergroung, tome I, tome III Éditions Mediart, 1973, Montréal                                    | Marshall Sahlins                                                                                                  |
| Robitaille Antoine, Le nouvel homme nouveau, Éditions du Boréal, Montréal, 2007.                                         | Schnapp Alain, Préhistoire et Antiquité, Éditions Flammarion, Paris, 1997                                         |
| Roco M.C., Bainbridge W.S., (sous la dir. de), Converging Technologies for Improving Human Performance, National Science |                                                                                                                   |
| Foundation, Arlington (Virginie), 2002.                                                                                  | Schulz Bruno, Les boutiques de cannelle, Éditions Denoël, Paris, 1974.                                            |
| Rodinson Maxime, De Pythagore à Lénine, Éditions Fayard, 1993.                                                           |                                                                                                                   |
| Rose Barbara, Le monochrome de Malevitch à aujourd'hui, Éditions du regard, Paris 2004.                                  | Ségal Abraham, Abraham, Enquête sur un patriarche, Éditions Bayard, Paris, 2003.                                  |
| Davis John Maria Jack Marayaa la alashard aálasta Éditions                                                               | Semprun Jorge, Mal et modernitø, ditions Climats, 1995.                                                           |
| Rouss Jean-Marie, Jack Kerouac le clochard céleste, Éditions Renaudot, Paris, 1989.                                      | Slama Alain-Gérard, L'angélisme exterminateur, Éditions Grasset & Fasquelle, Paris, 1993                          |
| Roy Annick, L'inconvénient, revue littéraire, Montréal, 2000.                                                            |                                                                                                                   |
| Ruby Marcel, Histoire de Dieu, Éditions du Rocher, Paris 2002                                                            | Sloterdijk Peter, Règles pour le parc humain, Éditions Mille et Une nuits, 1999.                                  |
| Russ Jacqueline, La marche des idées contemporaines, Armand Colin Éditeur, 1994.                                         | Sloterdijk Peter, La domestication de l'être, Paris, Mille et Une Nuits, Paris, 2000,                             |
| Sandler Irving, Triomphe de l'art américain, Édition Carré, Paris, 1990.                                                 | Sourgines Christine, Les mirages de l'art contemporain, Éditions La table ronde, Paris, 2005.                     |

| Steiner George, Réelles présences, Éditions Gallimard, Paris, 1989.                                                     |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stierlin Henri. Le monde de la Grèce, Édition Princesse, Paris, 1980                                                    | Tillich Paul, Le courage d'être, Éditions Casterman, Paris, 1967                                         |
| Syboni Daniel, Les trois monothéismes, Éditions du Seuil, Paris, 1992                                                   | Touati Armand, Aux limites de l'humain, Cultures en mouvement,<br>Éditions Desclée de Brower, Paris 2003 |
| Tadié Benoît, Le polar américain, la modernité et le mal, Édition PUF,                                                  | Toynbee Arnold, L'histoire, Éditions Payot, Paris, 1995.                                                 |
| Paris, 2006.                                                                                                            | Vadeboncoeur Pierre, Une tradition d'emportement – Écrits (1945-1965), PUL, Québec, 2007.                |
| Taguieff P-A, Le sens du progrès. Une approche historique et philosophique, Éditions Flammarion, Paris, 2004.           | Vadeboncoeur Pierre, L'humanité improvisée, Éditions Bellarmin, Montréal, 2000.                          |
| Taguieff P-A, La bioéthique ou le juste milieu. Une quête de sens à l'âge du nihilisme technicien, Fayard, Paris, 2007. | Vadeboncoeur Pierre, Essais sur la croyance et l'incroyance, Éditions Bellarmin, Montréal, 2005.         |
| Taylor Charles, Grandeur et misère de la modernité, Bellarmin, 1992                                                     |                                                                                                          |
| Tazartes Maurizia, Guide du futurisme, Canal Éditions, Paris, 1998.                                                     | Seters John van, In Search of History, Historiography                                                    |
| Teilhard de Chardin Pierre, Le phénomène humain, Éditions du Seuil, Paris, 1955.                                        | Valabrèque Frédéric, Malevitch in Le siècle rebelle, Éditions<br>Larousse, Paris 1999.                   |
|                                                                                                                         | Varichon Anne, Couleurs, Éditions du Seuil, Paris, 2000.                                                 |
| Teilhard de Chardin Pierre, L'avenir de l'homme, Éditions S.I, Bruxelles, 1959.                                         | Vergne Philippe, l'Art au corps, Éditions Musée de Marseille, 1996                                       |
| Teilhard de Chardin Pierre, Sens humain, sens divin, Éditions du Seuil, Paris, 1971.                                    | Vermaseren M., Mithra, ce dieu mystérieux, Éditions Sequoia, Paris-Bruxelles, 1960                       |
| Panthéisme, Action, Oméga, Éditions Desclée de Brouwer, Paris, 1967.                                                    | Vigneault Louise, Identité et modernité dans l'art au Québec, Éditions<br>Hurtubise HMH, Montréal, 2002  |
| Thomas Hugh, Histoire inachevée du monde, Editions Robert Laffont, Paris, 1986                                          | Villanueva Migue Angel, Sex Pistols – Punks not dead – Édition La Mascara, Valence, 1995.                |
| Thuillier Pierre, La grande implosion, Éditions Fayard, Paris 1995                                                      | Volpert Jean-François, La machine à exister, Édition Privat, Toulouse,                                   |

| 1978.                                                                                                                                                         | Bédard Jean, Nicolas de Cues et le bonheur mystique de la docte ignorance, http://www.revueliberte.ca/252_bedard.html.  Bergman Jerry, traduit par Ketsia Lessard, Le darwinisme et l'holocauste nazi, <a href="http://www.trueorigin.org/holocaust.asp">http://www.trueorigin.org/holocaust.asp</a> |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| von Clausewitz C., De la guerre, Ulstein ed., Vienne, 1981, Walther Ingo F., Ruhrberg Karl, L'art au XX <sup>e</sup> siècle, peinture,                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| Éditions Taschen, Köln, 2005                                                                                                                                  | Bellat Fabien, Sur l'art de la propagande, www.eberfole.chez-alice.fr                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Walther Ingo F., Schneckenburger Manfred, Fricke Christiane,<br>Honnef Klaus, L'art au XX <sup>e</sup> siècle, sculpture, nouveaux médias,                    | Bonnin Jerome, http://www.artelio.org/art.                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| photographie, Éditions Taschen, Köln, 2005.                                                                                                                   | Braffort Paul, Science et littérature, www.paulbraffort.net                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| Wasqueriel Emmanuel de, Le Siècle rebelle, Éditions Larousse, Paris 1999.                                                                                     | Carfantan Serge, Philosophie et spiritualité, http://sergecar.club.fr                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Weinberg Steven, Le rêve d'une théorie ultime, Éditions Odile Jacob, Paris, 1997.                                                                             | Chimot Jean-Philippe, Les désastres de la guerre, Revue Amnis, p.6, http://www.univ-brest.fr/amnis                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Wiener N., Cybernétique et société. L'usage humain des êtres humains, Éditions UGE, coll. 10/18, Paris, 1954.                                                 | De Man, Thomas, Ère des masses, <a href="http://www.uqac.ca/Classiques_des_sciences_sociales/">http://www.uqac.ca/Classiques_des_sciences_sociales/</a> , 2005                                                                                                                                       |  |  |
| Whitford Frank, Egon Schiele, Éditions Thames & Hudson, Paris, 1990.                                                                                          | Leoni-Figini Margherita, Le corps à l'œuvre, http://www.centrepompidou.fr/education.                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| Ziegler Jean, Les vivants et les morts, Éditions du Seuil, Paris, 1975                                                                                        | Saint-Martin Isabelle, Figures du religieux dans l'art contemporain, <a href="http://eduscol.education.fr">http://eduscol.education.fr</a>                                                                                                                                                           |  |  |
| Zuppiroli/Bussac, Le traité des couleurs, Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, 2001                                                   | Trottein Serge, Le post-humanisme de Nietzsche : réflexions sur un trait d'union, Noesis, N°10, <a href="http://noesis.revues.org/document662.html">http://noesis.revues.org/document662.html</a> .                                                                                                  |  |  |
| Source électronique                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| Andral Jean-Louis, in Art contemporain en France - Tous les pluriels du rien et du singulier, <a href="http://www.adpf.asso.fr">http://www.adpf.asso.fr</a>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| Beauron Eric, L'espace, les automates et le végétal (Hopper II) <a href="http://www.lampe-tempete.fr/Hopper2.htm">http://www.lampe-tempete.fr/Hopper2.htm</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |